

## DELACHINE



# HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA CHINE.

TOME HUITIÈME.

# HERROTEELE SHARAES DELACHIUE.

TOME HUITIEME.

## HISTOIRE

## GÉNÉRALE DE LA CHINE,

OU

#### ANNALES DE CET EMPIRE;

TRADUITES DU TONG-KIEN-KANG-MOU,

PAR le feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla, Jésuire François, Missionnaire à Pékin:

Publices par M. l'Abbé GROSIER,

Et dirigées par M. LE ROUX DES HAUTESRAYES, Conseiller-Lecteur du Roi, Professeur d'Arabe au Collége Royal de France, Interpréte de Sa Majesté pour les Langues Orientales.

Ouvrage enrichi de Figures & de nouvelles Cartes Géographiques de la Chine ancienne & moderne, levées par ordre du feu Empereur KANG-HI, & gravées pour la première fois.

#### TOME HUITIEME.



#### A PARIS,

Chez PH.-D. PIERRES, Imprimeur du Grand-Confeil du Roi, & du Collége Royal de France, rue Saint-Jacques.
CLOUSIER, Imprimeur de la Faculté de Théologie, rue Saint-Jacques.

M. DCC. LXXVIII.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILÉGE DU ROI.

## HISTOIRE CENERALE DELKACHINE,

#### AUNALES DE CET EMPIRES

TRADUCTES DU TONGAIRMENCHOD

Pan le fon Puis Joseph Han And South March State in Pulsing

Confidence of the state of the

Duly a Acts conduited Figures In de nounclies Cartes Coprephiques de la Chine surienna in monimore de la Chine surienna de monimore de Maria de Mar

#### TOME HUITEEME.



#### A PARIS.

Pre. D. PHERRES , dispriment via Grand Confell etc. Roll, its dis College Royal de France, son Stime-Negare.

M. DOG EXXVIII

ALEC ARELURATION, ET BRIFFIER DU MOL



### HISTOIRE

## GÉNÉRALE DELA CHINE.



#### DIX-NEUVIEME DYNASTIE.

LES SONG.

TCHAO-KOUANG-YN, fondateur de la grande dynastie des Song, étoit originaire de Tcho-tcheou, ville située dans le district de Pé-king. Sous la dynastie impériale des TANG, Tchao-tiao, son bisaïeul, gouverneur de Yeou-tou (1), eut

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
960.
Tai tfou.

<sup>(1)</sup> Yeou-tou & Yeou-tcheou est le nom de l'ancienne ville de Pé-king, appellée sous dissérentes dynasties, des noms de Chang-kou, Fan-yang, Yen-kiun, Tcho-kiun, Sie-tçin-sou, Yen-chan-sou, Ta-hing, Ta-tou, Pé-ping, Chun-tien, &c. Editeur.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 960. Tai-1fou. un fils, appellé Tchao-ting, qui fut censeur de l'empire; Tchao-king, fils de Tchao-ting, obtint le gouvernement de Tcho-tcheou sa patrie; & c'est de ce dernier que naquit Tchao-hong-yn, père du fondateur des Song (1).

L'an 927, au commencement du règne de Ming-tsong, empereur des HEOU-TANG, Tchao-hong-yn avant épousé Tou-chi, elle lui donna un fils qu'il appella Tchao-kouang-yn; il vint au monde à Kia-ma-yng, à l'est de la ville de Lo-yang: le moment de sa naissance fut marqué par une lumière extraordinaire qui répandit dans la chambre une odeur agréable pendant toute la nuit. Tchao-kouang-yng devint d'une taille haute & majestucuse; il avoit l'esprit pénétrant & subtil, & une physionomie noble qui annonçoient ce qu'il seroit un jour. Il fervit d'abord sous les HEOU-TCHEOU en qualité d'officier dans les gardes impériales, & contribua beaucoup par fa valeur & fa prudence au gain de la bataille de Kao-ping que Chi-tsong remporta sur l'armée combinée des tartares Khi-tan, & de Licou-tsong, prince des Han septentrionaux. En 956 ayant ete mis à la tete d'un gros detachement, il battit en personne Ho-ting-si, Hoang-sou-hoei & Yao-song, & se rendit maître de Tou-tcheou. Peu de temps après, il en vint aux mains à Lou-ho avec Li-king-ta à qui il fit perdre dix mille hommes. Dans toutes ces expéditions, il se comporta

<sup>(1)</sup> La plupart des fondateurs de dynastie ont voulu saire remonter leur origine dans les temps les plus reculés; les historiens Chinois, & entre autres l'auteur du Ouang-sing-tong-pou, sont remonter celle de Tchao-kouang-yn jusqu'à l'ancien empereur Hoang-ti, par Kao-yang, autrement Tchuen-hio son petit-sils. Mououang, empereur des Tcheou, donna vers l'an 980 de l'Ere chrétienne, la principauté de Tchao, territoire de Ping-yang-sou du Chan-si, à Tsao-sou qui s'étoit distingué par la vîtesse avec laquelle il conduisoit un char: on prétend que le nom de samille des Song leur vient de cette principauté. Editeur.

avec tant de bravoure & de sagesse, qu'il gagna l'amitié & l'estime des officiers & des soldats, au point que l'empereur Chi-tsong venant à mourir, & ne laissant pour successeur qu'un fils âgé seulement de sept ans, hors d'état de pouvoir de long-temps gouverner par lui-même, les troupes & plusieurs des grands jettèrent les yeux sur Tchao-kouang-yn & pensèrent à l'élever sur le trône.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
960.
Tai-tfou.

A la onzième lune de l'an 957, on apprit de Tching-tcheou & de Ting-tcheou, que le prince des Han du nord s'étoit joint aux tartares Leao, & paroissoit méditer quelque irruption sur les terres de l'empire; la cour impériale inquiète de leurs démarches, donna ordre à Tchao-kouang-yn d'aller contre cux à la tête des troupes.

Le jour qu'il partit de la cour, une foule de peuple l'accompagna hors des murs où l'armée l'attendoit, & se mit tout-à-coup à crier que ce général étoit digne de leur commander & qu'on devoit l'élever sur le trône; ce cri universel répété si souvent, mit en mouvement les officiers & les soldats de l'armée, & ils pensèrent aux moyens de proclamer Tchao-kouang-yn: on ignoroit entièrement dans l'intérieur du palais ce qui se passoit au-dehors. Le lendemain matin, Miao-hiun qui avoit la réputation d'habile astrologue, apperçut que le soleil étoit surmonté d'un autre soleil dont la lumière paroissoit ternie & presque éteinte par celui de dessous. Ce phénomène dura assez long-temps, & il le sit remarquer à ceux qui s'étoient déclarés pour Tchao-kouang-yn, en leur disant que l'ordre du Ciel étoit conforme à leurs desirs & qu'il se déclaroit assez par ce signe.

L'armée campa à Tchin-kiao: pendant la nuit, un grand nombre d'officiers & de soldats assemblés pour consulter

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 960. Tai-tfou.

fur cette affaire, convinrent tous que le prince qu'on avoit mis sur le trône étant trop jeune pour se mêler du gouvernement, leurs belles actions demeureroient sans récompense, au lieu que Tchao-kouang-yn favoit les estimer & les récompenser, & qu'il étoit par-conséquent de leur intérêt de le proclamer avant que de se mettre en campagne.

Un des officiers, nommé Li-chou-yun, se leva alors & sut avertir Tchao-kouang-y, frère du général, & Tchao-pou, fon lieutenant dans le gouvernement de Koué-té, de ce qui se passoit. Ces deux officiers qui occupoient les places les plus distinguées de l'armée, firent mettre les troupes sous les armes, & les rangèrent en ordre en attendant qu'il fût jour; en même-temps ils renvoyèrent Kono-yen-pin à la ville donner avis à Ché-cheou-sin & à Ouang-chin-ki, officiers qui étoient dans les intérêts de Tchao-kouang-yn, de la résolution que l'armée avoit prise.

Dès que le jour confinença à paroître, l'armée s'avança en bon ordre vers le lieu où le général avoit passé la nuit; il dormoit encore: aussi-tôt que Tchao-kouang-y & Tchaopou l'eurent éveillé, tous les soldats l'épée nue à la main, lui annoncèrent que l'empire étoit sans maître & qu'ils le reconnoissoient pour leur souverain. Celui qui portoit la parole, finissoit à peine de parler, que sans donner le temps à Tchao-kouang-yn de répondre, on le revêtit d'un habit de couleur jaune, couleur attribuée à la dignité impériale, & on usa de violence pour le faire sortir de sa tente. Dès qu'il parut, l'armée se précipita à genoux, & marqua sa joie par les cris redoublés de Ouan-soui, dix mille ans, qu'on entendit retentir de tous côtés; après quoi, tous les cavaliers montèrent à cheval pour le reconduire

à Kaï-fong-fou où devoit se faire la cérémonie de son cou-

De l'Ere Chrétienne. Son G. 960. Tai-tsou.

Tchao-kouang-yn voyant qu'il ne pouvoit s'opposer au torrent, fit faire halte, & leur dit: " Par la démarche que vous faites, ou vous n'avez en vue que vos propres intérêts, » ou votre dessein est de suivre mes ordres, & alors je me » résoudrai à être votre maître; mais si d'autres motifs vous » animent, foyez fûrs que je ne le serai jamais «. A ces mots, tous mirent pied à terre, & répondirent unanimement qu'ils étoient disposés à exécuter ses ordres. » Cela étant, » dit Tchao-kouang-yn, fachez que l'impératrice & le jeune » prince qui occupe le trône ont été nos maîtres & qu'ils le » sont encore. Je leur dois toutes sortes de respects, & je ne » veux point qu'on leur manque ni qu'on leur cause aucun » déplaisir. Les ministres d'état & les grands sont les épaules » qui portent tout le fardeau de l'empire, je prétends qu'il » ne leur foit fait aucun tort ni aucune injure; les tribunaux » font des endroits facrés où l'on rend la justice, il n'y faut » pas toucher; je défends encore de piller les tréfors publics » & de voler le peuple; si vous suivez ponctuellement ces » ordres, je vous en récompenserai libéralement; mais qui-» conque y contreviendra doit s'attendre à une punition » sévère «. Tous étant convenus de les observer, alors ils s'avancèrent du côté de la ville.

Le lendemain se proposant de faire son entrée, il envoya devant Tchou-tchao-sou pour tranquilliser le peuple; Poumeï eut la commission d'avertir les ministres, les grands & ceux qui étoient chargés du gouvernement de ce qui s'étoit passé, & de leur apprendre ses intentions. Pou-meï les trouva encore tous au palais: les deux ministres Fan-tchi &

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 960. Tai-tfou.

Ouang-pou joignant les mains, s'écrièrent que c'étoit leur faute & qu'ils n'auroient pas dû mettre si-tôt Tchao-kouangyn à la tête des troupes. Han-tong, capitaine des gardes, pensa d'abord à les rassembler pour se défendre, mais les partisans de Tchao-kouang-yn se trouvant beaucoup plus forts, Ouang-yen-ching poussa si vivement Han-tong qu'il ne lui donna pas même le temps de s'enfermer dans fon hôtel où il s'étoit réfugié; il l'y tua, ainsi que sa semme & ses enfans.

Tchao-kouang-yn étant arrivé à la porte de la ville, ordonna aux troupes de retourner dans leurs quartiers, & se rendit à l'hôtel des grands mandarins passagers où on lui amena les ministres d'état Fan-tchi & Ouang-pou. A leur vue, il ne put retenir ses larmes. » J'ai reçu, leur dit-il, des biens » immenses de l'empereur Chi-tsong, & dans une matinée, » forcé par les troupes, j'en suis venu où vous voyez; je suis » dans une confusion inexprimable de me voir coupable » d'une parcille ingratitude, que faut il maintenant que je m faffe (c)

Avant que ces ministres eussent le temps de répondre, Lo-ven-hoan, un des premiers officiers de guerre, mettant le sabre à la main, dit d'un air résolu : » L'empire n'a point » de maître, & nous voulons lui en donner un; pouvons-» nous faire un choix plus digne que celui de notre général ">Tchao-kouang-yn (1) Les ministres se regardant l'un & l'autre ne savoient où aboutiroit cette scène; Ouang-pou, dans la crainte que son opposition ne lui devint funeste, descendit promptement de son siège, & se jettant à genoux aux pieds de Tchao-kouang-vn, il le reconnut pour emperour: Fan-tchi se vit obligé de suivre cet exemple.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG 960. Tai-tfou.

N'ayant plus rien à craindre de la part de ces ministres, Tchao-kouang-yn fut conduit au palais des empereurs pour y être reconnu de tous les grands; lorsqu'il fut arrivé au milieu de la grande cour devant la salle du trône, Tao-kou tira de sa manche l'acte de renonciation à la couronne de la part du jeune empereur en faveur de Tchao-kouang-yn, que ce général reçut à genoux; ensuite il fut introduit dans la salle du trône sur lequel on le sit asseoir, après qu'on l'eut revêtu des habits impériaux.

Lorsqu'il eut reçu le serment de fidélité de tous les grands & que la cérémonie de son installation fut finie, le nouvel empereur déclara Chi-tsong qui venoit d'abdiquer, prince de Tching; il donna à l'impératrice sa mère le titre d'impératrice de la dynastie des TCHEOU, en lui assignant pour demeure le palais de l'occident où elle se retira le même jour. Il accorda un pardon général à tout l'empire, & dépêcha des couriers dans toutes les provinces pour y porter ses ordres & publier son élévation; en attendant, il confirma dans leurs charges tous les mandarins qu'il éleva même d'un degré; il déclara qu'à l'avenir la couleur impériale seroit la rouge, & comme Koué-té-tcheou dont il avoit été gouverneur s'appelloit aussi Song-tcheou, il voulut que sa dynastie en prît le nom & qu'on l'appellat la dynastie des Song. Peu de jours après cette révolution, un courier de Tching-tcheou apporta la nouvelle que les Tartares & le prince des Han du nord ayant eu avis qu'on envoyoit des troupes contre eux fous les ordres de Tchao-kouang-yn, s'étoient féparés & retirés chacun dans leur pays.

Quoique le nouvel empereur ne fût pas habile dans les lettres, il aimoit cependant les sciences & ceux qui s'y

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 960. Tai-tfou.

appliquoient; & pour les exciter davantage à y faire des progrès, lorsqu'il eut élevé ses ancêtres jusqu'à la quatrième génération au rang d'empereurs, il ordonna qu'on rétablît les colléges & qu'on y pratiquât des falles particulières où on honoreroit ceux qui se seroient distingués dans cette carrière. Il mit Confucius & Yen-tsé, le disciple favori de ce philosophe, à la tête des anciens, en leur assignant à chacnn leur place, & il fit peindre leurs portraits qu'il y plaça, ainsi que leur éloge qu'il voulut faire lui-même : il partagea entre plusieurs gens de lettres de la première distinction, le soin de faire l'éloge des autres. Ce prince alloit de temps en temps dans ces colléges pour voir si les règles y étoient exactement observées, & il disoit à ceux qui l'accompagnoient que tous les officiers de guerre devroient s'appliquer à l'étude & s'instruire des règles du gouvernement. Sous le règne de ce prince, les lettres négligées pendant les troubles où la Chine fut plongée sous les cinq petites dynasties précédentes, commencèrent à être cultivées & reprirent la plus grande faveur. Jamais il n'y eut un plus grand nombre d'écrivains que sous les Song.

A la seconde lune, l'empereur déclara Tou-chi, sa mère, impératrice: l'ayant fait monter sur son trône, il se prosterna devant elle, & alla ensuite au bas des degrés dans la cour, suivi des grands revêtus de leurs habits de cérémonie, qui saluèrent cette princesse tous rangés suivant leur dignité. Comme elle ne marquoit aucune joie pendant cette cérémonie auguste qui la mettoit au-dessus de tout l'empire, les officiers de sa suite surpris de sa réserve, lui en demandèrent la cause; elle leur répondit : » J'ai appris qu'il est vo difficile à un maître de bien s'acquitter de son devoir; si "l'empereur,

" l'empereur, qui par son rang est au-dessus de tous, suit "
" la vertu, il honore ce même poste & le rend respectable;
" mais si dans son administration il s'écarte des règles, il
" peut arriver qu'il chercheroit même inutilement à n'être
" qu'un homme ordinaire : voilà ce qui m'afflige « L'empereur qui entendit cette réponse, se prosterna devant l'impératrice, & la remercia de ses sages instructions, en l'assurant qu'il se conduiroit d'une manière à ne lui donner que de la satisfaction.

De l'Ere Chrétienne. Song. 960. Tai-tsou.

Cependant Tchao-kouang-yn n'étoit pas sans inquiétude fur la conduite que tiendroient les gouverneurs des provinces; plusieurs ne lui avoient point encore fait leur soumission & ne se pressoient point; Li-yun, gouverneur de Lou-tcheou, étoit un de ceux qui paroissoit le moins disposé à reconnoître le nouveau gouvernement. L'empereur pour le gagner, lui donna avis de son avènement à l'empire, & ajouta aux titres qu'il possédoit déja, celui de conseiller d'état, & lui en envoya le brevet par un de ses officiers. Lorsque cet officier parut à Lou-tcheou, Li-yuen vouloit ne le recevoir que comme l'envové d'un grand tel qu'il étoit lui-même; cependant, cédant aux instances de ses amis & de ses officiers, il alla au-devant de cet envoyé & le traita magnifiquement; mais jettant ensuite les yeux sur le portrait de Tai-tsou, fondateur de la dynastie précédente, il s'abandonna à la plus vive douleur & pleura amèrement. L'envoyé de l'empereur s'en étant apperçu, on lui fit entendre que les vapeurs du vin en étoient cause.

Lieou-kiun, prince des Han septentrionaux, instruit de ce trait, pensa que Li-yun étoit disposé à se déclarer contre le nouvel empereur, & qu'il pourroit facilement l'engager dans

De l'Ere Chrétienne. Son G. 960. Tai-tfou.

fes intérêts: il le fit folliciter, secrètement, de joindre ses troupes aux siennes pour faire la guerre à Tchao-kouang-yn. Li-cheou-tsieï, fils aîné de Li-yun, qui voyoit le précipice où son père alloit tomber, tenta inutilement de rompre cette alliance. L'empereur même instruit de la désection qu'il méditoit, lui écrivit de sa propre main, & sit venir à la cour Li-cheou-tsieï auquel il donna un emploi honorable & qu'il renvoya ensuite, avec ordre de dire de sa part à son père: » Avant que l'on m'cût élevé sur le trône, vous pouviez prendre le parti que vous vouliez; maintenant que » je suis empereur, ne sauriez-vous m'accorder quelque » chose «?

Ce qui auroit dû faire rentrer Li-yun dans le devoir, sembla le déterminer à ne plus dissérer sa révolte; il leva aussi-tôt des troupes, & publia un maniseste dans lequel il accusoit l'empereur de plusieurs crimes: il sit arrêter Tcheou-kouangsiun & un grand nombre d'autres mandarins qu'il envoya au prince des Har septentrionaux, en lui demandant du secours; ensuite il sit partir pour Tçé-tcheou des gens affidés qui se rendirent maîtres de cette place en en tuant le gouverneur Tchang-sou, dont tout le crime étoit de s'être déclaré pour l'empereur.

Liu-kieou-tchong-king, ami de Li-yun, apprenant ses démarches, lui dit qu'il couroit les plus grands risques dans cette entreprise, puisque malgré les secours qu'il espéroit du prince de Han, il doutoit qu'avec leurs forces réunies, il pût résister à celles des impériaux, à des troupes aguerries & accoutumées à vaincre, contre lesquelles les Han n'oseroient paroître. Li-yun avoit pris son parti, & rien ne pouvoit l'en détourner.

#### DE LA CHINE. DYN. XIX. 11

Le prince de Han se mit lui-même en marche à la tête de se troupes; Li-yun sut au-devant de lui jusqu'à la porte de Taï-ping-y: dès cette première entrevue, il lui sit un détail des faveurs qu'il avoit reçues de l'empereur Taï-tsou de la dynastie des Tcheou, en ajoutant qu'il se rendroit coupable de la plus noire ingratitude, si après tant de biensaits il ne prodiguoit pas son sang pour désendre les intérêts de son auguste samille. Le prince de Han regardoit la famille des Tcheou comme ennemie de la sienne depuis qu'elle lui avoit enlevé l'empire, ainsi, loin d'être slatté de ce discours, dans la crainte de quelque surprise, il ordonna à Lou-tsan, son lieutenant, de ne point quitter l'armée & de s'y tenir sur ses gardes.

De l'Erb Chrétienne Son G. 960. Tai-tsou.

Li-yun visita les troupes de Han, & les trouva si foibles & en si mauvais état, qu'il se vit bien loin de ses espérances: il commença à se repentir du parti qu'il avoit pris; cependant comme il ne pouvoit plus reculer, il marcha avec elles du côté du sud, & laissa pour la garde de Lou-tcheou son fils Li-cheou-tsieï, qui se trouva malgré lui engagé dans cette révolte.

L'empereur envoya contre Li-yun divers corps d'armée fous les ordres de Ché-cheou-sin, de Kao-hoaï-té, de Mou-jong-yen-tchao & de Ouang-tsiuen-pi; il recommanda à ces généraux de ne pas laisser échapper Li-yun, & qu'aussi-tôt qu'ils auroient passé les montagnes Taï-hang-chan, ils allassent promptement se saisser de tous les passages par où il pouvoit se sauver.

Le premier jour de la cinquième lune de cette année, il y eut une éclipse de soleil.

Sur la fin de la cinquième lune, l'empereur se mit lui-même

De l'Ere Chrétienne. Son G. 960. Tai-tfok.

à la tête d'une nombreuse armée & marcha contre Li-yun; il joignit la division que commandoit Ché-cheou-sin, & trouva le rebelle au sud de Tçé-tcheou où il le battit complettement: Lou-tsan, lieutenant du prince de Han, sut tué dans l'action, & Li-yun vivement poursuivi, s'enserma dans Tçé-tcheou où l'empereur le sit aussi-tôt investir.

A la sixième lune, le brave Ma-tsiuen-y qui commandoit un des quartiers, attaqua si vigoureusement la place, que malgré une résistance opiniâtre il y entra de force; Li-yun se voyant perdu, mit le seu à son hôtel & périt au milieu des slammes. La prise de cette ville en si peu de jours, intimida le prince de Han qui rassembla aussi-tôt ses troupes & se retira.

Après la prise de Tçé-tcheou, l'empereur sit désiler son armée du côté de Lou-tcheou; mais Li-cheou-tsieï apprenant le triste sort de son père, vint se rendre à l'empereur & lui remit la ville; ce prince qui n'ignoroit pas ses véritables sentimens, lui pardonna le passé & lui donna même un poste distingué.

A la septième lune, l'empereur revint à la cour, mais il n'y fit pas un long séjour; à peine y eut-il passé un mois qu'il apprit que Li-tchong-sin qui s'étoit d'abord soumis, s'étoit révolté de nouveau; le connoissant pour un officier expérimenté, il ne voulut se reposer que sur lui-même du soin de le réduire.

Li-tchong-sin étoit allié à la dynastie des Tcheou par un mariage; il avoit toujours servi cette samille impériale avec Tchao-kouang-yn qui étoit alors sur le trône; ces deux collègues avoient presque toujours partagé entr'eux l'auto-tité sur les troupes; mais comme Li-tchong-sin connoissoit

les grandes qualités du fondateur des Song, c'étoit celui de tous les généraux des empereurs Tcheou qu'il redoutoit davantage. Lorsqu'il le vit sur le trône, cette crainte le sit d'abord soumettre; cependant lorsqu'il apprit que Li-yun avoit levé l'étendard de la révolte, il s'enhardit & pensa aussi-tôt à l'imiter: il envoya Tché-cheou-siun, un de ses officiers, pour l'encourager & lui dire qu'il le soutiendroit.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 960. Tai-tsou.

Li-tchong-sin commença à mettre en état les places du Hoaï-nan dont il étoit gouverneur; il s'occupa ensuite à recruter ses troupes & à les exercer; il fit fabriquer des armes dont il remplit ses arsenaux & approvisionna ses magasins: quand il se crut assez puissant pour faire quelque entreprise, il envoya un de ses officiers solliciter le prince de Tang de se joindre à lui dans la guerre qu'il vouloit faire à l'empereur. Le prince de Tang prévoyant que cette jonction ne pouvoit lui être que funeste, ne refusa pas d'abord ouvertement, mais il fit avertir secrettement l'empereur, qui partit de la cour à la onzième lune, & fit tant de diligence, qu'il se trouva aux portes de Kouang-ling lorsque Li-tchong-sin s'y attendoit le moins; il fit aussi-tôt attaquer cette place avec tant de vigueur, que Li-tchong-sin se voyant hors d'état de résister, prit le même parti que le rebelle Li-yun; il mit le feu à son hôtel, & périt dans les flammes avec toute sa famille.

L'empereur fit quelque séjour à Kouang-ling: ayant employé ce loisir à exercer ses troupes sur les barques de guerre à Yng-louon-tchin, le prince de Tang en prit de l'inquiétude & crut qu'on avoit dessein de lui faire la guerre. Pour écarter l'orage, il envoya au camp des impériaux toutes sortes de rafraîchissemens en abondance, par son fils Li-tsong

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 960. Tai-tfou. qu'il chargea de prêter hommage à l'empereur & de l'affurer de sa soumission.

Dans le même-temps, Tou-tchou & Siueï-leang, deux officiers du prince de Tang, se sauvèrent de ses états pour éviter d'être punis d'un crime qu'ils avoient commis; ils vinrent se donner à l'empereur, à qui ils offrirent un plan pour se rendre maître des provinces méridionales qui ne lui obéissoient pas.

L'empereur examina leur mémoire, mais indigné d'y voir régner la fourberie & l'infidélité, il les fit arrêter l'un & l'autre; il fit mourir publiquement Tou-tchou comme le plus coupable, & envoya fon complice en exil à Liu-tcheou pour fervir dans les emplois les plus vils d'un tribunal, afin de faire voir à tout le monde l'horreur qu'il avoit des traîtres qui manquoient de fidélité à leur prince : il reprit ensuite le chemin de la cour.

On traduisit devant lui Ouang-tchou, secrétaire de ses commandemens, comme un homme adonné au vin & peu propre à l'emploi qu'il exerçoit: l'accusation vérissée, l'empereur cassa Ouang-tchou, puis s'adressant aux ministres d'état, il leur dit que dans une place comme celle de secrétaire, celui qui l'occupoit devoit avoir indispensablement la connoissance de tout ce qu'il y avoit de plus caché dans le gouvernement, & qu'il falloit un homme de lettres, sage & entendu; il leur ordonna de le choisir. Fan-tchi lui proposa Teou-y comme un sujet qui possédoit toutes les qualités nécessaires; l'empereur approuva ce choix, & avoua qu'il y pensoit & que nul autre que Teou-y ne lui étoit venu dans l'esprit.

Quelque temps après, l'empereur fit appeller ce nouveau

#### DE LA CHINE. DYN. XIX. 15

secrétaire pour lui dicter quelque ordre; Teou-y se rendit aussi-tôt à son appartement, & sur le point d'entrer dans la chambre où ce prince étoit, il l'apperçut sans bonnet & dans une posture peu grave; il se retira auprès de la porte sans entrer. TAI-TSOU comprenant ce qui l'arrêtoit, prit son bonnet & sa ceinture & se mit dans un état convenable, alors Teou-v entra, & lui dit: " Votre majesté doit faire » attention qu'elle commence à fonder une nouvelle dynaf-» tie, & qu'elle doit faire connoître à l'empire l'estime qu'elle » fait de ses loix & de ses cérémonies; c'est le moyen de » gagner l'estime des sages & d'assurer l'empire à ses descen-» dans «. L'empereur l'écouta avec beaucoup de gravité, & fit connoître que l'avis qu'il venoit de lui donner lui faisoit plaisir; ce prince eut, depuis, la précaution de n'admettre aucun grand en sa présence qu'après s'être préparé à le recevoir dans une posture grave & majestueuse telle que doit être celle d'un empereur.

De l'Ere Chrétienne. Song. 960. Tai-tfou.

Le premier jour de la quatrième lune de l'an 961, il y eut = une éclipse de soleil.

961.

L'impératrice Tou-chi, mère de l'empereur, tomba malade à la fixième lune: pendant sa maladie, ce prince ne l'abandonna pas un seul moment, & voulut toujours la servir lui-même. Lorsqu'elle sentit sa fin approcher, elle sit venir Tchao-pou, son secrétaire, & s'adressant à l'empereur, elle lui demanda s'il savoit ce qui lui avoit fait obtenir l'empire. "Ce sont, répondit ce prince, les vertus de mes ancêtres, "celles de mon père & les vôtres«. — "Vous vous trompez, dit l'impératrice; ni vos ancêtres, ni votre père, ni moi "n'y avons aucune part; cest uniquement parce que Kong-ti "qu'on avoit mis sur le trône n'étoit qu'un ensant; s'il avoit

De l'Ere Chrétienne. Son g. 961. Tai-tfou.

nété en âge de commander, auriez-vous pu l'obtenir? Je " veux donc, continua-t-elle, que lorsque vous aurez cent » ans vous remettiez l'empire à Tchao-kouang-y; que Tchao-» kouang-y le remette à Tchao-kouang-mei, & celui-ci à "Tchao-té-tchao; ils sont vos frères, & il est juste qu'ils » profitent de l'avantage que vous avez eu : vous ne le méritez » pas plus qu'eux. Voilà le principal motif qui me porte à » faire cette disposition. Je considère d'ailleurs que l'empire » étant fort étendu, il faut un homme mûr qui le gouverne, » & que ce fera un grand avantage pour votre famille si cela » peut toujours subsister ainsi «. Alors appellant Tchao-pou, elle lui dit de mettre par écrit cet ordre & de n'y rien changer; l'empereur à genoux & les larmes aux yeux, lui dit qu'il refpectoit trop ses ordres pour ne pas les exécuter. Tchao-pou s'approchant à son tour, fit serment de les écrire fidèlement: après qu'il eut dressé cet acte, il alla le déposer dans la boîte d'or enfermée dans un coffre de fer de la salle des ancêtres que l'empereur avoit fait élever nouvellement. L'impératrice mourut à la fixième lune.

A la huitième, les tartares Nu-tchin vinrent apporter leur tribut à l'empereur & lui faire hommage; ces peuples demeuroient autrefois au pays de Sou-chin. Du temps des Oueë tartares qui possédoient une partie de la Chine, on les appelloit Ou-ki; les Soui changèrent ce nom en celui de Mo-ho; sous l'empire des TANG ils étoient divisés en deux hordes, appellées, l'une Hé-chouë & l'autre Sou-mou; dans la suite la horde Sou-mou devint très-puissante, & forma le royaume de Pou-haï auquel la horde de Hé-chouë se soumit. Quelques années après le royaume Pou-haï ayant été détruit, les peuples de la horde Hé-chouë se partagèrent en deux branches,

#### DE LA CHINE. DYN. XIX. 17

& furent habiter les uns au nord & les autres au midi; alors ils changèrent de nom; ceux du nord comme ceux du midi prirent celui de Nu-tchin ou Niu-tchin; mais parce que ceux du midi fe donnèrent aux tartares Khi-tan & que les autres refusèrent de le faire, les Khi-tan pour les distinguer, appellèrent, ceux qui s'étoient rangés sous leur obéissance, les Nu-tchin civilisés, donnant aux autres le nom de Nu-tchin barbares ou sauvages. Ce furent ces derniers qui vinrent se soumettre à l'empereur & lui offrir des chevaux de leur pays; l'empereur les reçut savorablement, & leur accorda l'isle de Cha-men qui est vers la pointe maritime de Tengtcheou à l'extrémité orientale du Chan-tong; il les exempta de toutes corvées, & ne leur donna que des barques à faire pour le transport des chevaux qu'ils payeroient en tribut à l'empire.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
961.
Tai-tfou.

A la onzième lune, des députés de Cha-tcheou vinrent aussi apporter leurs tributs & faire hommage. Cha-tcheou est le même pays qu'on appelloit Tien-hoang sous la dynastie des HAN. Vers la fin de la dynastie des TANG, les pays de Koua-tcheou & de Cha-tcheou avoient encore Tchang-y-tchao pour gouverneur général; mais sous les LEANG postérieurs, ce gouverneur étant mort, ils cessèrent depuis de reconnoître la Chine, jusqu'à cette époque-ci qu'ils vinrent de reches s'y soumettre.

L'an 962, l'empereur fit agrandir Pien-tcheou, la même = que Kaï-fong-fou, & qu'on appelloit alors la cour d'orient, parce que l'empereur y tenoit ordinairement la sienne. Il ordonna de reconstruire la grande salle d'audience dont il sit lui-même le plan, & voulut qu'elle sût disposée de manière que les portes étant ouvertes, il pût être apperçu de toutes

962.

DE L'ERE
CHRETIENCE.
Sonc.
962.
Tanifor.

parts. Lorsqu'elle sut achevée & enrichie de tous ses ornemens, l'empereur s'y transporta, & la trouvant telle qu'il la souhaitoit, il dit aux courtisans qui l'entouroient: » Mon » cœur est semblable à ce trône que vous considérez, on » peut y voir egalement tout ce qui s'y passe, le mal comme » le bien «.

Quelques jours après, ce prince s'entretenant avec ses ministres, il leur dit: "Pendant tout le temps qu'ont duré n'es cinq dynasties qui ont precède la mienne, les gouver- neurs des provinces devenus trop puissans renversoient toutes les loix, & faisoient mourir les criminels sans en donner avis à l'empereur. La vie etant ce que les hommes nont de plus cher, doit-elle être ainsi abandonnée au caprice d'un mandarin souvent injuste ou méchant? Lorsqu'un reiminel aura été juge digne de mort dans les provinces, pientends que ses juges en faisent leur rapport au tribunal n'examine l'affaire & constime la sentence, elle ne soit cependant executée que lorsque je l'aurai moi-même approuvée e.

A la dixième lune, l'empereur demanda a Tchao-pou qu'il venoit de placer a la tête de son conseil-privé, pourquoi, depuis la destruction de la dynastie des TANG, l'empire n'avoit fait que changer de maitres & avoit eté afflige de guerres continuelles; que son plus grand desir étant de mettre sin aux troubles & de rendre sa dynastie durable, il vouloit savoir de lui ce qu'il devoit faire pour en venir a bout. Prince, repondit Tchao-pou, il depuis les TANG l'empire n'a eprouve tant de revolutions, il n'en faut point chercher n'd'autres causes que la trop grande puissance des gouver-veneurs des provinces & la foiblesse des princes qui étoient

#### DE LA CHINE. DYN. XIX. 19

" fur le trône. Pour en arrêter le cours, il faut que votre s' majesté diminue leur pouvoir, & qu'elle leur ôte l'administration des tributs en argent & en vivres; si outre cela elle ne leur laisse que peu ou point d'autorité sur les troupes, alors l'empire prendra de lui-même une consistance «.

— "Cela suffit, dit l'empereur, il n'est pas nécessaire de m'en dire davantage, je comprends ce qu'il faut faire «.

De l'Ere Chrétienne. Song. 962. Tai-tsou.

A la douzième lune, Tcheou-hing-fong qui s'étoit rendu comme indépendant dans le Hou-nan (1), mourut & laissa fon fils Tchcou-pao-kiuen maître de ses états; Tchang-ouenpiao, gouverneur de Heng-tcheou (2), un de ses vassaux, mais qui ne lui obéissoit que par force, ne sut pas plutôt sa mort qu'il prit les armes & refusa d'obéir à son successeur: celui-ci qui craignoit de n'être pas le plus fort, écrivit à l'empereur pour le prier de lui accorder quelque secours. Tchang-ouen-piao s'étoit déja avancé vers Tan-tcheou (3), qu'il avoit surpris & dont il avoit tué le gouverneur; après quoi usant d'une extrême diligence, il étoit allé à Lang-ling qu'il avoit forcé: il faisoit publier de tous côtés que son dessein étoit d'éteindre la famille de Tcheou-hing-fong; ce furent ces menaces qui déterminèrent Tcheou-pao-kiuen, après qu'il eut envoyé Yang-ssé-fan à la tête de ses troupes contre son vassal rebelle, d'avoir recours à l'empereur, quoiqu'il comprît que sa démarche le réduiroit au rang de simple gouverneur de province.

L'envoyé de Tcheou-pao-kiuen n'arriva à la cour qu'au : commencement de l'an 963, précifément dans le temps que

963.

<sup>(1)</sup> Hou-nan. Voyez le tableau qui est à la tête du cinquième volume, Editeur.

<sup>(2)</sup> Heng-tcheou-fou du Hou-kouang.

<sup>(3)</sup> Tchang-cha-fou.

De l'Ere Chrétienne. Son g. 963. Tai-tsou.

Lou-hoaï-tchong arrivoit du pays de King-nan (1) où l'empereur l'avoit envoyé, en apparence pour entretenir l'amitié avec Kao-ki-tchong qui en étoit souverain, mais dans le sond pour en examiner la force & s'il n'y auroit pas moyen de le réunir à l'empire. Lou-hoaï-tchong rapporta que Kao-ki-tchong ne pouvoit mettre sur pied tout au plus que trente mille bons soldats; qu'à la vérité son pays étoit très-fertile en grains, mais que le peuple étoit surchargé d'impôts & réduit à une extrême misère, ensorte qu'il ne seroit pas difficile de s'en rendre maître.

L'empereur accorda à Tcheou-pao-kiuen le fecours demandé, & nomma pour cette expédition Moujong-yentchao & Li-tchu-yun; mais avant que de les faire partir, réfléchissant sur ce que Lou-hoaï-tchong lui avoit rapporté du pays de King-nan & de la facilité qu'on auroit à s'en emparer, il ordonna à ces deux généraux d'y passer. Ils ne furent pas long-temps à apprendre que Yang-sté-fan, général de Tcheou-pao-kiuen, avoit battu le vassal rebelle à Ping-tsin-ting & dissipé ses troupes; que l'ayant fait prisonnier, il lui avoit fait couper la tête qu'on avoit exposé sur les murailles de Lang-ling; cependant ils continuèrent leur marche conformément à leurs instructions.

Lorsque le général Li-tchu-yun arriva à Siang-tcheou (2), il envoya un de ses officiers demander à Kao-ki-tchong la permission de passer sur ses terres. Sun-kouang-hien, chef du conseil de Kao-ki-tchong, lui dit que Chi-tsong, empereur

<sup>(1)</sup> King-tcheou-fou du Hou-kouang. Les princes du pays de King-nan avoient formé un petit royaume appellé Nan-ping. Voyez le tableau qui est à la tête du cinquième volume. Editeur.

<sup>(2)</sup> Siang-yang-fou dans le Hou-kouang.

des Tcheou postérieurs, avoit toujours eu dessein de réunir l'empire sous son obéissance; que le prince qui occupoit actuellement le trône impérial étant aussi puissant, & non moins éclairé, ni moins ambitieux, il pensoit qu'il étoit de sa prudence, pour éviter les maux que la guerre entraîne nécessairement à sa suite & pour la conservation de sa famille, qu'il lui remît son pays, ajoutant que cet hommage ne lui feroit rien perdre de sa puissance ni de ses richesses.

De L'Ere Chrétienne. Song. 963. Tai-tfou.

Avant que de se déterminer, Kao-ki-tchong envoya Kaopao-yn son oncle avec des rafraîchissemens en abondance pour l'armée impériale. Il le chargea d'examiner quelle en étoit la force, afin de prendre sa résolution en conséquence; mais comme il apprit bientôt que son oncle avoit été recu avec des honneurs extraordinaires, il se rassura & ne craignit plus. Cependant le même jour que Kao-pao-yn arriva au camp de Li-tchu-yun, le général Moujong-yen-tchao l'invita à venir le soir prendre un repas dans sa tente; & pendant qu'il le régaloit magnifiquement. Li-tchu-yun détacha à petit bruit plusieurs mille de ses plus braves cavaliers, & leur fit prendre dans l'obscurité de la nuit la route de Kiang-ling. Kao-ki-tchong qui n'attendoit que le retour de son oncle, apprenant que les troupes impériales arrivoient, en fut saiss de crainte & fortit pour aller au-devant; Li-tchu-yun qu'il rencontra à quinze ly au nord de Kiang-ling, lui infinua qu'il feroit bien d'attendre son collègue le général Moujongyen-tchao; cependant il continua sa route avec une troupe de braves & entra dans la ville.

Lorsque Kao-ki-tchong revint sur ses pas, il sut étrangement surpris d'apprendre que les troupes impériales s'étoient saisses de tous les passages qui donnoient entrée dans son

De l'Erb Chrétienne. Song. 963. Tai-tsou, pays & qu'elles étoient déja en possession de sa capitale; il connut alors qu'il n'avoit plus d'autre parti à prendre que de suivre le conseil de Sun-kouang-hien; il sit dresser un état détaillé des trois tcheou & des dix-sept hien dont étoit composé son petit domaine, & le joignant à un placet, il sit porter le tout par Ouang-tchao-tsi, un de ses premiers officiers, à l'empereur qui agréa ses offres & envoya Ouang-gin-chan prendre possession en son nom du pays de King-nan dont il conserva à Kao-ki-tchong le gouvernement. Ce prince donna des mandarinats à tous ses parens, & récompensa Sun-kouang-hien, en le nommant gouverneur de Hoang-tcheou (1).

Moujong-yen-tchao, conformément aux ordres qu'il avoit recus, continua sa route du côté du Hou-nan, & se saisit de Tan-tcheou; il voulut ensuite entrer dans le pays de Lang. Tchang-tsong-fou, un des généraux de Tcheoupao-kiun, se mit en devoir de l'arrêter; Moujong-yen-tchao en ayant donné avis à la cour, l'empereur envoya à Tcheoupao-kiuen un de ses officiers qu'il chargea de lui ordonner de sa part de se soumettre; Tchang-tsong-fou s'y opposa fortement, mais s'étant avancé jusqu'à Li-kiang, il fut battu & contraint de se sauver dans la ville où Tcheou-pao-kiuen étoit. Moujong-yen-tchao le poursuivit vivement, & profitant de la terreur où ils étoient, il fit escalader la place qu'il emporta; il prit Tchang-tsong-fou à qui il fit couper la tête; pour Tcheou-pao-kiuen, il voulut le conduire lui-même à la cour. Ce général se faissit de tout le Hou-nan, qui consistoit en quatorze echeou & soixante-six hien habités par neuf cents sept mille trois cents quatre-vingt-huit familles payant

<sup>(1)</sup> Hoang-tcheou-fou du Hou-kouang.

des officiers de guerre & de lettres, des lettrés & des prêtres des idoles. L'empereur accueillit Tcheou-pao-kiuen avec bonté & lui accorda sa grace; il lui donna une place d'officier dans ses gardes-du-corps.

De l'Ere Chrétienne. Song. 963. Tai-tfou.

Vers la fin de la troisième lune, Fou-yen-king, gouverneur de Tien-hiong, vint à la cour; l'empereur qui l'estimoit beaucoup, se proposoit de le mettre à la tête de ses troupes dont il vouloit lui donner le commandement général. Tchaopou qui connoissoit l'habileté & l'ambition du gouverneur de Tien-hiong, revint inutilement plusieurs fois à la charge pour en détourner l'empereur. Le jour que ce prince avoit décidé d'en donner l'ordre, Tchao-pou fut au palais avec un placet dans lequel il touchoit encore ce point avec la plus grande modération; mais l'empereur lui répondit: » J'ai fait » trop de bien à Fou-yen-king pour avoir lieu de craindre » qu'il manque de reconnoissance à mon égard «. — » Votre » majesté, répliqua Tchao-pou, en a-t-elle manqué à l'égard » de Chi-tsong son prédécesseur «? L'empereur à cette réponse resta quelque temps rêveur, ensuite il retira son ordre, & l'affaire en demeura là.

A la quatrième lune, Ouang-tchu-no, assesseur du président des mathématiques, représenta que suivant le calcul de l'astronomie de Ouang-po, appellée Kin-tien-ly, on commençoit à errer sur le mouvement des astres, & que cette astronomie avoit besoin de résorme; que l'ayant rectissée, il l'offroit à l'empereur sous le nom de Yng-tien-ly. L'empereur la sit examiner, & d'après le rapport qui en sut fait, il y ajouta lui-même une présace & la sit recevoir.

Les deux généraux Moujong-yen-tchao & Li-tchu-yun

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
963.
Tai-tfou.

arrivèrent à la cour, à la neuvième lune, fort brouillés ensemble; ils s'accusèrent mutuellement & avec beaucoup de chaleur: TAI-TSOU remit la décision de leur querelle au jugement des grands. On pardonna à Moujong-yen-tchao en considération de ses services passés, & on jugea qu'il falloit donner à Li-tchu-yun un gouvernement. L'empereur lui accorda celui de Tsé-tcheou.

964.

L'an 964, à la première lune, l'empereur cassa du ministère Fan-tchi, Oueï-gin-pou & Ouang-pou, & ne voulut pour ministre que le seul Tchao-pou. Il leur ôta ces emplois, parce qu'ils vouloient toujours gouverner comme sous la dynastie précédente, ce qui ne plaisoit pas; ils avoient demandé plusieurs sois leur retraite: elle leur sut accordée lorsqu'ils s'y attendoient le moins.

Depuis les TANG, la coutume étoit que quand les ministres d'état alloient trouver l'empereur pour affaires, il les faisoit assecient, & après qu'il leur avoit répondu sur celles qu'ils avoient à lui proposer, il leur faisoit prendre du thé. Cette coutume sur alors changée; les ministres Fan-tchi & les autres qui craignoient l'empereur, n'osèrent plus user de cette familiarité: ils écrivoient dans un placet le sujet qui les amenoit, & l'offroient à ce prince, en disant pour autoriser ce changement, que cette manière étoit plus conforme au respect qu'ils lui devoient. L'empereur approuva leur réponse: c'est depuis cette époque que les placets se sont si fort multipliés.

L'empereur alloit ordinairement sans suite visiter les grands; Tchao-pou qu'il venoit de faire ministre, étoit celui à qui il se fioit le plus: il lui laissoit une autorité absolue dans toutes les affaires, & n'en déterminoit aucune

fans

#### DE LA CHINE. DYN. XIX. 25

fans la lui avoir proposée auparavant; cette consiance de l'empereur en son ministre, engageoit ce dernier à se tenir toujours dans son hôtel en habits de cérémonie prêt à le recevoir décemment. Un jour qu'il neigeoit sort & qu'il étoit presque nuit, ce ministre n'espérant plus avoir la visite de l'empereur, se disposoit à quitter ses habits de cérémonie, lorsque tout-à-coup ce prince parut malgré le vent & la neige.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son c. 964. Tai-tsou.

Il venoit lui proposer la conquête de Taï-yuen (1); ce ministre lui répondit que les approches de cette ville étoient trop difficiles, & que voifine des tartares Leao, elle pouvoit aisément être secourue : » D'ailleurs, continua-t-il, quand » votre majesté en feroit la conquête, ce n'est qu'une ville » de plus qu'elle acquerroit; lorsque les autres princes vous » feront foumis, alors Taï-yuen tombera d'elle-même; n'est-il » pas plus prudent d'attendre «? - » Je le pensois ainsi, » répondit l'empereur, mais je voulois savoir votre sentiment » sur cette expédition «. Il lui montra ensuite une carte du pays de Yeou-tcheou & de Yen, & lui demanda comment il faudroit s'y prendre pour s'en rendre maître. » Cette carte, " lui répondit Tchao-pou après l'avoir examinée, a fans " doute été faite par Tsao-han ". - " Il est vrai, dit l'empe-"reur, croyez-vous que Tsao-han puisse venir à bout de " cette entreprise «? - » Tsao-han, répondit le ministre, » peut réussir, mais après qu'il se sera rendu maître de ce

<sup>(1)</sup> Le fondateur des Song pensoit à se rendre maître du royaume des Pé-han dont la capitale étoit Taï-yuen dans le Chan-si. Lieou-tsong qui sonda ce royaume, étoit frère de Kao-tsou, empereur des Heou-Han ou des Second-Han. Il prit le titre d'empereur; mais sa dynastie ne dura que vingt-sept ans & sinit l'an 979. Ce royaume sut réuni à l'empire des Song. Voyez le tableau mis à la tête du cinquième volume. Editeur.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 964. Tai-tfou.

» pays, à qui votre majesté en confiera-t-elle la garde«? -- "A Tsao-han lui-même, dit l'empereur ". - " Et après sa » mort, demanda Tchao-pou, à qui vous adresserez-vous? » car s'il vient à nous manguer, il faut avoir un homme tout » prêt à le remplacer «. L'empereur à cette nouvelle question, demeura tout rêveur, & approuva la prudence de son ministre.

> Un autre jour, Tchao-pou présenta un placet à ce prince, & lui demandoit un mandarinat pour quelqu'un qui l'intéressoit. L'empereur qui ne vouloit point de ce sujet, lui rendit son placet sans y répondre; le lendemain le ministre représenta le même placet, & l'empereur le lui rendit encore. Le jour suivant, Tchao-pou sut au palais avec le même placet qu'il offrit pour la troisième fois; l'empereur en colère le prit & le jetta par terre avec indignation. Tchao-pou fans émotion, le ramassa froidement, s'en retourna chez lui, & l'avant remis en état, il alla une quatrième fois l'offrir à l'empereur, qui voyant la sermeté de son ministre, & connoissant d'ailleurs le zèle qu'il avoit pour son service, reçut le placet & accorda le mandarinat.

Par la prise du Hou-nan, les états de l'empereur se trouvoient limitrophes avec ceux des Han méridionaux (1), voisinage dangereux pour ceux-ci, qui depuis long-temps n'avoient point eu de guerre & qu'une longue paix avoit comme endormis sur leurs intérêts : ces circonstances facilitèrent la prise de Tchin-tcheou que le général Pan-meï leur enleva. Khao-ting-kiun, un des officiers du prince des

<sup>(1)</sup> Les Han méridionaux ou les Nan-han. Yoyez le tableau qui est à la tête du cinquième volume. Editeur.

Han méridionaux, lui disoit peu de temps auparavant que depuis environ cinquante ans, lors de la chûte de la dynastie des TANG, sa famille s'étoit emparée de ce pays & qu'elle en avoit formé un état qu'elle avoit conservé jusque-là.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
964.
Tai-tfou.

» Les guerres continuelles que les empereurs ont été con-33 traints de soutenir, ajoutoit-il, nous ont mis à couvert » de leurs armes: elles n'ont pu pénétrer jusqu'à nous. Leur » puissance nous a rendus insolens, & nous avons dit qu'ils » ne nous avoient pas fait la guerre parce qu'ils nous crai-» gnoient; cependant la vérité est qu'aujourd'hui nos soldats » font si mal disciplinés, qu'ils semblent ne plus savoir ce » que c'est que drapeaux & tambours, & leurs officiers, ce » que c'est que tomber ou être détruit. Depuis long-temps » l'empire est en guerre, mais qui doute qu'à la fin il ne se » confolide & ne reprenne sa tranquillité? Je souhaiterois, » prince, que vous missiez de l'ordre parmi vos troupes, » comme si vous aviez une guerre à soutenir, & afin de ne » pas tomber de si haut en cas de revers, que vous envoyassiez » une ambassade à l'empereur des Song pour faire alliance » avec lui; il est le plus puissant de tous les princes de l'empire, étant uni avec lui, qu'aurez-vous à craindre «?

Le prince des Han méridionaux dont le génie étoit borné, ne fit aucune attention à ce discours & ne comprit point ce qu'il rensermoit d'avantageux pour lui; mais lorsqu'on lui cut annoncé la prise de Tchin-tcheou, alors saiss de crainte, il crut qu'il ne pouvoit mieux faire que de mettre Chao-ting-kiun à la tête de ses troupes, & il l'envoya garder la gorge de Kouang-keou.

Lorsque le général Pan-meï entra dans Tchin-tcheou, il fit prisonnier Yu-yen-yé, officier du palais du prince des Han-

De L'Ere Chrétienne. Son G. 964. Tai-tfou.

méridionaux, & l'envoya à l'empereur qui voulut le voir, & apprendre de lui en quel état étoit le gouvernement des Pé-han; Yu-yen-yé lui dit: » Il n'y a aucun supplice que mon » maître ne mette en usage à l'égard des criminels; les brûler » vifs, les couper en pièces, les livrer aux tigres & aux élé-» phans font les peines les plus ordinaires qu'il leur fait souf-» frir. Les impôts sont exorbitans & les corvées excessives; » toutes les fois que le peuple veut entrer dans la ville de » Yong-tcheou (1), il lui en coûte dix fols; la mesure de grains 33 à Kiong-tcheou (2) paye de douane jusqu'à quarante & » cinquante fols; il y a des mandarins dont l'unique emploi » est de veiller à la pêche des perles, & d'en apporter chaque » année au prince une certaine quantité; on voit dans son » palais une profusion étonnante de perles & d'écailles de » tortues mises en œuvre avec beaucoup d'art. Il a fait faire » à dix ly de distance de la ville où il tient sa cour une mul-» titude de palais où il va se promener; il y passe des mois » entiers: il regarde les richesses des familles opulentes comme » étant à lui; dans les récompenses qu'il donne ou dans les » dépenses qu'il est obligé de faire, il s'adresse d'ordinaire à » ces familles qu'il réduit le plus souvent à la misère «. L'empereur jettant un grand soupir, s'écria qu'il vouloit tirer ces peuples de l'esclavage où ils gémissoient. Mais la ligue que les princes de Chou (3) & ceux des Han du nord (4) firent contre lui, l'obligea de renvoyer ce dessein à un autre temps.

<sup>(1)</sup> Nan-king-fou du Kouang-si.

<sup>(2)</sup> Kiong-tcheou-fou de la province de Kouang-tong.

<sup>(3)</sup> Ils avoient formé un royaume très-considérable dans le Ssé-tchuen, connus sous le nom des Heou-chou c'est-à-dire des Second-Chou. Voyez le tableau mis à la tête du cinquième volume. Editeur.

<sup>(4)</sup> Les Han du nord ou les Pé-han. Voyez le même tableau.

Ouang-tchao-yuen, un des généraux du prince de Chou, dans une conversation qu'il eut avec plusieurs de ses amis, leur sit voir dans un si beau jour combien il étoit aisé d'agrandir les états de son maître par la conquête des terres voisines de celles de l'empire, qu'un d'eux en sit son rapport au prince, qui se laissant aussi éblouir par les belles promesses de ce général, se détermina à la guerre; cependant avant que de la commencer, il sit partir secrètement Tehao-yen-tao pour Pien-tcheou, avec ordre d'examiner les sorces de l'empereur, & de-là de se rendre auprès du prince des Han septentrionaux pour l'engager à joindre ses armes aux siennes.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
964.
Tai-tfou.

Lorsque Tchao-yen-tao arriva à Pien-tcheou, étonné du bon ordre qu'il y remarqua, il vit dès-lors combien le prince de Chou se trompoit dans son calcul; jugeant que cette guerre qu'il vouloit entreprendre n'iroit pas moins qu'à le priver de ses états, il résolut d'abandonner son service & de se donner à l'empereur à qui il sit tenir la lettre de créance du prince de Chou adressée au prince des Han du nord.

L'empereur ravi d'une rencontre qui lui donnoit un juste motif de porter la guerre du côté de l'ouest, nomma Ouang-tsiuen-pin, Lieou-kouang-y & Tsouï-yen-tsin pour ses généraux, & leur donna Ouang-gin-chen & Tsao-pin pour lieutenans; il leur consia une armée de soixante mille hommes tant cavalerie qu'infanterie, & ils partirent par divers chemins pour le pays de Chou.

Ouang-tsiuen-pin & Tsouï-yen-tsin prirent leur route par Fong-tcheou (1); Kouang-y, Tsao-pin, & les autres prirent

<sup>(1)</sup> Fong-siang-fou du Chen-si.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 964. Tai-tfou. celle de Koueï-tcheou (1). Le prince de Chou donna le commandement de ses troupes à Ouang-tchao-yuen, Tchao-tsong-tao & Han-pao-tching auxquels il joignit Li-tsin. Le jour qu'ils partirent, ce prince les sit accompagner par Li-hao jusqu'à la sortie des sauxbourgs, où s'étant arrêtés quelque temps pour prendre une collation qu'on leur y avoit préparée, Ouang-tchao-yuen le verre à la main, adressant la parole à Li-hao, lui dit qu'il ne prétendoit pas borner son expédition à battre les ennemis, mais qu'il vouloit encore leur enlever tout le pays de Tchong-yuen en un clin d'œil, & qu'il pouvoit en assurer le prince.

Le général Ouan-tsiuen-pin qui étoit entré par Fong-tcheou, enleva d'abord aux *Chou* les corps-de-garde de Ouan-gin; il attaqua ensuite si brusquement Hing-tcheou, qu'il l'emporta également, ainsi que plus de vingt corps-de-garde, avec au moins quatre cents mille mesures de grains. Ouang-tsiuen-pin, informé qu'un corps des troupes de Chou venoit à lui, détacha Ssé-tsin-té avec des gens d'élite: cet officier rencontra Han-pao-rching & Li-tsin près d'un de leurs corps-de-garde & les battit; il les sit l'un & l'autre prisonniers & trouva dans ce corps-de-garde jusqu'à trois cents mille mesures de grain.

Après la défaite de Han-pao-tching & de Li-tsin, le général Ouang-tsiuen-pin se voyant bien sourni de grains, avança sans crainte dans le pays; en arrivant à Lo-tchuen, il apprit que les ennemis l'attendoient au-delà du Kiang; aussi-tôt il détacha Tsouï-yen-tsin qui attaqua leur pont & le leur enleva; cette perte les obligea de se retirer jusqu'à Ta-man-tien pour

<sup>(1)</sup> Koueï-tcheou dans le département de King-tcheou-fou du Hou-kouang.

v couvrir le corps-de-garde qu'ils y avoient. Tsoui-ven-tsin, Tchang-ouan-yeou & Kang-yen-tcé allèrent à eux par trois chemins; les ennemis détachèrent contre eux ce qu'ils avoient de meilleurs soldats, mais ils furent battus & la consternation se mit dans leur armée; Ouang-tchao-yuen, leur général, les rassura & les ramena jusqu'à trois fois à la charge: vovant qu'il étoit toujours battu, il passa la rivière Kieï-pékiang fur un pont qu'il brûla enfuite, & alla garder Kien-men.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG 964. Tai-tfou.

Licou-kouang-y n'eut pas des succès moins rapides dans l'expédition de Koueï-tcheou (1); lorsqu'il fut à cinquante ly du pont, il fit, suivant les instructions que l'empereur lui avoit données, deux détachemens, l'un qui alla par terre se rendre maître du pont, & l'autre qui fut attaquer les barques des ennemis. A la nouvelle de la prise du pont, Ou-cheoukien, gouverneur de Koueï-tcheou, fortit de la ville avec une partie de ses troupes contre l'avis de Kao-yen-tcheou; avant rencontré Tchang-ting-han qui commandoit un corps de cavalerie, il fut battu complettement, & les impériaux l'ayant poursuivi vivement, ils entrèrent avec lui dans la ville. Kao-yen-tcheou se défendit avec une brayoure extrême & recut plus de dix blessures; vovant qu'il ne pouvoit plus réfister, il mit le seu à son hôtel, & se précipita dans les flammes pour ne pas survivre à sa défaite.

Ouang-tsiuen-pin, général de l'armée impériale, connoisfant la difficulté qu'il y avoit de joindre les ennemis à Kienmen, demanda à ses officiers leur avis: un des subalternes, lui dit qu'il avoit appris d'un de leurs prisonniers, qu'à l'est de la rivière Y-kouang-kiang étoient plusieurs grandes

<sup>(1)</sup> Kouci-tcheou-fou de la province de Sfé-tchuen fur le fleuve Kiang.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 965. Tai-tsou.

montagnes, au milieu desquelles il y avoit un petit chemin appellé Laï-fou; qu'en passant par ce petit chemin on alloit au su sud de Kien-koan, & qu'après environ vingt ly de marche, on arrivoit à la rivière Tsing-kiang où se trouvoit le grand chemin; qu'ainsi en débouchant par-là, Kien-men ne pourroit se désendre.

Sur ces connoissances qui furent confirmées par plusieurs transfuges, Ouang-tsiuen-pin détacha Ssé-tsin-té qui prit la route de Laï-fou, & descendit vers la rivière; il y jetta un pont de bateaux & passa au-delà : les ennemis l'avant apperçu, ils en furent si épouvantés qu'ils abandonnèrent leur camp & se sauvèrent. Ssé-tsin-té ne voulut pas les suivre, il se contenta de s'approcher du pays de Tsing-kiang où il s'arrêta. Ouang-tchao-yuen qui étoit avec le gros de l'armée de Chou, surpris que les troupes impériales eussent pris cette route, fit bonne contenance pour ne pas intimider ses soldats; cependant il laissa un de ses lieutenans pour la garde de Kien-men, & marcha du côté de Han-yuen-po afin d'y attendre, disoit-il, Ouang-tfiuen-pin; mais lorsqu'il apprit, avant même d'y arriver, que Kien-men étoit pris, il en fut consterné & perdit la tête. Tchao-tsong-tao, son collègue, ne se troubla point; il rangea les troupes en bataille & les conduisit contre les impériaux : selon toutes les apparences, Ssé-tsin-té auroit été battu sans Ouang-tsiuen-pin qui arriva fort à propos; la victoire fut long-temps disputée par la bravoure & la bonne conduite de Tchao-tsong-tao: ce général perdit plus de dix mille hommes. Il prit la fuite du côté du pays de Tong-tchuen, mais il fut poursuivi de si près qu'on le sit prisonnier, ainsi que Ouang-tchao-yuen, qui dès le commencement de l'action étoit allé se cacher dans un grenier où des soldats le trouvè-Do rent.

De son côté, le général Lieou-kouang-y prit Ouan-tcheou (1), Y-tcheou (2), Kaï-tcheou & Tchong-tcheou (3) & soumit toutes les villes de leurs dépendances. Tchin-yu, gouverneur de Souï-tcheou, jugea qu'il étoit inutile de penser à se désendre; il se rendit lui & sa ville au général des impériaux. La plupart des officiers de l'armée impériale étoient d'avis qu'on détruisît les places qu'on prenoit de force & qu'on les donnât au pillage pour animer les soldats à bien faire; Tsao-pin rejetta cette proposition barbare & sit de sévères désenses: on ne causa aux peuples que les maux qu'on ne put éviter.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 965. Tai-tfou.

Lorsque le prince de Chou apprit la défaite de Ouangtchao-yuen, il tira aussi-tôt de ses trésors de grosses sommes d'argent & une grande quantité de pièces de soie, pour les distribuer à ses troupes, à la tête desquels il mit Mong-hiuentché son fils, lui donnant Li-ting-koueï & Tchang-hoeï-ngan pour lieutenans-généraux; il les envoya du côté de Kien-men pour s'opposer aux progrès de l'armée impériale.

Mong-hiuen-tché, l'héritier présomptif du prince de Chou, n'étoit jamais sorti de la cour, & n'avoit commandé aucune armée; ses deux lieutenans-généraux n'avoient guère plus d'expérience que lui: d'ailleurs ils étoient l'un & l'autre sans esprit, sans habileté & sans adresse. Aussi lorsqu'ils arrivèrent à Mien-tcheou & qu'ils apprirent que les troupes impériales, après avoir pris la ville de Li-tcheou, étoient en marche pour venir à leur rencontre, la terreur se mit tellement parmi eux, qu'ils retournèrent sur leurs pas & reprirent la route de Tching-tou à laquelle ils communiquèrent leur frayeur.

<sup>(1)</sup> Dans la province de Koué-tcheou.

<sup>(2)</sup> Dans la province de Hou-kouang.

<sup>(;)</sup> Dans la province de Ssé-tchuen.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 965. Tai-tfou. Le lendemain on apprit dans cette ville que Ouang-tsiuenpin étoit arrivé à Oueï-tching & qu'il y étoit campé; cette nouvelle ôta toute espérance au prince de Chou: il envoya Li-hao demander au général de l'armée impériale la permission d'écrire un placet à l'empereur, par lequel il se soumettoit lui & tous ses états à son obéissance; Ouangtsiuen-pin accepta ses offres, & sit partir ce prince avec toute sa famille sous une bonne escorte pour la cour impériale.

Cette conquête importante valut à l'empire quarante-cinq tcheou ou départemens, cent quatre-vingt-dix-huit hien ou villes du troisième ordre, & cinq millions trois cents quatre mille quatre-vingt-dix-neuf familles payant tribut; elle ne leur coûta que soixante-six jours, en comptant du départ des généraux de la cour jusqu'au jour que les troupes de l'empereur étant entrées dans Tching-tou, le prince de Chou se rendit. Lorsque Ouang-tsiuen-pin partit de Pien-tcheou pour cette expédition, il tomboit une très-grande quantité de neige, & cette neige continuant le lendemain, pendant que l'empereur étoit environné de ses grands, il lui vint en pensée que ses troupes devoient beaucoup souffrir du froid, puisque lui étant bien vêtu & dans son palais, il avoit encore de la peine à s'en garantir : il se fit apporter sur-le-champ un autre habit, se dépouilla de celui qu'il portoit doublé de fourrures très-belles & très-précieuses, & l'envoya par un mandarin de fa présence à Ouang-tsiuen-pin, général de cette armée : ce mandarin avoit ordre de dire aux autres officiers qu'il auroit souhaité en avoir assez pour leur en envoyer à chacun un pareil. Il n'est pas croyable combien tous les officiers furent sensibles à cette attention de l'empereur. Le général ne put recevoir cette faveur de son maître fans verser des larmes: c'est à cette heureuse disposition des troupes pour l'empereur qu'on doit attribuer la conquête rapide des états de Chou.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 965. Tai-tsoue

Ouang-tsiuen-pin n'ayant plus d'ennemis à combattre, ne songea qu'à passer son temps dans les sestims & à voir jouer des comédies, sans se mettre en peine de maintenir ses soldats, qui, suivant le mauvais exemple de leur général, enlevoient les silles & les ensans du peuple, pilloient & voloient de tous côtés sans qu'on se mît en devoir de les arrêter. Le général Tsao-pin témoin de ces désordres, pressa souvent Ouang-tsiuen-pin d'y remédier; & comme les états de Chou n'avoient plus besoin de leur présence, il le sollicitoit de s'en retourner: Ouang-tsiuen-pin n'en voulut rien faire.

Peu de temps après il vint un ordre de l'empereur qui enjoignoit à ce général de licencier les troupes dont il n'auroit pas besoin; de donner à chaque soldat qu'il renverroit vingt taëls de récompense, & la paie de deux mois en grain à ceux qu'il laisseroit dans le pays. Ouang-tsiuen-pin n'exécuta pas ces ordres & ne donna rien aux soldats, ce qui les irrita si fort, que s'étant debandés, ils pillèrent plusieurs villes, & s'attroupèrent ensuite en si grand nombre qu'ils se trouvèrent plus de cent mille; ils voulurent élire alors un chef, & jettèrent les yeux sur Tsiuen-ssé-hiong, gouverneur de Ouen-tcheou, qu'ils contraignirent de se mettre à leur tête.

Ouang-tsiuen-pin vit le mal qu'il avoit fait & voulut le réparer : il leur envoya Tchu-kouang-siu, un de ses officiers, pour tâcher de les ramener; mais cet officier, au lieu de s'y

De l'Ere Chrétienne. Son g. 965. Tai-tfou.

prendre par la douceur, sit d'abord arrêter toute la famille de Tsiuen-ssé-hiong qu'il sit mourir, à l'exception d'une de ses silles qu'il réserva pour lui. Il s'appropria toutes les richesses de cette famille. Tsiuen-ssé-hiong qui jusque-là n'avoit été que malgré lui à la tête des rebelles, ressentit si vivement ce traitement indigne, qu'il n'hésita plus à se déclarer leur ches; il enleva Ping-tcheou de force, & prit le titre de prince restaurateur des états de Chou; il se fit une cour, & nomma un grand nombre d'officiers auxquels il donna le titre de gouverneurs, & qu'il envoya garder les passages les plus importans. Il devint tout d'un coup si puissant, que seize tcheou ou départemens entiers se déclarèrent en sa faveur, ainsi que tous les hien de la dépendance de Tching-tou.

Tsouï-yen-tsin, Kao-yen-hoeï, Tien-kin-tsou & les autres généraux de l'empereur se mirent aussi-tôt en campagne, & s'approchèrent du rebelle par divers chemins, mais ils furent battus; ils perdirent beaucoup de monde & plusieurs officiers, entre autres le général Kao-yen-hoeï: ce revers de fortune jetta le général Ouang-tsiuen-pin dans une étrange consternation. Le brave Tsao-pin ne se laissa point abattre; rassemblant Jes troupes qu'il avoit sous ses ordres & dont il étoit aimé, il fut avec Lieou-ting-jang chercher les rebelles; il les attaqua le premier au passage de Sin-san, & avec tant de valeur & de conduite, qu'il les battit, & contraignit Tsiuen-ssé-hiong de s'enfuir à Pi-hien où le général Ouangtsiuen-pin alla aussi-tôt l'assiéger. Ce rebelle, désespéré de se voir sur le point d'être pris, sortit à la tête de tout ce qu'il avoit de troupes, & donna sur un quartier des impériaux avec toute la fureur qu'inspire l'amour de la liberté; il sut tué dans le combat. Sa mort mit fin à la révolte; les rebelles

fe foumirent, & tout le pays rentra sous l'obéissance de l'empereur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
965.
Tai-tfou.

Le prince de Chou avec toute sa famille & ses principaux officiers, arrivèrent à la cinquième lune à Pien-tcheou; ils se présentèrent au palais comme des criminels vêtus d'habits simples & sans ornemens: l'empereur averti, monta sur son trône, & leur sit faire les cérémonies ordinaires au milieu de la cour, après quoi il les accueillit avec bonté, leur parla avec douceur, & leur sit à tous des présens. Un mois après, il déclara Mong-tchang, qui avoit perdu ses états, prince du troissème ordre, sous le titre de Tsin-koué-kong: il donna à son sils un gouvernement. Peu de temps après Mong-tchang mourut; l'empereur prit le deuil, pendant lequel toutes les affaires furent suspenducs. Après sa mort, il lui rendit le titre de prince de Chou qu'il avoit porté avant la perte de ses états.

Li-chi, mère de ce prince infortuné, ne voulut point le pleurer à sa mort; ayant pris une coupe de vin, elle la versa par terre devant son cercueil, & dit: "Tu n'as pas voulu mourir généreusement pour le soutien de ta famille, & l'amour de la vie fait que tu meurs sans gloire & sans honneur; si jusqu'ici je ne suis pas morte de honte, c'est que tu vivois; maintenant que tu es mort, je rougirois de vivre mencore. Cette sière princesse ne voulut plus manger, & se laissa mourir de saim.

Depuis la conquête des états de Chou, l'empire fut en paix durant quelques années, & il n'y eut aucun évènement confidérable. L'an 966, les tartares de Ta-ché envoyèrent un ambassadeur rendre hommage à l'empereur & lui apporter leurs tributs. Ces Tartares étoient une branche de la horde

966.

De l'Ere Chrétienne. Song. 966. Tai-tsou. de Mo-ho qui habitoit au nord-est de la Chine; sous l'empereur Chun-tsong de la grande dynastie des Tang, les Ta-ché s'en séparèrent, & allèrent s'établir à la montagne Yn-chan où ils fixèrent leur demeure: cette année, ils se mirent sous la protection de l'empire, & c'est dans ce dessein qu'ils envoyèrent une ambassade.

967.

L'an 967, à la troisième lune, les cinq planètes s'assemblèrent dans la constellation koué. L'an 955, sous l'empereur Chi-tsong de la dynastie des Tcheou postérieurs, un certain Teou-yen qui entendoit parfaitement l'astronomie, & qui étoit censeur de l'empire avec Lou-to-sun & Yang-hoeï-tchi, les avertit plusieurs fois qu'en 967, les cinq planètes se trouveroient rassemblées dans l'étoile koué, & qu'il espéroit que l'empire, à cette époque, jouiroit des douceurs de la paix. Teou-yen mourut quelque temps après. Ses deux collègues voyant que la chose étoit arrivée comme il l'avoit prédite, ne manquèrent pas de la publier.

Le premier jour de la sixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

968.

L'an 968, l'empereur déclara impératrice sa légitime épouse, la princesse Song-chi, fille de Song-ou, capitaine des gardes de l'impératrice, qui l'avoit précédée, car celle-ci n'étoit pas la première épouse légitime qu'il avoit eue; en montant sur le trône, il avoit d'abord épousé la princesse Ho-chi, laquelle mourut au commencement de son règne, peu de temps après avoir été déclarée impératrice. Il prit ensuite Ouang-chi qui mourut aussi à la septième année de song-chi dont il s'agit ici, étoit la troisième à laquelle on donna cet auguste titre.

A la septième lune, mourut Lieou-kiun, prince des Pé-han ou des Han du nord; il ne laissa aucune postérité, mais il avoit un fils adoptif appellé Lieou-ki-nghen, que l'empereur Chi-tsou des Heou-HAN ou des Han postérieurs lui avoit donné & qu'il déclara son successeur: il sut reconnu à sa mort sans opposition; cependant Kouo-ou-oueï, ministre d'état, avoit beaucoup intrigué auparavant pour que le prince Lieou-kiun ne le choisst pas.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 968. Tai-tfou.

Licou-ki-nghen connut l'indisposition du ministre à son égard; il y fut sensible, & dès qu'il cut été reconnu, il pensa à s'en venger, mais il tarda trop: le perfide ministre instruit par ses espions de toutes les démarches de son maître, résolut de le prévenir. Il employa pour consommer son crime le ministère d'un mandarin du palais appellé Heou-pa-jong. Heou-pa-jong, dans le temps que le prince étoit devant le cercueil de fon prédécesseur, entra, suivi de dix à douze scélérats, avant chacun une courte pique à la main; le prince saisi de crainte à leur vue, se leva brusquement & voulut se sauver, mais Heou-pa-jong lui porta un coup qui le renversa par terre, & dont il mourut soixante jours après. Heou-pa-jong, comme s'il eût eu horreur de son crime, n'osa donner un second coup: il se retira dans sa maison où Kouo-ou-ouei le fit assassiner, de crainte qu'étant interrogé on ne sût que lui-même étoit le principal auteur du complot.

Lieou-ki-nghen avoit un frère appellé Lieou-ki-yuen. Le ministre assembla les grands, & il leur proposa de le choisir pour maître; de tous les grands que l'autorité du ministre enchaînoit, le seul Tchang-tchao-min, rapporteur des affaires du tribunal intérieur, osa dire avec liberté son sentiment. "Si Lieou-ki-nghen, dit-il, a cessé de régner, il ne saut

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S O N G.
968.
T.ii-tfou.

"pas en être furpris, il n'étoit point de la famille de nos princes; la place qu'il occupoit ne lui convenoit pas & ne "lui appartenoit point; mais puisqu'il n'est plus, il faut que "nos peuples aient la consolation d'avoir pour maître un des "vrais descendans de l'empereur Chi-tsou. Le prince Lieou"ki-ouen, son petit-fils, est depuis long-temps chez les tar"tares Leao; il est capable de bien gouverner; c'est à lui à "qui nous devons penser: nous conserverons en le choisis"sant l'obéissance que nous devons à la famille de l'empe"reur Chi-tsou « Malgré la solidité de ces raisons, Kouoou-oueï l'emporta; il obligea les grands de reconnoître Lieou-ki-yuen.

Lorsque l'empereur apprit la révolution arrivée chez les Pé-han, il donna ordre à Li-ki-hiun d'assembler un corps d'armée & d'entrer sur leurs terres. Le nouveau prince des Pé-han chargea Lieou-ki-yé & Ma-song de s'opposer à ce général. Les Pé-han trouvèrent près de la rivière Tong-ko-ho l'avant-garde des impériaux commandée par Ho-ki: ce lieutenant les sit charger, leur tua trois mille hommes, ensuite il les poursuivit, & leur enleva le pont qu'ils avoient sur la rivière Fen-chouï; il les poussa jusqu'à Taï-yuen l'épée dans les reins & mit le seu à une des portes de cette ville.

969.

Le nouveau prince des Pé-han effrayé de cet échec, envoya presser le secours qu'il avoit déja demandé aux tartares Leao, en leur donnant avis de son élévation; ce secours étoit en route & conduit par le général Ta-lieï. Li-ki-hiun qui le sut en marche, se retira avec toutes ses troupes; alors les Pé-han prositant de leur retraite, tombèrent sur les pays de Tçintcheou & de Kiang-tcheou du domaine impérial, & à l'aide des Leao, ils les pillèrent, & mirent tout à seu & à sang.

Yé-liu-king,

Yé-liu-king, alors roi de ces tartares Leao, étoit d'une cruauté insupportable & fort adonné à la débauche; la chasse faisoit son occupation journalière, & il l'ensanglantoit toujours par les supplices qu'il faisoit souffrir à quelques-uns de ceux qui l'y accompagnoient : la moindre faute étoit un crime digne de mort; une conduite aussi barbare le rendit odieux à ses sujets qui résolurent de s'en défaire. Ayant un jour chassé du côté de Hoai-tcheou, il prit un ours, & il en eut tant de joie, que de retour il se mit à boire & s'enivra; cette même nuit, six de ses gens de service entrèrent dans sa chambre & le tuèrent : il n'avoit alors que trente-neuf ans. Yé-liu-hien, son frère, qui n'étoit point de cette partie de chasse, accourut à Hoaitcheou avec mille hommes de cavalerie, & les grands le déclarèrent son successeur; mais comme il étoit foible de tempérament & affligé d'une maladie habituelle qui ne lui permettoit pas de s'appliquer beaucoup, il donna la charge de premier ministre à Siao-cheou-hing dont il épousa la fille, nommée Yen-yen, qu'il fit déclarer impératrice; après quoi il se reposa sur ce ministre de toutes les affaires du gouvernement.

DE L'ERB
CHRÉTIBNNE.
S O N G.
969.
Tai-tfou:

L'empereur fâché de ce que le général Li-ki-hiun n'étoit pas au moins resté sur les frontières, renforça son armée d'un nombre considérable de recrues & voulut la commander en personne. Il sit prendre les devans à ce général avec une division & lui ordonna d'aller droit à Taï-yuen; un second détachement commandé par Tchao-kouang-y, frère de l'empereur, le suivit de près; ensin l'empereur lui-même partit de Pien-tcheou sur la fin de la deuxième lune à la tête d'une troisième division. A son arrivée devant Taï-yuen, il sit

De l'Ere Chrétienne. Son G. 969. Tai tsou. entourer cette capitale des Pé-han d'un grand mur de terre, puis il divisa son armée en quatre corps qu'il posta aux quatre extrémités opposées de cette ville, de manière néanmoins qu'ils pouvoient se prêter un secours mutuel. Il plaça Li-ki-hiun au sud, Tchao-tsan à l'ouest, Tsao-pin au nord, & Tang-tsin à l'est, en qualité de ses lieutenans-généraux. Lorsque le mur de circonvallation sut achevé, ce prince sit travailler à arrêter le cours des rivières Tçin-chouï & Fenchouï dont les eaux débordées inondèrent la ville & la remplirent d'épouvante; le ministre Kouo-ou-oueï exhorta le prince des Pé-han à se soumettre, mais inutilement.

L'empereur avoit prévu que les Tartares ne manqueroient pas d'accourir au secours de Lieou-ki-yuen; il détacha contre eux Han-tchong-pin & Ho-ki-yun qui marchèrent à leur rencontre par deux chemins. Ho-ki-yun les trouva à Yangkiou (1), & leur tua plus de mille de leurs gens; les Leao prenant ensuite leur route par la montagne Kia-chan, ils y trouvèrent Han-tchong-pin qui les y attendoit & les battit une seconde fois; il tua plusieurs mille de leurs cavaliers & fit un grand nombre de prisonniers, & entre autres plus de trente de leurs principaux officiers qu'il vint offrir à l'empereur. On fit approcher ces prisonniers au pied des murs de Tai-yuen pour les faire voir aux affiégés & leur ôter l'espérance qu'ils fondoient sur les tartares. Cependant comme les Leao avoient le plus grand intérêt que les Pé-han ne fussent pas détruits, Licou-ki-yuen, persuadé qu'ils feroient un nouvel effort pour le secourir, ne se laissa point abattre & ranima le courage de ses gens. Mais Ssé-tchao-ouen & Tchao-ouen-

<sup>(1)</sup> Yang-kiou de la dépendance de Taï-ming-fou du Pé-tché-li.

tou, commandans, le premier de Hien-tcheou, & l'autre de Lan-tcheou, désespérèrent qu'on pût sauver Taï-yuen, & ils se donnèrent eux & leurs villes à l'empereur.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 969. Tai-tfou.

Les tartares remirent cependant sur pied une armée plus forte que la précédente, & accoururent avec une vîtesse incroyable vers Taï yuen; l'empereur en sut averti; comme on étoit alors dans la quatrième lune intercalaire, & que les chaleurs accompagnées de pluies continuelles se faisoient vivement sentir & causoient beaucoup de maladies dans le camp, Li-kouang-tsan, un des principaux officiers de l'empereur, lui présenta un placet pour l'engager à lever le siège. Tchao-pou que ce prince consulta, lui ayant fait entendre que c'étoit le parti le plus prudent, alors il sit prendre à ses troupes le chemin de Tching-tcheou & de Lou-tcheou pour s'en retourner.

Après la levée du siége, le prince des Pé-han, piqué contre Kouo-ou-oueï son ministre qui lui avoit conseillé de se soumettre, sit saire des recherches secrettes sur sa conduite, & l'ayant trouvé pleine de crimes, d'injustices, de sourberies & d'insidélités à l'égard des princes qu'il avoit servis, il le sit mourir.

Nan-tchi-fan, envoyé des tartares, avoit apporté, de la part de son prince qui prétendoit en avoir le droit, des lettres-patentes pour installer Lieou-ki-yuen roi des Pé-han. Durant tout le siége, cet envoyé s'étoit comporté avec la plus grande bravoure & n'avoit pas peu contribué à la désense de la place. Le prince de Han le traita toujours avec la plus grande distinction; ce tartare en sut si satisfait, que lorsqu'il sut de retour, il engagea son maître à lui renvoyer plusieurs officiers Leao qu'il avoit retenus jusque-là sur quelque mécontentement

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G.

> 969. Tai-tsou.

> > 970.

qu'il avoit eu de Lieou-kiun son prédécesseur; & pour ne pas céder en générosité au roi des Pé-han, il les renvoya comblés de présens.

Le premier jour de la quatrième lune de cette année, il y eut une éclipse de folcil.

A la neuvième lune, Licou-tchang, prince des Nan-han ou des Han du midi, dans le dessein de se faire craindre & d'empêcher l'empereur de rien entreprendre contre lui, leva des troupes & sit quelques courses sur les terres de la Chine. Ouang-ki-hiun, gouverneur de Tao-tcheou, surpris de sa hardiesse, demanda permission à l'empereur de lui faire la guerre; mais l'empereur qui vouloit donner à ses troupes le temps de se reposer, n'y consentit point. Il sit seulement dire au prince des Tang (1) du midi d'écrire à Lieou-tchang de se tenir tranquille, de se comporter en sidèle sujet, & de le sommer de lui rendre le pays qui relevoit autresois du Hou-nan.

L'empereur avoit entendu parler d'un certain Ouangtchao-sou qui jouissoit d'une grande réputation & vivoit dans la retraite. Il le sit venir à la cour & voulut le voir; c'étoit un vieillard de plus de soixante - dix ans qui s'étoit particulièrement appliqué à étudier l'ancien livre Y-king. Ce prince lui demanda ce qu'il falloit faire pour bien gouverner & pour se maintenir en santé; » Aimer le peuple,

<sup>(1)</sup> Les Tang du midi ou ce qui revient au même les Nan-tang. Ces princes possédoient dans le Kiang-ngan dix-neuf tcheou & cent quatre-vingt hien. Le prince qui y régnoit alors se nommoit Li-yu; sa cour étoit à Kin-ling. Il avoit succédé à son père Li-king l'an 962, Li-king avoit succédé à Li-ching l'au 943. Ces trois princes entre eux ne régnèrent que trente-neuf ans, depuis l'an 937 jusqu'en 975, époque de leur réunion à l'empire. Voyez le tableau qui est à la tête du cinquième volume. Editeur.

» répondit le vieillard, & accorder peu à foi-même; rien n'est = 
» plus efficace pour avoir le cœur du peuple & pour se con» server long-temps «. L'empereur loua sa réponse & la fit mettre par écrit.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
970.
Tai-tfou.

Licou-tchang mécontent de la lettre du prince de Tang, fit mettre en prison l'officier qui la lui avoit apportée; il répondit à cette lettre d'une manière si insolente que ce prince en sut indigné; mais pour se mettre à couvert de sa vengeance, il écrivit un placet à l'empereur dans lequel il faisoit un détail de la lettre qu'il lui avoit écrite, de l'emprisonnement de son officier & de la réponse qu'il en avoit reçue. L'empereur se détermina ensin à faire marcher contre le prince des Nan-han le général Pan-meï qui l'avoit déja battu autresois: il lui donna Yn-tsong-kou pour lieutenant-général.

Lieou-tchang étoit alors peu en état de faire la guerre. Par son naturel soupçonneux & plein d'ombrage, il avoit fait périr indignement la plupart de ses vieux officiers, & on ne voyoit presque plus à la tête de ses troupes que des eunuques; adonné entièrement à ses plaisirs, ce prince efféminé avoit épuisé ses trésors pour des festins & un luxe supersu, sans se mettre en peine de l'entretien de ses barques de guerre qu'il avoit laissé dépérir. Lorsqu'il apprit que l'empereur envoyoit une armée contre lui, il en sut saiss de crainte. Kong-tching-chou qu'il sit partir pour Ho-tcheou (1), étoit chargé de sa part de voir comment on pourroit se garantir de la tempête qui les menaçoit.

Dès que l'avant-garde des impériaux parut à Fang-lin,

<sup>(1)</sup> Ho-tcheou dans le Kouang-si.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
970.
Tai-tfou.

Kong-tching-chou qui ne faisoit que d'arriver à Ho-tcheou, en sortit aussi-tôt & s'en retourna, abandonnant cette ville que les troupes impériales commencèrent par investir dans le dessein d'en faire le siège.

Au retour de Kong-tching-chou, les grands représent à Licou-tchang le péril où il s'exposoit en mettant les eunuques à la tête de ses troupes; qu'ayant encore l'ancien général Pan-tsong-tché, ils lui conseilloient de lui donner le commandement de l'armée s'il ne vouloit pat tout perdre. Ce prince n'en voulut rien faire, & sit partir Ou-yen-jeou pour aller au secours de la ville de Ho-tcheou.

Pan-mei averti que cet eunuque s'avançoit à la tête de l'armée des Nan-han, se mit en embuscade avec une partie de ses troupes, & il le chargea si brusquement qu'il lui tua plus de la moitié de ses gens; il fit prisonnier cet eunuque à qui il fit couper la tête, qu'il exposa à la vue de Ho-tcheou qui se rendit aussi-tôt. Alors Pan-mei montant ses barques de guerre & suivant le fil de l'eau, fit courir le bruit qu'il alloit attaquer Kouang-tcheou; le prince de Han mit enfin Pan-tsong-tché à la tête de ses troupes, mais il ne lui donna que trente mille hommes pour s'opposer à Pan-mei qui s'étoit avancé jusqu'à Tchao-tcheou; Pan-tsong-tché contre une armée beaucoup plus forte que la sienne, ne put que se tenir sur la défensive. Pan-mei profitant de son avantage, prit Tchao-tcheou, Koué-tcheou (1) & Lien-tcheou. La perte de ces villes ne parut pas faire beaucoup de peine au prince de Han; il dit froidement, lorsqu'il en reçut la nouvelle, qu'elles étoient auparavant du gouvernement du Hou-nan,

<sup>(1)</sup> Koué-lin-fou du Kouang-si.

& que l'empereur des Song les ayant réunies à ce gouvernement en demeureroit là; mais il se trompoit : bientôt apprenant que Pan-meï ne s'en tenoit pas à ces conquêtes, il commença à s'appercevoir qu'il étoit dans l'erreur & qu'il devoit penser sérieusement à se désendre. Il leva une armée de plus de cent mille hommes qu'il donna à commander à Li-tching-ou, & ce général la conduisit au-dessous de Lienhou-song où il campa.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 97°. Tai-1fou.

Les Nan-han se fervoient dans leurs guerres d'éléphans qu'ils dressoient à cet effet, & qu'ils plaçoient ordinairement à l'avant-garde pour en rendre l'aspect plus formidable. Chaque éléphant étoit monté par dix hommes bien armés. Lorsque les deux partis furent en présence, Pan-meï choisit les soldats les plus vigoureux ayant des arcs à l'épreuve, pour les opposer aux éléphans; l'action s'étant engagée, ces soldats instruits par leur général, s'attachèrent à tirer aux pieds de ces animaux : les blessures qu'ils leur firent les incommodèrent beaucoup, ils se cabrèrent, renversèrent par terre ceux qui étoient sur leur dos, & rebroussant chemin, ils mirent une fi grande confusion dans les escadrons ennemis qu'il fut aisé à Pan-mei de les défaire. Le général Li-tching-ou eut beaucoup de peine à se sauver. Après cette victoire, Pan-mei se rendit maître de Chao-tcheou (1) qui étoit proprement la porte des états foumis aux Han méridionaux.

La prise de Chao-tcheou sit la plus grande peine à Lieoutchang; les impériaux approchoient insensiblement de sa capitale, & il avoit les plus vives inquiétudes sur les suites de cette guerre qu'il s'étoit lui-même attirée: il proposa à ses

<sup>(1)</sup> Chao-tcheou dans le Kouang-tong.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 970. Tai-tfou. grands de faire creuser un fossé profond autour de Kouangtcheou (Canton) & de le commencer à l'est de la ville; mais
résléchissant ensuite que ce fossé seroit inutile & que d'ailleurs il n'avoit aucun secours à espérer, il prit le parti de
rassembler toutes ses troupes qu'il donna à commander à
Kouo-tchong-yo son sils adoptis; il nomma Tchi-ting-hiao
son lieutenant. Ils allèrent camper avec soixante mille hommes à Ma-king, à dix ly de Kouang-tcheou. Kouo-tchong-yo
n'avoit jamais servi dans les armées; il étoit sans esprit,
sans jugement: toute son occupation dans le camp étoit de
faire des sacrisses magiques aux esprits. Ce n'étoit point-là
un moyen de tenir tête aux impériaux.

Pan-meï avant que d'aller à Kouang-tcheou, s'assura des villes de Yng-tcheou (1) & de Yong-tcheou (2) qu'il ne vou-loit point laisser derrière lui: il ne lui sut pas dissicile de ses prendre. Pan-tsong-tché qui étoit le seul officier de mérite des Han, vit alors que tout étoit perdu, & sans attendre, il se soumit lui & son armée à Pan-meï qui alla camper à Long-teou. Le prince de Han le sachant si près, lui envoya dire qu'il ne resusoit point de se soumettre, mais qu'il le prioit de ne pas avancer davantage; Pan-meï vit que ce n'étoit qu'une seinte, & pénétrant jusqu'à Ma-king, il arriva au pied de la montagne Chuang-nieou-chan.

Le prince de Han sit appareiller dix à douze barques de haut bord dans le dessein d'y mettre son or, son argent, ses pierreries, ses semmes, & d'aller en mer chercher quelque asyle dans les isles voisines; la mauvaise sortune qui le poursuivoit rendit ce projet inutile: environ mille à douze cents

<sup>(1)</sup> Yng-té-hien dans le district de Tchao-tcheou-fou.

<sup>(2)</sup> Nan-hiong-fou du Kouang-tong.

de ses gardes & l'eunuque Yo-san montèrent ces barques, & laissant leur maître à la merci des impériaux, ils mirent à la voile. Ce prince malheureux voyant qu'on lui enlevoit cette dernière ressource, sit venir Siao-kio, un de ses secrétaires, & lui dicta un placet par lequel il prioit l'empereur de lui pardonner le passé, & de le recevoir lui & ses gens au nombre de ses sujets; il sit tenir ce placet à Pan-meï par ce même secrétaire; Pan-meï voulut que Siao-kiao lui-même allât l'offrir à l'empereur, & il le sit escorter par plusieurs cavaliers qui le conduisirent à Pien-tcheou.

De l'Ere Chrétienne. Song. 970. Tai-tfou.

Après cette première démarche, le prince des Nan-han dit = à son frère Lieou-pao hing d'assembler tous les grands & de les disposer à se mettre entre les mains de Pan-mei; mais Kouo-tsong-yo leur sit entendre que les choses n'étoient pas si désespérées & qu'on pouvoit encore se désendre : il mit Lieou-pao-hing à la tête des gardes du prince, donna l'avant-garde de l'armée à Tchi-ting-hiao, & lui se tint à l'arrière-garde. Pan-mei sut par quelques transsuges ce qui se passoit : il se disposa aussi-tôt à faire passer son armée de l'autre côté de la rivière où il vit les ennemis en ordre de bataille. Ses soldats qui croyoient la guerre terminée, furent si piqués de la mauvaise soi du prince de Han, qu'ils traversèrent cette rivière avec une ardeur incroyable, tuèrent Tchi-ting hiao, & mirent en suite Kouo-tsong-yo, qui se retira à la hâte dans un camp bien sortissé & adossé à une sorêt de bambou.

971.

Pan-meï profitant de la disposition du camp ennemi & d'un grand vent qui souffloit, détacha dix mille hommes de son armée, & leur sit prendre à chacun des fascines de paille, avec ordre de se disperser dans cette sorêt pendant l'obscurité de la nuit & d'y mettre le seu: l'incendie gagna bientôt

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
971.
Tai-tsou.

par-tout excité par la violence du vent, & la fumée se portant dans le camp étoussa beaucoup de monde; les autres épouvantés ne cherchèrent qu'à se sauver; les impériaux en tuèrent un très-grand nombre. Kouo-tsong-yo sut trouvé parmi les morts. Le lendemain, Lieou-tchang sortit lui-même, & vint se donner à Pan-meï; ce général le sit mettre sous bonne garde, après quoi étant entré dans la ville en conquérant, il sit prisonnière toute sa famille, ainsi que tous les grands de son conseil, qu'il sit conduire à Pien-tcheou.

Une centaine & plus d'eunuques revêtus de leurs plus riches habits, vinrent se présenter à Pan-meï; ce général indigné de leur audace, dit que l'empereur l'avoit envoyé particulièrement pour punir ces scélérats qui avoient perdu leur prince & fait périr une infinité d'innocens: il sit saire main-basse sur eux & ne donna quartier à aucun.

Cette conquête importante du royaume des Nan-han augmenta le domaine impérial de foixante teheou ou départemens généraux, & de deux cents quarante hien ou villes du troisième ordre, dans lesquelles on comptoit cent soixante-dix mille deux cents soixante-trois familles payant tribut. L'empereur pour récompenser Pan-meï du service qu'il venoit de rendre à l'empire, lui en donna le gouvernement.

Lieou-tchang fut conduit à Pien-tcheou; l'empereur lui fit demander par Liu-yu le motif qui lui avoit fait manquer de bonne-foi, & pourquoi il s'étoit révolté, après avoir donné fa parole de se soumettre. Lieou-tchang embarrassé, rejetta toute la faute sur les eunuques Kong-tching-chou & Li-to. Le jour suivant, les censeurs de l'empire sirent lier Lieou-tchang & tous ses mandarins avec des pièces de soie, ensuite ils les sirent conduire à la salle des ancêtres de la famille

impériale, où le président du tribunal des crimes, envoyé par l'empereur, interrogea ce prince des Nan-han.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
971.
Tai-tfou

Lou-to-sun, c'est le nom de ce président, commença par lui reprocher la mauvaise conduite qu'il avoit tenue dans son gouvernement. Ce prince répondit qu'il n'avoit que six ans lorsqu'il en prit possession; que Kong-tching-chou, Li-to & quelques autres eunuques conduisoient les affaires depuis long-temps, qu'ils les expédioient toutes sans sa participation, en un mot que c'étoit eux qui gouvernoient. Cette réponse portée à l'empereur, il ordonna qu'on se saisit de ces deux eunuques & il leur sit trancher la tête; après quoi il pardonna le passé à Lieou-tchang, lui sit présent d'un de ses habits, d'un bonnet, d'une ceinture de pierres précieuses, d'un très-beau cheval richement enharnaché, de plusieurs pièces de soie, & il le créa prince du troissème ordre, avec le titre de grand-général de ses gardes du corps.

Lieou-tchang aimoit le faste & la magnificence; la bride & la selle de son cheval étoient toujours ornées de quantité de perles qu'il avoit sait arranger en sorme de dragons; il étoit d'un esprit sin & rusé, & outre cela disert & éloquent. Lorsque l'empereur eut conversé avec ce prince, il avoua à ses courtisans qu'il avoit un esprit sécond en expédiens, & prompt à prendre son parti pour se tirer d'une mauvaise affaire: il ajouta que s'il avoit gouverné lui-même ses états, jamais on ne seroit venu à bout de l'en dépouiller.

Un jour que l'empereur fut se récréer près d'un étang qu'il avoit fait creuser, Licou-tchang s'y rendit des premiers: l'empereur le voyant, se sit apporter une coupe de vin, & lui sit l'honneur de la lui présenter; Licou-tchang qui avoit sait périr quantité de ses sujets en leur présentant ainsi du vin

De l'Ere Chrétienne. Son G. 971. Tai-tfou.

empoisonné, se persuada que l'empereur vouloit se défaire de lui: il se jetta à ses genoux, & lui dit que quoique par sa conduite passée il eût mérité la mort, il le conjuroit néanmoins de faire réslexion qu'il lui avoit pardonné. L'empereur se mit à rire de son erreur & lui répondit: » Moi qui mets » mon cœur dans les entrailles de mes sujets, serois-je assez » ennemi de moi-même pour commettre une action aussi » noire «? Il reprit alors cette même coupe des mains de Lieou-tchang & la but, après quoi il lui en sit donner une autre. Lieou-tchang consondu, se jetta de nouveau à ses pieds & lui en sit des excuses.

Le premier jour de la dixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

La disgrace du prince des *Han* du sud jetta le prince de Tang dans la plus étrange inquiétude: il sentit que l'empereur travailloit à réunir tout l'empire sous sa domination, & qu'immanquablement il seroit attaqué à son tour. Dans cette crainte, il envoya Li-tsong-chan son frère demander à l'empereur qu'il lui sût permis de changer le nom de ses états & de les appeller simplement le *Kiang-nan*: l'empereur lui accorda sa demande, & ce prince résorma son train en conséquence.

972.

L'an 972, le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse totale de soleil.

973.

L'an 973, à la troisième lune, mourut Kouo-tsong-hiun, dernier prince des HEOU-TCHEOU, à qui le fondateur des Song avoit enlevé l'empire; on lui fit des funérailles pompeuses & on lui rendit les mêmes honneurs qu'on décerne aux empereurs après leur mort; on ajouta à ses titres celui de Kong-ti; on porta son deuil dix jours, pendant lesquels toutes les affaires surent suspendues.

L'an 974, le premier jour de la seconde lune, il y eut une éclipse de soleil.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
974.
Tai-tfou.

L'empereur maître d'une grande partie de l'empire, pensa à faire la conquête du Kiang-nan qu'il vouloit mettre sur le pied de ses autres provinces; cependant le prince de Tang étoit sur la plus grande réserve & évitoit de lui donner aucun fujet de mécontentement, & l'empereur de son côté ne vouloit pas lui faire la guerre fans raifon ou du moins fans des motifs apparens qui pussent justifier ses armes, & bientôt il n'en manqua pas. Il commença par retenir à sa cour Litsong-chan, frère du prince de Kiang-nan, que ce dernier avoit envoyé porter ses tributs & prêter hommage en son nom. Cette détention fut si sensible à ce prince, qu'après avoir été long-temps sans pouvoir ni manger, ni dormir de chagrin, il envoya Lou-tchao-fou, gouverneur de Tchangtcheou, prier l'empereur de le lui renvoyer. L'empereur qui ne l'avoit retenu qu'à dessein de mécontenter le prince de Kiang-nan & de le pousser à quelque action d'éclat, loin de lui renvoyer son frère, retint encore Lou-tchao fou, & lui fit dire à lui-même par Li-mou, un de ses officiers, de venir en personne lui rendre hommage.

Le prince de Kiang-nan vouloit d'abord y aller, mais Tchinkiao & Tchang-ki, principaux membres de son conseil, lui représentèrent qu'il s'exposeroit à perdre entièrement sa famille, parce qu'infailliblement l'empereur le retiendroit aussi; qu'il devoit mourir glorieusement pour la désense du patrimoine que ses ancêtres lui avoient laissé, plutôt que d'aller vivre sans honneur & en esclave à la cour de l'empereur. L'envoyé voyant ce prince indécis, l'avertit que jamais l'empire n'avoit eu de si excellentes troupes, & qu'il auroit lieu

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
974.
Tai-tfou.

de se repentir de n'avoir point obéi quand il ne seroit plus temps. Le prince de Kiang-nan dans une alternative aussi humiliante, pria l'empereur de lui envoyer des lettres-patentes qui l'établiroient prince des étars qu'il possédoit, asin de lui prouver qu'il vouloit dépendre de lui. Elles lui furent resusées, & on lui sit porter par Leang-kiong un second ordre de venir à la cour; mais le prince persista dans sa résolution, & renvoya Leang-kiong sans lui donner aucune réponse.

L'empereur qui ne cherchoit qu'un prétexte pour couvrir l'invasion qu'il méditoit, nomma Tsao-pin & Pan-mei généraux d'une armée de cent mille hommes qu'il destinoit contre le Kiang-nan, & Tsao-han pour commander un camp volant qui devoit les précéder; mais parce que Ouang-tsuen-pin avoit fait périr une infinité de monde dans l'expédition contre le prince de Chou, il fit venir ces généraux, & s'adressant à Tsao-pin, il lui dit: "C'est à vous principalement que je confie » l'expédition du Kiang-nan; ne permettez point qu'on vexe » les peuples & qu'on soit barbare à leur égard: faites-leur » connoître que vous avez la force en main, & ils se sou-» mettront d'eux-mêmes. Le carnage ne sert qu'à révolter; » quand vous prendrez des villes, soyez attentif à épargner » le fang le plus qu'il se pourra, prenez garde sur-tout qu'on » ne maltraite point Li-yu, prince de Kiang-nan, ni aucun » de sa famille «. Alors il lui remit son propre sabre, & lui dit que si depuis les lieutenans-généraux jusqu'aux derniers des soldats quelqu'un resusoit d'obéir à ses ordres, il vouloit qu'il s'en servit pour lui couper la tête.

Les villes du Kiang-nan qui n'étoient point prévenues de cette guerre, prirent les premières troupes impériales qui parurent dans leurs environs pour des troupes qui faisoient

la ronde, & se contentant de fermer leurs portes, elles leur envoyèrent des rafraîchissemens à l'ordinaire; mais le lendemain le bruit s'étant répandu qu'elles venoient pour leur faire la guerre, Ko-yen qui commandoit dans Tchi-tcheou, abandonna cette ville, dont Tsao-pin se saisset : il désit ensuite quelques troupes de Kiang-nan à Tong-ling, & vint camper à Tsaï-ché-ki.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
974Tai-tfou.

Quelque temps auparavant, un certain Fan-jo-chouï de Tchi-tcheou, chagrin de n'avoir pu obtenir le degré de docteur aux examens, résolut de se donner à l'empereur & de se venger. Il entra dans une petite barque de pêcheur qu'il trouva sur les bords du Tsaï-ché-kiang, & muni de cordes, il en attacha une au bord méridional du Kiang; la dévidant ensuite, il passa promptement au bord opposé du sleuve. Il réitéra cette opération dix à douze fois pour savoir au juste combien il avoit de largeur en cet endroit; de plus, il le fonda par-tout sur cette même largeur pour en avoir la profondeur, & après en avoir pris des connoissances justes, il partit pour Pien-tcheou & demanda du fervice à l'empereur. Ce prince le reçut, & dans le dessein qu'il avoit de réunir le Kiang-nan à ses états, il l'interrogea beaucoup sur les moyens d'en venir à bout. Fan-jo-chouï le fatisfit sur tous les points, & finit par dire que la chose seroit bien plus aisée si on jettoit un pont de bateaux sur le Kiang qui en facilitât le passage; il s'offrit à le faire après qu'il eut déclaré les connoissances dont il s'étoit prémuni. L'empereur le nomma à un emploi qui lui donnoit autorité fur toutes les barques de l'empire.

Fan-jo-choui revêtu de cette autorité, sit construire à

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
974.
Tai-tsou.

King-hou quelques mille des plus grandes barques de guerre, & fit mettre dessus quantité de bambou & de grosses cordes faites de cette espèce de roseaux, après quoi il descendit sur ces barques pour construire le pont qu'il avoit projetté. Lorsqu'il fut à Ché-paï-keou, il voulut essayer s'il réussiroit, & voyant que tout s'arrangeoit à son gré, il poussa jusqu'à Tsaï-ché-ki (1) où il vouloit placer ce pont; en trois jours de temps il le mit en état: ce sut sur ce pont que Pan-meï passa avec toute l'infanterie impériale.

Comme le Kiang-nan étoit en paix depuis long-temps, il n'avoit plus de généraux expérimentés; tous les anciens étoient morts, & on ne voyoit à la tête de ses troupes que des gens nouveaux & sans capacité. Le prince du Kiang-nan donna ses barques de guerre, montées par dix mille hommes, à commander à Tching-yen-hoa, & les troupes de terre, qui montoient à un parcil nombre, surent consiées à Lin-tchin. Ce prince leur dit en partant que s'ils se soute-noient mutuellement, ils n'avoient rien à craindre. Tching-yen hoa ne suivit pas ce conseil & se pressa trop; il sut désait par Pan-mei auprès du pont de bateaux. Lin-tchin qui vint ensuite, sut aussi battu par l'infanterie de l'empereur.

Tsao pin après avoir dissipé en dissérentes rencontres les troupes du Kiang-nan, détacha Tien-kin-tso pour aller prendre Li-chouï. Le gouverneur de cette ville, appellé Li-hiong, avoit huit fils, & il les exhorta à prouver par leur courage à désendre cette ville, qu'ils étoient dignes des biensaits du prince: ils se battirent en esset avec tant de valeur qu'ils y

<sup>(1)</sup> Tsaï-ché-ki au nord de Taï-ping-fou du Kiang-nan.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
975.
Tai-tfou.

périrent tous les huit, & que la ville ne succomba qu'après la mort du dernier. Le général Tsao-pin étoit alors campé à Tsin-hoaï où il attendoit le succès de cette expédition: durant cet espace de temps, une si grande quantité de monde se rendit sous les murs de Kin-ling par eau & par terre pour désendre cette ville, que le nombre des combattans montoit à plus de cent mille, mais tous gens ramassés à la hâte & sans choix. Pan-meï commandoit les barques & l'avantgarde; il sit passer la rivière à une partie, & attaqua brusquement cette multitude qu'il désit entièrement à l'aide de la grande armée qui l'avoit suivi de près. Il s'empara d'un fauxbourg de la ville.

Le prince de Kiang-nan dans les commencemens de cette guerre avoit consulté Tchin-kiao & Tchang-ki sur les moyens de se désendre, & ils lui avoient si bien fait entendre qu'il n'avoit rien à craindre, que ce prince dans une pleine sécurité perdoit tout son temps à se faire expliquer par des Ho-chang & des Tao-sé les livres qui rensermoient leurs prétendus secrets. Il s'inquiettoit si peu du gouvernement, que les troupes impériales furent plusieurs mois de suite sous les murs de Kin-ling sans qu'il le sût.

Hoang-fou-ki-hiun étoit chargé de la défense de cette place; c'étoit un homme qui ne manquoit pas de capacité, & qui auroit pu donner de la tablature aux impériaux si son zèle & sa sidélité y eussent répondu; mais il craignoit le danger, & il désiroit que son maître se soumit à l'empereur. Toutes les sois qu'il parloit aux officiers & aux soldats, il exagéroit les sorces de l'armée impériale auxquelles il croyoit impossible de résister. Lorsqu'il apprit la désaite de l'armée de Kiang-nan par Pan-meï, » Je savois bien, dit il d'un ton

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
975.
Tai-tfou.

" qui marquoit la joie qu'il en avoit, je savois bien que cesa " arriveroit". Quelques-uns de ses officiers lui ayant demandé la permission de sortir pour aller soutenir leurs gens, il se mit en colère & les sit conduire en prison.

Le prince de Kiang-nan fortit un jour de son palais pour examiner l'état où étoit la place; il sut étrangement surpris lorsqu'il sut sur les murs d'appercevoir de tous côtés les étendards des impériaux; il vit qu'on l'avoit trompé: il sit arrêter le gouverneur qu'il sit mourir en prison, & ensuite il envoya ordre à Tchu-ling-pin de venir à son secours avec les troupes du Chang-kiang.

A la cinquième lune parut une comète du côté de l'orient, & le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Tsien-chou, prince de Ou-yueï, obéissant aux ordres qu'il avoit reçus de l'empereur, faisoit aussi de son côté la guerre au prince de Kiang-nan, & il étoit venu en personne à la tête de cinquante mille hommes assiéger Tchang-tcheou. Il agissoit en cela contre le sentiment de Chin-hou-tsé son premier ministre, qui lui avoit fait entendre que le Kiang-nan étoit une barrière qui le mettoit à couvert de l'ambition de l'empereur, & que s'il aidoit lui-même à la détruire, il se préparoit des chaînes. Le prince de Kiang-nan étonné qu'il entendît si peu ses intérêts, lui écrivit à-peu-près les mêmes choses; mais le prince de Ou-yueï étoit conduit par d'autres vues; il ne répondit point à cette lettre qu'il envoya à l'empereur pour lui faire sa cour; il poussa cependant si vivement le siège de Tchang-tcheou qu'il s'en rendit maître.

Outre cette ville, le prince de Kiang-nan perdit encore

De l'Ere Chrétienne Song. 975. Tai-tfou.

Jun-tcheou & Tching-kiang-fou que Licou-tching, pressé == par les impériaux, leur remit en se donnant à eux avec sa garnison. Ce prince désespéré de se voir resserrer de toutes parts, voulut faire de nouvelles tentatives auprès de l'empereur; il lui envoya Siu-hiuen pour tâcher de le fléchir en sa faveur. Siu-hiuen ayant été admis à l'audience de l'empereur, il lui représenta que Li-yu son maître n'avoit point offensé sa majesté, & qu'il ne se reprochoit aucune faute qui pût donner un prétexte légitime de l'attaquer, qu'il l'avoit toujours servi jusqu'ici comme un fils doit servir son père. » Puisque le fils n'a point fait de faute, continua-» t-il, pourquoi le père lui fait-il la guerre «? — » Si Li-yu, " répondit l'empereur, me regarde comme son père, devons-» nous faire deux familles «. Siu-hiuen ne sut que répondre à cette question & il se retira; mais étant retourné une feconde fois & rebattant toujours le même objet, l'empereur se fâcha, & portant la main à son sabre, il lui dit: » Il ne » faut point tant de discours; quel crime a fait le Kiang-nan » pour être féparé de l'empire? Prend-on plaisir d'entendre » un étranger ronfler auprès de son lit «? Siu-hiuen n'osa répliquer & se retira.

Dans ces entrefaites, Tchu-ling-pin, conformément aux ordres du prince de Kiang-nan, marchoit à son secours; il avoit déja passé Hou-keou avec une armée qu'il faisoit monter à cent cinquante mille hommes & qu'il conduisoit au pont de Tsaï-ché-ki qu'il prétendoit mettre en cendres, après quoi il devoit voler à Kin-ling & faire lever le siège de cette ville. Tsao-pin instruit de ses projets, sit partir toutes les barques de guerre avec un gros détachement pour les soutenir: elles rencontrèrent Tchu-ling-pin à Hoan-keou où il y eut un

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 975. Tai-tfou.

combat fanglant. Tchu-ling-pin s'étant trop avancé & le vent ne lui étant pas favorable, fut pris; le désordre se mit dans sa flotte, & elle se dissipa: c'étoit le seul secours sur lequel le prince de Kiang-nan fondoit ses espérances; cependant il tint encore ferme. Le général Tsao-pin envoya un de ses officiers lui dire que ne lui restant plus que la ville où il étoit renfermé, il ne devoit point se flatter de pouvoir y fublister long-temps, puisqu'il lui étoit facile de l'enlever de force dans la journée, & qu'il lui conseilloit de se soumettre sans délai aux ordres de l'empereur. Le prince persista dans son obstination. Tsao-pin affligé de son entêtement, seignit d'être malade & par-là suspendit tout, dans l'espérance que le prince de Kiang-nan se rendroit à la raison & qu'on sauveroit cette ville des maux dont elle étoit menacée. Tous les officiers l'étant venu visiter dans sa tente & chacun lui proposant des remèdes, il leur dit: » Tous ces remèdes quel-» que efficaces qu'ils soient ne sauroient guérir mon mal; » mais si vous me promettez, sur la foi du serment, que le » jour que nous prendrons la ville, vous veillerez à ce qu'on » ne tue personne, il ne me saut point d'autre remède, & » je ferai aussi-tôt guéri «. Tous le lui promirent & s'y engagèrent par serment : le jour suivant Tsao-pin sut sur pied, & la ville fut prise.

> Li-yu voyant qu'il alloit être forcé, se détermina enfin à se rendre; il se fit escorter de tous ses grands, & alla se préfenter à l'entrée du camp impérial. Tsao-pin l'y reçut avec tout le respect dû à sa naissance & tâcha de le consoler. Ils rentrèrent ensemble dans la ville & allèrent jusqu'à la porte du palais; ce prince demanda à Tsao-pin qu'il lui permît d'aller mettre quelque ordre à son équipage; Tsao-pin pour

empêcher le désordre, plaça des gardes à toutes les portes du palais après que le prince y sut entré, & lui-même attendit dehors. Un de ses officiers lui dit à l'oreille: » Si le prince y qui vient d'entrer dans son palais en sortoit tout-à-coup à value le d'une troupe de braves, il ne laisseroit pas de nous vembarrasser«. — » Ne craignez rien, répondit Tsao-pin; il va peu d'esprit & il est sans expérience : il est incapable de vaporter ses vues plus loin «. En esset, peu de temps après il revint avec ses ministres & ses grands au nombre de quarante-cinq disposés à partir pour Pien-tcheou.

De l'Ere Chrétienne. Song. 975. Tai-tfou.

Pendant toute cette guerre, Tsao-pin se comporta avec tant de sagesse, de prudence & de sermeté qu'il ne se passa aucun désordre parmi les soldats: soit par amitié pour ce général, soit par la crainte d'en être punis, il n'y en eut aucun qui ne se tînt dans les bornes du devoir. La conquête du Kiang-nan valut à l'empire dix-neus teheou ou grands départemens & cent quatre-vingt hien ou villes du troissème ordre.

Quoique cette guerre eût coûté peu de sang & que les généraux se sussemble un point d'honneur & un devoir de ménager les peuples, l'empereur les larmes aux yeux, dit aux grands qui vinrent le féliciter sur cette conquête: » Misérable » nécessité que celle de faire la guerre! on ne la peut saire » sans verser toujours beaucoup de sang & sans causer bien » des maux. Cette pensée me prive de la joie que doit me » donner la réunion de l'empire : je veux qu'on examine » avec soin ceux des habitans du Kiang-nan qui ont le plus » sousser , & qu'on prenne cent mille mesures de grains » pour les soulager «

Les tartares Leao qui voyoient accroître de jour en jour

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
975.
Tai-tfou.

la puissance de la Chine, craignirent qu'on ne les attaquât: ils firent écrire par Yé-liu-tsong, leur gouverneur à Tchotcheou, une lettre adressée à Sun-tsiuen-hing, gouverneur de Hiong-tcheou, à l'effet de savoir s'ils pouvoient espérer la paix avec l'empire. Sun-tsiuen-hing envoya cette lettre à l'empereur; ce prince répondit qu'il feroit volontiers la paix avec les Leao & qu'il pouvoit engager sa parole. D'après cette réponse, ces Tartares envoyèrent Ké-cha-cou & Chin-ssé à Pien-tcheou conclure cette paix ; ils envoyèrent en mêmetemps vers le prince des Han du nord pour lui en donner avis, & lui dire qu'il n'attaquât pas mal-à-propos les états de l'empereur. Le prince des Han qui prétendoit que l'empire lui appartenoit de droit par sa naissance, & qui ne regardoit l'empereur que comme un usurpateur, sut très-piqué de cette paix, & il auroit sur-le-champ déclaré la guerre aux Tartares, fans Ma-fong, un de ses principaux officiers, qui lui représenta vivement le danger où il s'exposeroit d'être dépouillé de ses états; cette considération le retint.

976.

Après que le général Tsao-pin eut tout réglé pour la confervation du Kiang-nan, il en partit au commencement de l'année, emmenant avec lui le prince Li-yu que l'empereur reçut avec bonté, & à qui il sit les mêmes honneurs qu'il avoit accordés ci-devant au prince des Han du midi : il le créa prince titulaire du troissème ordre & le nomma grandgénéral de ses gardes.

L'empereur faisant des reproches à Tchang-ki d'avoir empêché Li-yu de se soumettre, & lui montrant la lettre qu'il avoit écrite à Tchu-ling-pin pour l'appeller au secours de Li-yu, lui demanda si ce n'étoit pas là son écriture. Oui, répondit avec sermeté Tchang-ki; un chien aboye

» contre celui qu'il ne reconnoît pas pour son maître; cette » lettre rentre dans le sens de ce proverbe commun; j'ajoute » qu'elle n'est pas la seule & qu'il y en a beaucoup d'autres » semblables; si je dois mourir pour avoir rempli mon devoir, » je n'en ai aucun regret «. L'empereur charmé de sa réponse, loin de le faire mourir, lui donna un des premiers emplois auprès de son sils aîné.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
Song.
976.
Tai-tfox,

Quelque temps après, à la seconde lune, Tsien-chou; prince de Ou-yueï, que l'empereur avoit fait grand-général de l'empire, lui envoya un de ses premiers officiers pour le séliciter sur sa nouvelle conquête. » Le grand-général de l'empire y a eu bonne part, répondit l'empereur, par la prise de Pi-ling; lorsque la tranquillité sera bien rétablie dans le Kiang-nan, il faudra bien qu'il vienne à ma cour au mous nous voyions au moins une sois : allez, & ne manquez pas de lui dire cela de ma part; d'ailleurs qu'il ne craigne rien; après avoir par trois sois honoré le Chang-ti, coserois-je le tromper & manquer à ma parole «?

Le prince de Ou-yueï fut étrangement surpris de cet ordre, & délibéra assez long-temps sur le parti qu'il avoit à prendre; mais enfin il jugea que le mieux étoit de ne point saire paroître de désiance & d'aller à la cour. Il emmena avec lui la princesse Sun-chi son épouse, & son fils aîné Tsien-oucï-siun. L'empereur le reçut avec tout l'honneur qu'il auroit pu sou-haiter dans d'autres circonstances; il le sit loger dans un palais qu'il lui avoit sait préparer, lui rendit des visites & voulut assister à un magnisque repas qu'il avoit ordonné; il le combla de riches présens, lui donna son propre sabre & la permission de le porter dans le palais, privilège singulier dont personne ne jouissoit: il voulut qu'on le traitat-avez

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
976.
Tai-tfou.

toutes les prérogatives des princes du premier ordre. Tant de faveurs perdoient la moitié de leur mérite par la crainte où étoit Tsien-chou; il trembloit que l'empereur ne voulût adoucir par ces bons traitemens le coup mortel qu'il alloit lui porter en le dépouillant de ses états; il ne fut détrompé que deux mois après, lorsqu'il recut de ce monarque la permission de s'en retourner. Entre mille choses précieuses dont il fit présent à ce prince, étoit un gros paquet cacheté & enveloppé de foie jaune qu'il lui recommanda de n'ouvrir que lorsqu'il seroit prêt à entrer sur ses terres; qu'alors il pourroit examiner avec attention ce qu'il renfermoit. Tsienchou fut bien surpris lorsqu'il l'eut ouvert, d'y trouver une quantité de placets de tous les grands de la cour qui exhortoient l'empereur à le retenir à Pien-tcheou & à réunir son pays à l'empire; il vit par-là combien il s'étoit trompé sur les sentimens de l'empereur à son égard, & il sentit tout le prix de cette nouvelle faveur.

A la troisième lune, l'empereur partit pour la cour d'occident (Lo-yang), & à la quatrième lune, il offrit un facrisce au Chang-ti dans le Nan-kiao. Les vieillards de la ville & de la campagne assemblés pour le voir, se disoient les uns aux autres : "Après les troubles dont nous avons vu l'empire agité, qui de nous espéroit jouir du bonheur de voir le prince qui devoit lui rendre la paix «! Le séjour de Lo-yang plut à l'empereur, & il déclara qu'il vouloit y tenir sa cour, ce qui surprit fort ses grands qui l'accablèrent de placets pour le dissuader de ce dessein, mais inutilement: l'empereur tint bon. Le prince Tchao-kouang-y son frère le voyant si déterminé à mettre sa cour soit à Tchang-ngan, soit à Lo-yang, lui en demanda la raison: "C'est, répondit "l'empereur,

"l'empereur, que le pays étant défendu naturellement par des montagnes & le Hoang-ho, mon dessein seroit de l'illustration les règles du l'illustration des grandes dynasties des Tcheou & des Han, rendre la paix à tout l'empire «. Son frère lui répondit en le quittant : "Ce ne sont ni les montagnes, ni les rivières qui affermissent les royaumes, mais la vertu «.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 976. Tai-tfou.

Après que Tchao-kouang-y fut sorti, l'empereur jettant les yeux sur les courtisans qui étoient autour de lui: » Eh » bien! dit-il, contentons-les, demeurons à Pien-tcheou, » mais autant que j'en puis juger, il ne se passera pas cent ans » sans qu'on voye nos peuples épuisés «. Il donna ses ordres pour retourner à Pien-tcheou.

A peine fut-il arrivé dans cette ville qu'il pensa à faire la guerre au prince des Han du nord, & forma plusieurs corps d'armée qu'il donna à commander aux généraux Tang-tsin, Pan-meï, Yang-kouang-meï, Nieou-sté-tsin, & Mi-ouen qu'il envoya à Taï-yuen par cinq routes distérentes: outre cela il sit encore plusieurs corps d'armée, qui sous les ordres de Kouo-tsin, devoient attaquer les villes de Hin-tcheou, de Taï-tcheou, de Fen-tcheou, de Tsin-tcheou, de Leao-tcheou, de Ché-tcheou, & d'autres places de la domination du prince de Han qu'il prétendoit dépouiller entièrement dans une seule campagne.

Tang-tsin commença par battre les troupes de Han qu'il poussa jusque sous les murs de Taï-yuen; le prince envoya incessamment vers les Leao pour leur demander un prompt secours: il étoit de l'intérêt des Leao de ne pas laisser détruire les Han; leur chef sit aussi-tôt partir son propre ministre Yé-liu-cha avec des troupes,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
976.
Tai-tfou.

Après la prise de Kin-ling, capitale du Kiang-nan, & la foumission du prince Li-yu, tous les départemens qui dépendoient de cette vaste contrée s'étoient soumis à l'empire; le seul Hou-tsé, vice-gouverneur de Kiang-tcheou (1), ne voulut pas suivre leur exemple; Sie-yen-ché, gouverneur de cette ville, avoit proposé à ses officiers de se rendre au général Tsao-han qui les affiégeoit : Hou-tsé indigné de la proposition, assembla ces mêmes officiers, & les animant par le souvenir des bienfaits qu'ils avoient reçus des princes de Kiang-nan, il marcha à leur tête contre le gouverneur qu'ils tuèrent, & il défendit encore pendant plus de six mois cette ville que Tsao-han ne prit qu'après plusieurs assauts fort meurtriers. Hou-tsé fut fait prisonnier. Tsao-han à qui sa résistance avoit donné de l'humeur, lui sit les reproches les plus durs. » A quoi servent ces paroles inutiles, répondit » le brave Hou-tsé, ignorez-vous le proverbe qui dit qu'un » chien ne reconnoît que son maître & aboic contre tout » étranger? J'ai fait mon devoir, faites le vôtre«. Tsao-han indigné de cette intrépidité qu'il prit pour une bravade, le fit mourir sur-le-champ & mit la ville au pillage: tous les habitans furent passés au fil de l'épée.

Une maladie qui survint à l'empereur suspendit toutes les hostilités contre le prince de Han; comme sa vie sut en danger, on sit revenir toutes les troupes. Un des jours de la dixième lune qu'il se sentoit plus mal, il manda Tchao-kouang-y, son srère, prince de Tçin, & ayant sait sortir tout le monde, il l'entretint sur le gouvernement sutur de l'empire. On ne put entendre leur conversation; on vit seulement de loin,

<sup>(1)</sup> Kieou-kiang-fou de la province de Kiang-si.

à la lueur des flambeaux, que le prince de Tçin se levant de son siège & s'en écartant un peu, se tenoit dans la posture d'un homme qui resusoit d'accepter quelque chose; une minute après, l'empereur saississant une petite pique qui étoit auprès de son lit, en donna un coup par terre en parlant assez haut, & disant à son frère: » Comportez-vous en brave » prince & gouvernez bien «. A peine eut-il prononcé ces mots qu'il mourut. Il étoit dans la cinquantième année de son âge & la dix-septième de son règne.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
976.
Tai tfou.

Ce prince étoit bon, gracieux & affable à tout le monde; naturellement actif, ennemi du faste, de l'orgueil, de la tromperie & de la fraude, il paroissoit uniquement attentif à remplir les obligations du poste qu'il occupoit, & on ne le voyoit content que lorsqu'il s'en étoit bien acquitté. Un jour qu'il étoit triste & rêveur, ses courtisans lui en ayant demandé la cause: ">Croyez-vous, leur dit-il, qu'il soit si maissé à un souverain de bien remplir ses devoirs? Il ne fait rien sans conséquence; ce matin il m'est venu dans la pensée que j'avois mal décidé une affaire, & ce souvenir m'ôte toute ma joie «.

Ce prince étoit peu curieux d'orner son palais; simple dans ses vêtemens, il n'avoit que deux ou trois habits. Une des princesses ses filles s'étant fait faire une robe de soie à fleurs, il le trouva mauvais: » Il n'en faudroit pas davantage, » lui dit-il, pour introduire le luxe à la cour, on voudroit » vous imiter, & vous seriez cause de beaucoup de d'sor- » dres que nous ne pourrions arrêter qu'avec des peines » infinies; il lui sit changer d'habillement «. Quelques jours après cette princesse voulut l'engager à faire dorer la chaise dans laquelle on le portoit & à y ajouter quelques ornemens:

De l'Ére Chrétienne. Son G. 976. Tai-tfou. "Qu'est-il nécessaire, dit-il, ne suis-je pas maître de toutes bes richesses de l'empire, & ne pourrois-je pas embellir mon palais & en faire un lieu enchanté? Mais lorsque je pense que ces richesses viennent de mes peuples & qu'elles sont le fruit de leurs travaux, je ne dois les employer qu'à faire le bien de l'empire.

Dans les commencemens, ce prince aimoit la chasse avec passion; par la suite la réslexion la lui sit abandonner. Piqué un jour d'avoir manqué un lièvre, il tua dans sa vivacité son cheval parce qu'il sit un faux pas & le lui sit manquer. Peu de temps après pensant à cette action; » Est-il possible, dit-il, » que l'ardeur de la chasse m'ait porté à cette solie si peu » digne de la modération qui doit être l'apanage d'un em- » pereur «. Il renonça dès-lors à la chasse.

Naturellement porté à la douceur & à la clémence, ce prince chérissoit ses sujets comme ses ensans, & il souffroit lorsqu'il étoit obligé de condamner un criminel à mort. Yao & Chun, disoit-il à ses grands, ne firent point mourir les quatre sameux rebelles (1) qui vouloient se soustraire à leurs ordres, ils se contentèrent de les bannir; que ne les minitons-nous ? Lorsque les crimes n'étoient pas crians, il ne condamnoit point à mort; il accorda la vie à un trèsgrand nombre de criminels durant son règne, & ne sut sévère qu'à l'égard des mandarins qui souloient le peuple, auxquels

<sup>(1)</sup> Ces quatre fameux rebelles étoient Houan-teou, Kong-kong, San-miao, & Kuen que Yao exila; le premier à Tsong-chan ou Yo-tcheou-sou dans le Hou-kouang; le second, à Yeou-tcheou dans le Leao-tong; le troisième, à San-oueï près de Cha-tcheou plus loin que le pays de Kokonor; & ensin le quatrième à Yu-chan, district de Hoaï-ngan-sou du Kiang-nan. Ces quatre criminels sont sameux dans l'histoire & connus sous la dépomination des Sé-hiong ou des quatre scélérats. Editeuz.

il ne pardonnoit jamais. Tchao-kouang-y, prince de Tçin fon frère, lui succéda suivant la détermination qui avoit été par l'impératrice leur mère.

DE L'ERE
CHRÉTIINNE.
Son G.
976.
Tai-tfou,

#### TAI-TSONG.

Lorsque l'empereur TAI-TSONG monta sur le trône, il y = avoit encore plusieurs provinces qui n'étoient pas réunies à l'empire & formoient des états indépendans, tels que les pays de Kiao-kouang (1), le Kien-nan (2), ceux du prince de Han & des tartares Leao; mais de tous ces pays qui ne lui obéisfoient pas, ceux de Han & des Leao pouvoient lui faire le plus de peine par l'alliance qu'ils avoient contractée entre eux & par la longue expérience que leurs troupes avoient acquise, à cause de leurs guerres continuelles avec la Chine.

Comme le nouvel empereur ne vouloit pas si-tôt entreprendre de les réduire, il sit un choix de ses meilleurs officiers qu'il plaça sur les frontières pour les garantir de leurs insultes. Il mit contre les tartares Leao Ma-gin-yu à Yng-tcheou (3), Han-ling-koen à Tchang-tcheou (4), Ho-oueï-tchong à Y-tcheou (5), Ho-ki-yun à Taï-tcheou (6). Il usa des mêmes précautions contre le prince de Han, & pour le tenir en respect, il plaça Ou-cheou-ki à Tsin-tcheou (7), Li-kien-pou 977.

<sup>(1)</sup> Kiao-kouang comprenoit une partie du Kouang-tong & du Tong-king.

<sup>(2)</sup> Kien nan, le Fou-kien.

<sup>(3)</sup> Ho-kien-fou.

<sup>(4)</sup> Tching-ting-fou.

<sup>(5)</sup> Pao-ting fou du Pé-tché-li.

<sup>(6)</sup> Tai-ngan-tcheou dans le district de Tsi-nan-fou du Chan-tong.

<sup>(7)</sup> Ping-yang fou.

DE L'ERE
CHRETIENNE.
Son G.
977.
Tai-Gorg.

Yen-tcheou (1), Li-ki-hiun à Tchao-y (2), Tchao-tsan à Yen-tcheou (3), Yao-nui-pin à King-tcheou (4), Tong-tsun-hoei à Hoan tcheou (5), Onang-yen-ching à Yuen-tcheou (6): il donna à ces officiers d'excellentes troupes.

Lorsque Tai tiou, fondateur de la dynastie des Song, monta sur le trône, l'empire consistoit seulement en cent onze scheou ou grands departemens, & en six cents trente-huit hier ou villes du troisième ordre. On ne comptoit en total que neus cents soixante-sept mille trois cents cinquante-trois samilles payant tribut; mais lorsqu'il le laissa à TAI-TSONG, il consistoit en deux cents quatre-vingt-dix-sept scheou ou departemens, en mille quatre-vingt six hier ou villes du troisième ordre, & on comptoit trois millions quatre-vingt-dix mille cinq cents quatre samilles qui pavoient les tributs ordinaires.

Dès que le roi des tartares Leao apprit la mort de Tai-tiou, il envoya Yé-liu-tchang, un de ses ministres, faire des complimens de condoleance & assister à la ceremonie de ses funerailles, qui se sit à Yong-tchang-ling à la quatrième lune; TAI-TSONG lui envoya Sin-tchong-sou que le roi Tartare admit aussi-tòt à son audience. Dans un long entretien qu'il eut avec cet envoye, il lui demanda si l'empire de la Chine possedoit beaucoup de generaux de la bravoure & de l'intrepidite de Tang-tsin. » Nous avons, repondit Sin- » tchong-sou, un grand nombre d'excellens ossiciers de guerre » comme Tang-tsin, mais la quantite de ceux qui sont propres

<sup>(1)</sup> Pou-hien dans le district de Ping-vang-fou.

<sup>(2)</sup> Tchao-tching-hien dans le duftriet de Ping-yang fou.

<sup>(;)</sup> Yen-ngao-fou du Chen-fi.

<sup>(4 &</sup>amp; 5) King-teheou & Hoan-teheon dependoient de King yang-fou du Chen-si.

<sup>(6)</sup> Yuen-tcheou est Ping-leang-fou du Chen-si.

"à courir un lievre ou un cerf est innombrable 1 4. Le roi = Tartare choqué de cette reponse, avoit dessem de le faire arrêter; mais Sin-tchong-fou parla avec fermete. & lus sit sentir qu'il ne craignoit pas la mort lorsqu'il etoit question de remplir son devoir. Cette intreptdite lui gagna l'estime de ce prince qui le renvoya comble de presens.

Le premier jour de la onzieme lune, il y eut une eclipie totale de folcil.

L'an 978, à la quatrième lune, Tchin-hong-tilin qui avoit — profite des troubles de l'empire pour se faire un petit état compose des departemens de Tchang-tcheou (2) & de Suientcheou (3), jugeant qu'il ne pourroit se maintenir dans cette possession dans un temps ou la Chine se trouvoit reunie presqu'en entier sous la punsance des Sons, vint à la cour & offrit à l'empereur ses deux mèter ou départemens, & quatorze hier ou villes du troulème ordre qui en dépendoient, l'empereur les accepta & mit Tchin-hong-tilin au nombre des grands du premier ordre : il donna audit des emplois considerables à tous ses ensans.

A la cinquième lune, Tilen-chou, prince de Ou-yuei, qui etoit à la cour des Sons lorique Tchin-hong-tiln vint le soumettre, se trouva dans le plus grand embarras : il venoit de lui montrer un exemple qu'il devoit naturellement s'aivre. & il pouvoit être dangereux pour lui de ne le pas faire, punqu'il se trouvoit entre les mains de l'empereur. Il en contera

372.

<sup>(1)</sup> Dans cette reponle, l'envoyé Chipois fait allelon aux Leao & à leur manière de faire la guerre, loriqu'il les compare à des certs ou à les nevres. Il veut uire à mots couveits ou il re faut pas etre grand genera pout les battre. La r.

<sup>(2 &</sup>amp; 1) Tchaog-tcheou-fou & Suen-tcheou-fou , villes divers à l'extratait orientale de la province de Fou-kien, vis-a-vis de l'ale ce Formell.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
977.
Tai-tfong.

Yen-tcheou (1), Li-ki-hiun à Tchao-y (2), Tchao-tsan à Yen-tcheou (3), Yao-nui-pin à King-tcheou (4), Tong-tsun-hoeï à Hoan-tcheou (5), Ouang-yen-ching à Yuen-tcheou (6): il donna à ces officiers d'excellentes troupes.

Lorsque Taï-tsou, fondateur de la dynastie des Song, monta sur le trône, l'empire consistoit seulement en cent onze tcheou ou grands départemens, & en six cents trente-huit hien ou villes du troisième ordre. On ne comptoit en total que neuf cents soixante-sept mille trois cents cinquante-trois familles payant tribut; mais lorsqu'il le laissa à TAI-TSONG, il consistoit en deux cents quatre-vingt-dix-sept tcheou ou départemens, en mille quatre-vingt six hien ou villes du troisième ordre, & on comptoit trois millions quatre-vingt-dix mille cinq cents quatre samilles qui payoient les tributs ordinaires.

Dès que le roi des tartares Leao apprit la mort de Taï-tsou, il envoya Yé-liu-tchang, un de ses ministres, faire des complimens de condoléance & assister à la cérémonie de ses funérailles, qui se sit à Yong-tchang-ling à la quatrième lune; TAI-TSONG lui envoya Sin-tchong-sou que le roi Tartare admit aussi-tôt à son audience. Dans un long entretien qu'il eut avec cet envoyé, il lui demanda si l'empire de la Chine possédoit beaucoup de généraux de la bravoure & de l'intrépidité de Tang-tsin. » Nous avons, répondit Sin- » tchong-sou, un grand nombre d'excellens officiers de guerre » comme Tang-tsin, mais la quantité de ceux qui sont propres

<sup>(1)</sup> Pou-hien dans le district de Ping-yang-fou.

<sup>(2)</sup> Tchao-tching-hien dans le district de Ping-yang-fou.

<sup>(3)</sup> Yen-ngan-fou du Chen-si.

<sup>(4 &</sup>amp; 5) King-tcheou & Hoan-tcheou dependoient de King yang-fou du Chen-si.

<sup>(6)</sup> Yuen-tcheou est Ping-leang-fou du Chen-si.

"à courir un lièvre ou un cerf est innombrable (1) «. Le roi = Tartare choqué de cette réponse, avoit dessein de le faire arrêter; mais Sin-tchong-sou parla avec sermeté, & lui sit sentir qu'il ne craignoit pas la mort lorsqu'il étoit question de remplir son devoir. Cette intrépidité lui gagna l'estime de ce prince qui le renvoya comblé de présens.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
977.
Tai-tfong.

Le premier jour de la onzième lune, il y eut une éclipse totale de soleil.

L'an 978, à la quatrième lune, Tchin-hong-tsin qui avoit = profité des troubles de l'empire pour se faire un petit état composé des départemens de Tchang-tcheou (2) & de Siuentcheou (3), jugeant qu'il ne pourroit se maintenir dans cette possession dans un temps où la Chine se trouvoit réunie presqu'en entier sous la puissance des Song, vint à la cour & offrit à l'empereur ses deux tcheou ou départemens, & quatorze hien ou villes du troissème ordre qui en dépendoient; l'empereur les accepta & mit Tchin-hong-tsin au nombre des grands du premier ordre : il donna aussi des emplois considérables à tous ses enfans.

A la cinquième lunc, Tsien-chou, prince de Ou-yueï, qui étoit à la cour des Song lorsque Tchin-hong-tsin vint se soumettre, se trouva dans le plus grand embarras : il venoit de lui montrer un exemple qu'il devoit naturellement suivre, & il pouvoit être dangereux pour lui de ne le pas faire, puisqu'il se trouvoit entre les mains de l'empereur. Il en conséra

978.

<sup>(1)</sup> Dans cette réponse, l'envoyé Chinois fait allusion aux Leao & à leur manière de faire la guerre, lorsqu'il les compare à des cerfs ou à des lièvres. Il veut dire à mots couverts qu'il ne faut pas être grand général pour les battre. Edit.

<sup>(2 &</sup>amp; 3) Tchang-tcheou-fou & Siuen-tcheou-fou, villes situées à l'extrémité orientale de la province de Fou-kien, vis-à-vis de l'isse de Formose.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
978.
Tai-tfong.

avoir trouvé un expédient qui le tireroit de ce mauvais pas, en proposant à l'empereur de quitter les titres de prince & de grand-général de l'empire que son prédécesseur lui avoit donnés, & cependant de garder toujours ses états. L'empereur à qui il offrit lui-même le placet qui contenoit ces propositions, ne voulut pas y consentir.

Tsouï-gin-ki, officier de Tsien-chou, lui dit alors que l'empereur manisestoit assez par ce resus qu'il étoit disposé à le dépouiller de ses états & qu'il lui conseilloit de les lui proposer de bonne grace. Il ajouta : » Vous lui offrez de » quitter des titres dont il s'embarrasse peu, & vous gardez » ce que vous ne pouvez ignorer qu'il souhaite, comment » voulez-vous qu'il soit content de vous «?

Tsien-chou forcé par les circonstances & hors d'état de pouvoir échapper, se détermina enfin à faire librement ce qu'il voyoit clairement qu'on étoit sur le point de lui faire faire par force; il écrivit un fecond placet dans lequel il fit un détail de ses états qui consistoient en treize tcheou ou grands départemens, & quatre-ving-six hien ou villes du troisième ordre contenant cinq cents cinquante mille six cents quatre-vingt familles payant les tributs ordinaires, qui servoient à l'entretien de cent quinze mille trente-six soldats alors sur pied & de mille quarante-quatre barques de guerre. L'empereur assis sur son trône, reçut sa soumission avec appareil; il le nomma prince du premier ordre, du titre de Hoai-hai-ouang ou prince de Hoai-hai. Il donna des gouvernemens à ses frères & à ses enfans, ensuite il confirma tous ses officiers dans leurs postes & réunit les tribunaux de cette grande principauté aux siens.

A la septième lune, Kong-y, gouverneur de Sin-tsé-hien, se trouvoit à la cour: avant que de s'en retourner, l'empereur l'interrogea sur la famille de Confucius dont ce gouverneur descendoit. Kong-y, profitant de cette occasion, lui représenta que sous les dynasties précédentes, ceux qui appartenoient à cette famille avoient été constamment affranchis des impôts & des corvées; que du temps de Chi-tsong (1) de la dynastie des TCHEOU postérieurs, on avoit commencé à asseoir des tributs sur les terres de cette famille, qui par-là se voyoit confondue avec celles du peuple, état humiliant où elle étoit restée depuis cette époque & d'où l'on n'avoit point pensé à la retirer; il ajouta qu'il espéroit que sa majesté lui rendroit ce privilège. L'empereur y consentit, & créa Kong-y prince du troisième ordre sous le titre de Ouen-siuen-kong, ce

qui fit le plus grand honneur à TAI-TSONG dans l'esprit des

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 978. Tai-tfong.

Rien n'étoit plus juste en effet que ces prérogatives, attribuées à la famille de Confucius. Ce philosophe a retouché le Chu-king & le Chi-king; il a déterminé les cérémonies & la musique: on lui doit le commentaire sur l'Y-king des TCHEOU & il a composé le Tchun-tsiou. En élevant le cœur de l'homme par rapport à ses devoirs essentiels, il a porté au suprême dégré la manière de rendre les peuples heureux. C'est lui qui a fait revivre la doctrine des anciens fages qui étoit tombée en discrédit, & il a enseigné les moyens de conserver l'empire en paix. Peut-on lui refuser sans injustice le titre de maître & de modèle des rois & de ceux qui se trouvent chargés de la conduite des peuples?

Chinois.

<sup>(1)</sup> Il commença à régner l'an 954.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.

979. Tai-tfong. arrivèrent près de la montagne Pé-ma-ling, ils furent surpris de trouver que le passage étoit gardé par Kouo-tsin; Yé-liu-cha vouloit reculer & attendre les nouvelles troupes qui lui arrivoient de Tartarie; mais Ti-lieï impatient, s'avança dans la gorge de cette montagne, & y engagea une partie de sa division que Kouo-tsin sit attaquer, avant qu'elle sût rangée en bataille: il le sit avec tant de succès qu'il la hacha en pièces, & que le général Ti-lieï sut tué. Yé-liu-cha avec les troupes qu'il commandoit n'auroit point eu un meilleur sort, si Yé-liu-sieï-tchin n'étoit arrivé à propos à son secours & n'eut obligé Kouo-tsin, beaucoup plus soible, à se retirer.

Cependant Pan-meï & les autres généraux de l'armée impériale, après avoir passé sur le ventre aux ennemis en dissérentes rencontres, s'étoient rendus à Taï-yuen qu'ils avoient investie de toutes parts; ils avoient eu le temps de finir un mur de circonvallation qui embrassoit toute la ville, & de former même les premières attaques avant l'arrivée de l'empereur, qui voulant avoir l'honneur de la prendre, étoit parti de Pien-tcheou à la deuxième lune: il n'arriva qu'à la quatrième devant cette place.

Quelques jours après son arrivée, dans la crainte que Taïyuen étant prise de force il n'y eut beaucoup de sang répandu, il écrivit de sa propre main au prince de Han de ne point exposer témérairement la vie de son peuple & de se rendre de bonne grace; mais les gardes de la porte ne voulurent point recevoir cet ordre. L'empereur, outré de ce resus qu'il prit pour une insulte, ordonna à ses officiers de ne plus rien ménager & de pousser les assiégés avec la plus grande vivacité. Pendant quinze jours, ils donnèrent sans ménagement

des assauts continuels: le prince de Han, animant ses soldats = par ses paroles & par son exemple, sut plusieurs sois couvert du sang des soldats tués à ses côtés.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
979.
Tai-tfong.

L'empereur écrivit de nouveau une lettre au prince de Han pour l'exhorter à empêcher, par une prompte foumission, qu'on ne versât davantage de sang. Il lui mandoit que c'étoit l'unique moyen de se conserver lui & sa famille dans les honneurs & dans l'abondance qu'il lui promettoit, sans quoi il useroit à son égard de tous les droits de la guerre. Licouki-yuen, à qui les vivres commençoient à manquer, & qui n'avoit plus à espérer de secours essicace contre une puissance si formidable, écrivit ensin un placet modeste pour prier l'empereur de l'agréer au nombre de ses sidèles sujets & de lui pardonner le passé: il le sit porter par Li-hiun.

L'empereur fit élever un trône sur une espèce d'estrade, & ordonna un magnifique festin auquel il invita tous les grands pour le lendemain. Lieou-ki-yuen fortit de la ville avec tous les seigneurs de sa cour, revêtu d'un habit blanc, mais grossier, conforme à l'état où il se vovoit réduit. Ce prince & toute sa suite se jettèrent à genoux au pied de l'estrade. L'empereur fit aussi-tôt changer d'habit à ce prince, & lui en donna un des siens avec une ceinture de pierres précieuses; il l'invita ensuite à monter sur l'estrade où l'ayant fait asseoir, il le déclara prince du troissème ordre, au même rang des autres princes qui s'étoient foumis à l'empereur Tai-tsou; il conserva à tous ses officiers leurs degrés de mandarinat, & fit à tous de magnifiques présens. Par la soumission du prince de Han, l'empereur augmenta ses états de dix tcheou ou grands départemens & de quarante & un hien ou villes du troissème ordre. Cette conquête étoit

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
979.
Tai-tfong.

d'autant plus importante que ce pays touchoit aux tartares Leao, avec lesquels les princes de Han avoient toujours été très-étroitement liés, & qui seuls étoient en état de faire beaucoup de peine à la Chine.

Ces succès & les mécontentemens de l'empereur contre les Leao qui n'avoient eu aucun égard à la réponse qu'il avoit faite à leur ambassadeur, le déterminèrent à ne point retourner à Pien-tcheou & à les attaquer. A la sixième lune, il alla camper à Y-tcheou(1), ville que Lieou-yn, qui en étoit gouverneur pour les Leao, lui remit. L'empereur y laissa mille hommes de garnison, & s'avança du côté de Tcho-tcheou, dont le commandant, nommé Lieou-yuen, suivit l'exemple de Lieou-yn.

Ne trouvant aucune résistance, TAI-TSONG poussa jusqu'à Yeou-tcheou (2) & campa au sud de cette ville. Les Tartares avoient un corps de troupes posté au nord de cette même place, sous les ordres de Yé-liu-hi-ti; il sut attaqué & mis en suite. Alors les généraux Song-ou, Tsouï-yen-tsin, Lieou-ju & Mong-hiuen-tché investirent la ville de toutes parts sous la conduite de Pan-meï.

Le danger qui menaçoit Yeou-tcheou, fit croire à plusieurs officiers, au service des Tartares, que l'empereur alloit les chasser de la Chine, & un très-grand nombre vint se donner à lui, entre autres les gouverneurs de Chan-tcheou (3) &

<sup>(1)</sup> Y-tcheou dans le district de Pao-ting-fou.

<sup>(2)</sup> Yeou-tcheou est la ville de Pé-king, ou du moins Yeou-tcheou étoit à quelques ly au sud-ouest de cette dernière; on l'appelloit encore Yen-king: les Kin & les Leao y eurent leur cour. Editeur.

<sup>(3)</sup> Chun-y-hien,

de Ki-tcheou (1), qui le mirent en même-temps en possession de leurs gouvernemens. Yé-liu-hio-cou qui avoit le gouvernement général de tous les pays de la Chine foumis aux tartares Leao, avoit trop peu de troupes pour arrêter les progrès de l'empereur, & il craignoit que ce prince ne les chassât au-delà de la grande muraille; il rassembla toutes ses troupes dont il donna le commandement à Yé-liu-cha, avec ordre de faire son possible pour faire lever le siège de Yeou-tcheou. L'empereur alla au-devant de Yé-liu-cha, & l'ayant rencontré près de la rivière Kao-leang (2), il lui livra un combat des plus vifs & des plus opiniâtres: Yé-liu-cha se battit avec beaucoup de bravoure & de prudence, & il foutint long-temps les efforts de l'armée impériale; mais il fut obligé de céder, & il commençoit à fuir lorsque le général Yé-liu-hio-cou, que le roi des Leao envoyoit au secours de cette province, arriva fort à propos avec Yé-liu-sieï-tchin. Alors séparant leurs troupes en deux corps, ils vinrent fondre avec tant d'impétuosité sur l'armée victorieuse, qu'elle recula à son tour & fut mise en déroute; plus de dix mille Chinois surent tués dans cette action: l'empereur lui-même eut beaucoup de peine à échapper; il se sauva du côté du midi. Yé-liu-hio-cou le poursuivit de si près, qu'en arrivant à Tcho-tcheou, ses chevaux ne pouvant plus marcher de fatigue & n'en avant point d'autres de relais, il se jetta avec précipitation dans une charrette traînée par des ânes, sans se mettre en peine de son bagage, qu'il abandonna en entier aux ennemis. Ses généraux ramassèrent les débris de l'armée, & comme elle n'étoit pas en état de tenir la campagne, ils

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
979.
Tai-tfong.

<sup>(1)</sup> Chun-tien-fou ou Pé-king.

<sup>(2)</sup> Près de Tchang-ping-tcheou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
979.
Tai-tfong.

fe séparèrent pour couvrir les frontières. Mong-hiuen tché a la camper près de Ting-tcheou; Tsouï-yen-tsin près de Koan-nan; enfin Lieou-ting-han & Li-han-kiong près de Tching-ting. L'empereur attribua la perte de cette bataille à Ché-cheou-sin & à Lieou-ju, qui n'avoient pas exactement suivi ses ordres; il les priva de leur généralat & les abaissa à un rang fort inférieur.

Les Tartares Leao, après une si grande victoire qui les sit rentrer en possession des villes qu'on leur avoit prises, crurent qu'ils pourroient à leur tour en enlever quelques-unes aux Chinois, & ils jettèrent les yeux sur Tching-ting. Leur général Yé-liu-hio-cou envoya Han-kouang-ssé & Yé-liu-hieou-co camper à l'ouest de Man-tching, dans le voisinage des troupes impériales, postées près de Tching-ting. Les généraux Chinois, attentiss à toutes leurs démarches, les voyant prendre cette route, rappellèrent leurs troupes campées ailleurs; elles vinrent les joindre par des routes détournées, & ils se trouvèrent en état de se venger de l'échec qu'ils avoient reçu à la journée de Kao-leang.

Les Tartares, qui ne les croyoient pas si forts, étoient tranquiles dans leur camp, persuadés qu'ils n'avoient point d'insulte à craindre de la part des impériaux; ils surent étrangement surpris lorsqu'ils se virent vivement attaqués, au sud par Lieou-ting-han, au nord par Tsouï-yen-tsin, l'un & l'autre soutenus par Li-han-kiong, Tsouï-han & Tchao-yen-tsin qui les mirent en suite, les poursuivirent jusqu'à Souï-tching, & leur tuèrent ou leur prirent plus de dix mille hommes. Han-kouang-ssé abandonna ses tambours & ses drapeaux aux Chinois victorieux, dont l'avantage auroit encore été plus grand sans le brave Yé-liu-hieou-co qui se retira en bon

ordre

ordre avec le peu de troupes qu'il put rallier dans une si grande terreur.

L'an 980, à la troisième lune, mourut Lieou-tchang, l'ancien prince des Han du midi. Lorsque l'empereur partit pour la conquête des Han du nord, il donna un grand sestin à ses grands; Lieou-tchang qu'il y avoit invité, lui dit: » Nous » sommes déja un assez grand nombre de princes vaincus, qui » rendons la cour une des plus magnisques qui aient jamais » été, & votre majesté au premier jour nous amenera encore » ici Lieou-ki-yuen, prince des Han du nord; mais comme » je suis le premier en date, j'espère aussi qu'elle m'en sera » le ches «. L'empereur sourit à ce compliment. Il créa Lieou-tchang après sa mort, prince du troisième ordre, du titre de Nan-yueï.

L'empereur, à son retour de Taï-yuen, avoit amené avec lui Licou-ki-yé qu'il avoit fait prisonnier & qui avoit été le dernier à se rendre: c'étoit un des plus braves, des plus intrépides & des plus habiles généraux de son temps, & ces qualités lui avoient fait donner le surnom de Lieou-vou-ti, c'est-à-dire Lieou sans parcil. L'empereur, qui le connoissoit de réputation, avoit recommandé à ses officiers dès le commencement du siège de Taï-vuen d'épargner sa vie & de tâcher de le lui amener. Cependant lorsque Licou-ki-yuen vint se rendre à l'empereur, Lieou-ki-yé fit fermer les portes de la ville & prétendoit encore se défendre : l'empereur lui fit dire par Licou-ki-yuen de ne plus exposer ses soldats & de le venir joindre; il vint à regret en verfant des larmes. L'empereur ravi de l'avoir, le caressa beaucoup & lui fit de très-riches présens; il changea son surnom de Licou-ki-yé en celui de Yang-yé, & pour lui marquer l'estime qu'il faisoit de son

De l'Ere Chrétienne. Son G.

9**79**. Tai-tfong.

980.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 980. Tai-tsong. mérite & la confiance qu'il avoit en lui, il le fit gouverneur de Taï-tcheou, poste très-important, voisin des tartares Leao. A peine sut-il arrivé dans ce gouvernement, que vingt mille de ces Tartares vinrent saire des courses du côté de Yen-men: Yang-yé, avec une partie de la cavalerie qu'il avoit sous ses ordres, sortant par Si-king, alla au nord de la gorge de Yen-men, d'où tirant droit au midi, il vint tomber brusquement sur les Tartares qui surent entièrement désaits, & perdirent Sia-tou-li, un de leurs généraux. Cette action & plusieurs autres semblables rendirent Yang-yé si formidable aux Tartares, qu'ils suyoient dès qu'ils voyoient paroître ses étendards.

Yé-liu-hien, roi des Leao, animé par la grande victoire que ses troupes avoient remportée sur l'empereur au nord de Yeou-tcheou, vint mettre le siège devant la forteresse de Oua-kiao-koan (1), poste assez important qu'il vouloit emporter avant de pousser plus loin. Les généraux Chinois ayant réuni leurs troupes, se présentèrent pour l'obliger à se retirer, mais ce prince ne parut pas s'inquiéter de leur voisinage & n'abandonna pas le siège; il détacha seulement Yé-liu-hicou-co avec l'élite de ses soldats; celui-ci passa la rivière, marcha aux impériaux, les battit & les poursuivit jusqu'à Mou-tcheou (2). L'empereur, à cette fâcheuse nouvelle, voulut lui-même aller commander l'armée, & partit de Pien-tcheou dans ce dessein; mais lorsqu'il arriva à Taïming, il apprit que ses généraux étoient allés attaquer Yéliu-hien devant Oua-kiao-koan, qu'ils l'avoient battu & contraint de lever le siège. Alors l'empereur retourna à

<sup>(1)</sup> Près de Hiong-hien de Pao-ting-fou.

<sup>(2)</sup> Sin-kieou-hien dans le district de Ho-kien-fou,

Pien-tcheou; mais comme il rentroit dans cette ville, ses généraux lui donnèrent avis qu'après avoir obligé le roi des Leao de prendre la fuite, son général Yé-liu-hieou-co les avoit surpris & battus à son tour. L'empereur assembla ses grands; la plupart étoient d'avis d'aller contre ces Tartares avec toutes les troupes de l'empire & de les chasser entièrement de la Chine; mais Tchang-tsi-hien sit voir si clairement les inconvéniens qui résulteroient de cette entreprise, qu'on remit cette guerre à un temps plus favorable.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. SONG 980. Tai-tfong.

981.

Cependant comme l'empereur n'abandonnoit point les vues qu'il avoit contre les Leao, l'année suivante, à la septième lune, il envoya vers le roi de Po-haï (1) pour l'engager à se joindre à lui & l'aider à détruire les tartares Leao; il promettoit de lui abandonner tout le pays situé au-delà de la grande muraille, & de ne garder pour l'empire que le pays qui est en decà. L'empereur croyoit réussir dans cette négociation avec d'autant plus d'apparence, que les tartares Leao avoient enlevé au prince de Po-haï la ville de Fou-yu-tching fans aucun motif de justice, & qu'il devoit avoir de l'humeur

<sup>(1)</sup> Le royaume de Po-haï a été fondé par les Tartares de Mo-ko ou Mo-ho, horde des Nu-tché qui s'étoit soumise aux Coréens & avoit fixé sa demeure dans les montagnes Tai-pé-chan en Tartarie. Les Mo-ko commencèrent à prendre de la consistance à la fin du sixième siècle. L'an 926, Ye-liu-apao-ki, roi des Khi-tan ou Leao, leur prit la ville de Fou-yu-tching, qu'il appella depuis Tong-tan-koué ou Tong-tan-fou, c'est-à-dire le royaume ou le district des Khi-tan orientaux. Il y laissa Yé-liu-tou-yo son fils aîné, en qualité de gouverneur, sous le titre de Gin-hoang-ouang, ou prince de Gin-hoang. Du temps de la dynastie des TANG, les Mo-ko se divisèrent en deux hordes, les Hé-chouï & les Sou-mou : ces derniers, comme on l'a déja remarqué ailleurs, devintent puissans, soumirent les Hé-choui & fondèrent le royaume de Po-haï. Ce royaume ayant été détruit, les Hé-chouï se divisèrent alors; les uns allèrent au nord & les autres au midi. Ces dernicrs se soumirent aux Khi-tan on Leao; & c'est à cette époque que les uns & les autres prirent le nom de Nu-eché ou Nu-echin. Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
981.
Tai-tfong.

contre eux; cependant la proposition de l'empereur lui parut sujette à beaucoup de difficultés, outre qu'il craignoit trop les Leao dont il étoit voisin: il resusa de s'engager dans cette guerre.

Le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse de soleil.

TAI-TSONG n'ayant pas réuffi du côté des Po-haï, s'adressa à Ou-hiuen-ming, roi de Ting-ngan (1): ce dernier, sans cesse incommodé par les Leao qui faisoient des courses continuelles sur ses terres, reçut l'envoyé de l'empereur avec beaucoup de satisfaction, dans l'espérance de se délivrer bientôt de ces voisins formidables & dangereux; & comme les Nu-tchin envoyoient un ambassadeur à TAI-TSONG pour lui porter leurs tributs, & que cet ambassadeur devoit nécessairement passer par le royaume de Ting-ngan, Ou-hiuen-ming lui recommanda ses intérêts, & lui remit un placet pour l'empereur, dont il rapporta la réponse à son retour.

982.

L'an 982, le premier jour de la troissème lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la cinquième lune, Li-ki-pong, gouverneur de Tingnan, qui depuis la chûte de la dynastie des TANG où l'empire tomba dans une espèce d'anarchie, avoit reçu de Li-ssé-kong les quatre départemens de Hia-tcheou, de Souï-tcheou, de Yn-tcheou & de Yeou-tcheou, vint à la cour prêter hommage à l'empereur à qui il offrit ces quatre tcheou ou départemens, parce qu'il étoit brouillé avec toute sa parenté, & il le pria de vouloir bien lui permettre de demeurer à Pien-

<sup>(1)</sup> Les Ting-ngan étoient dans leur origine une horde des Ma-han, c'est tout ce que le Tong-kien-kang-mou en dit en cet endroit. Editeur.

tcheou. L'empereur accepta ces quatre tcheou & lui donna un emploi fort honorable; il envoya à Hia-tcheou un officier avec des troupes pour obliger tous ceux de la famille de Li-ki-pong à venir le trouver, afin de les avoir sous ses yeux & de prévenir les troubles qu'ils pouvoient exciter. L'empire alors se trouva réuni comme du temps des HAN & des TANG, à la réserve de Yen ou Pé-king, de Yun ou Taï-tong-sou du Chan-si & des seize tcheou de leur dépendance (1), que le prince de Tçin, en montant sur le trône, avoit cédés aux tarrares Leao.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 982. Tai-tfong.

A la neuvième lune, Yé-liu-hien, chef ou roi des Leao, tomba malade, à la montagne Tsiao-chan, comme il alloit à Yun-tcheou, & il y mourut; il avoit disposé du trône en faveur de Yé-liu-song-kiu, prince de Leang son fils aîné, & il chargea en conféquence de ses ordres Han-té-jang & Yé-liu-sieï-tchin. Yé-liu-long-siu, âgé seulement de douze ans, lorsqu'il monta sur le trône, étoit trop jeune pour gouverner par lui-même; Siao-chi sa mère prit le titre d'impératrice & se chargea du gouvernement; cette princesse, changeant le nom de Leao que portoient ses peuples, voulut qu'on les appellat dorénavant du nom de Khi-tan qu'ils avoient anciennement porté.

Le premier jour de la douzième lune, il y eut une éclipse de soleil; elle sut trouvée fausse (2).

<sup>(1)</sup> Ces seize tcheou étoient Yeou-tcheou, Ki-tcheou, Yng-tcheou, Mourcheou, Tcho-tcheou, Tan-tcheou, Chun-tcheou, Pi-tcheou, Siu-tcheou, Sintcheou, Ou-tcheou, Yan-tcheou, Chou-tcheou, Yng-tcheou, Hoa-tcheou & Yn-tcheou.

<sup>(2)</sup> Je souligne ces mots que le Tong-kien-kang-mou ne dit pas; mais je les conserve, parce que je suppose que le P. de Mailla ne les a pas ajoutés sans quelque autorité. Editeur.

De l'Ere Chrétienne. Song. 983. Tai-tsong. L'an 983, le premier jour de la deuxième lune, il y eut encore une éclipse de soleil, sous l'horizon de la Chine (1).

A la cinquième lune, les eaux du Hoang-ho enflèrent si considérablement, qu'ayant rompu les digues au village de Han tsun (2), elles inondèrent les territoires de Tchen-tcheou, de Po-tcheou, de Tsao-tcheou, de Tsao-tcheou, de Tsao-tcheou, & au sud-est s'étendant jusqu'à Pong-tching, elles allèrent se joindre au Hoaï-ho, ravagèrent les campagnes & sirent tomber une infinité de maisons; l'empereur commanda plus de mille ouvriers pour réparer les digues, mais elles surent de nouveau renversées par les grandes pluies d'automne qui firent déborder le Kiang, le Hoang-ho, le Souï-chouï, le Kou-chouï, le Lo-ho, le Tchen-chouï & le Kien-chouï, & noyèrent plus de dix mille personnes.

A la dixième lune, l'empereur choisit Yao-tan pour être auprès de Tchao-yuen-kieï, prince de Y son cinquième sils, en qualité de précepteur; ce jeune prince sit élever dans l'enceinte de son palais des montagnes artificielles avec beaucoup d'art, & lorsqu'elles furent achevées, ayant invité les premiers officiers de sa maison, à la suite d'un magnissque festin qu'il leur donna, il leur sit voir ces nouveautés que chacun des convives loua beaucoup; mais Yao-tan se contenta de branler la tête en les voyant: le prince, qui auroit été plus slatté de son approbation, le pressa de les examiner de près & de lui en dire son sentiment. » Je ne vois, lui dit » Yao-tan, que des montagnes de sang«. Le prince étrangement surpris lui demanda ce qu'il vouloit dire: » Prince,

<sup>(1)</sup> Voyez la dernière note de la page précédente.

<sup>(2)</sup> Han-tsun dans la dépendance de Hoa-tcheou.

" reprit-il, lorsque j'étois à la campagne, j'ai été témoin de la dureté avec laquelle les exacteurs des tributs traitent le peuple, jamais je n'ai vu que de la cruauté, de la barbarie se du s'ang répandu; ces montagnes artificielles sont faites de l'argent des tributs, si elles ne sont pas des montagnes de s'ang, que sont-elles donc "?

DE L'ERR
CHRÉTIENNE.
Song.
983.
Tai-tfong.

L'empereur faisoit élever en même-temps de ces montagnes dans ses jardins, & il les sit raser lorsqu'il sut informé des paroles de Yao-tan qu'il loua beaucoup. Les courtisans du jeune prince lui mirent dans l'esprit de ne point sortir de son hôtel & de faire le malade; l'empereur qui voulut en savoir la cause, sit venir sa nourrice: » Le prince, » dit-elle, est d'une bonne complexion, & il n'est tombé » malade que depuis qu'il a Yao-tan pour gouverneur «. L'empereur, qui vit qu'on avoit conseillé à son sils de jouer ce rôle pour l'indisposer contre Yao-tan, se mit en colère, & sit conduire la nourrice dans l'appartement des semmes pour la punir.

L'empereur aimoit beaucoup la lecture, & chaque matin il y employoit deux heures. Il avoit ordonné au tribunal de l'histoire de mettre en érat un livre en mille kiuen ou mille petits volumes, intitulé Taï-ping-yu-lan ou la manière de procurer & de maintenir la paix dans l'empire. Chaque jour ce prince en lisoit trois volumes. Song-ki, craignant qu'il ne se fatiguât trop, l'exhorta à mettre un peu de relâche dans ce travail: "Il n'y a rien à craindre, lui répondit l'empereur, je m'ouvre jamais cet ouvrage qu'avec plaisir, & par l'utilité dont il est, sa lecture ne me fatigue pas: je veux dans un an en achever la lecture «. Dès que ce prince avoit quelques momens de loisir, il les employoit à interroger

DE L'ERE
CHRÉTILINE.
SONG.
983.
Tai-tfong.

984.

Liu-ouen-tchong sur l'explication des King ou livres autentiques, Ouang-tchou sur la maniere de bien former les caractères, ou ensin Kouo-touan sur la connoissance des caractères dissiciles & d'un usage plus rare.

En 984, apres les cérémonies ordinaires du jour de l'an, l'empereur dit aux grands que la véritable doctrine & les moyens de maintenir la paix étant renfermes dans les livres, il vouloit qu'on fit la recherche dans les provinces de ceux qui s'etoient égarés; il promit des mandarinats a ceux qui en apporteroient jufqu'a cent volumes, & voulut qu'on recompenfat les autres a proportion du nombre des livres qu'ils offriroient. Cette attention de l'empereur procura un tresgrand nombre d'ouvrages qui étoient entierement dans l'oubli.

A la dixieme lune, Tchin-toan, célebre philosophe, vint à la cour où il avoit deja paru une sois, au commencement du regne de l'empereur, qui l'avoit accueilli avec de grands honneurs; cette deuxieme sois, Tai-tsono, qui avoit dessein de ly sixer, dit a ses ministres, que Tchin-toan occupe a persectionner ses connoissances ne visoit point à l'éclat des grandeurs, que c'etoit un vrai sage qu'il falloit employer dans le tribunal intérieur du gouvernement de l'empire. Song-ki, président de ce tribunal, reçut Tchin-toan avec honneur, & admirant dans sa personne un vénerable vieillard qui ne paroissoit avoir aucune des incommodités de son âge, il lui demanda s'il avoit quelque secret particulier pour se conferver dans une santé si parsaite.

» J'ai passe presque toute ma vie dans la solitude de la mon-» tagne Hoa-chan, répondit le vieillard, & je ne puis être » ntile à rien dans le temps ou nous sommes; mais pour » répondre

" répondre à ce que vous me demander, je vous du ai que je 
" ne me fuis point occupe à cherchet le chimenque breu 
" vage qui procute l'immortalité je ne fais d'autre moven 
" de conterver ma tante que celin qui est en utage parmi les 
" hommes : quand on auroit le fécret de se transportet just 
" qu'au foleil, quel avantage en retireroient les hommes tin la 
" terre? Nous avons un empereur qui est l'image sidele d'un 
" turprenant diagon, & l'empreinte du foleil qui nous celaire 
" il est parfairement instruit de l'antiquite, il maintient la 
" paix & dulipe les troubles, nous touchons au temps ou 
" nous allons voir les peuples heureux & tranquilles. Sangekt 
rapporta à l'empereur la reponte de l'elin toan ce prince 
y parut ténsible & permit à ce taje de tetourner à la mon 
tagne Hoa chan, ou il mouvut peu de temps après (1).

De 1 1 88 Coss - 888 Society

Tchin toan étoit de Postcheou. Vers la fin du règne de Ming trong , empereur des Land posterieurs , chaptin de n'avoir pusobtenir le degre de docteur , il avoit tenonce au desfein d'etre mandatin , & s'étoit retue à la montagne Hoachan, pour y jouir du plattit de la folitude. Il s'accoutuma à une si grande sobriete , qu'après quelque sejour sur cette montagne il ne mangeoit presque plus , & que quelques veries d'eau lui sussitioient ; on assure qu'il y dormit cent jours de sinte , sans cesser de paroître robuste & de la meilleure sante. L'empereur Chi-tsong des Feurov posserieurs , perfuade qu'il avoit le sécret de l'immortalite (2), l'avoit s'ait

<sup>(1)</sup> The isong doma an fage. Tehmstoan le futnom de Hi y per log, le maître de la doctrine profonde. Faireux.

<sup>(2)</sup> L'empereur Hanson it étoyoùt beaucoup aux Tao 27 qui prétendoient postedie cette récette qui tend immortel. Ayant demande à l'ichao kian ca quoi elle contifloit, ce Tao 372 lui répondit qu'il fallont prendre une certaire quantie e

De l'Ere Chrétienne. Son G. 984. Tai-tfong.

wenir à sa cour pour le questionner. Tchin-toan l'exhorta à mettre tous ses soins à bien gouverner ses peuples & à peu s'inquiéter de ce secret chimérique. Chi-tsong voulut le retenir auprès de lui & lui donner de l'emploi, mais ce philosophe resusa les offres du prince, pour se retirer dans sa solitude de Hoa-chan.

L'empereur pour marquer à ses peuples la joie qu'il avoit de les voir jouir enfin des douceurs de la paix, commanda des sêtes publiques & voulut traiter les mandarins, les soldats & le peuple pendant trois jours, avec une profusion & une magnificence extraordinaires. Il sit venir les musiciens & les joueurs d'instrumens, répandus dans tous les hien de la dépendance de Caï-song-sou, & les distribua dans cette capitale & au-dehors, près de magnisiques pavillons sous lesquels on avoit dressé des tables.

Le premier jour, l'heure du festin étant venue, l'empereur, accompagné des grands, entra sous un vaste pavillon au bruit d'une infinité d'instrumens de musique, & mangea avec eux à la vue de tout le monde, qui pouvoit aisément l'appercevoir des dissérentes tables voisines de ce pavillon. Peu de temps après il en descendit, & accompagné d'un magnisque cortège de grands, il alla visiter tous les pavillons sous lesquels le peuple mangeoit; l'air retentissoit des cris de dix mille ans, dix mille ans, ouan-soui, ouan, ouan-soui, par lesquels chacun exprimoit sa joie. De

d'argent vif, y mêler de l'argent & en tirer le minium qu'on voit flotter dessus avec lequel on peut faire de l'or; qu'en avalant de cet or on acquerroit la puissance de monter jusqu'au soleil & au plus haut du ciel. Hosi-nan-tsé de la dynastie des  $H_{AN}$ , prince fort entêté des Tao-ssé, a aussi écrit sur cette matière un livre qui a pour titre Hong-pao-tehin-tehong, mais il n'explique qu'en gros la composition de ce breuvage & la manière dont il faut le préparer & le prendre.

retour à son palais, les poëtes lui offrirent des vers à sa louange, dont on sit un recueil qui fut publié.

L'empire cependant n'étoit pas entièrement en paix; lorsque Li-ki-pong vint de Hia-tcheou (1) offrir les quatre tcheou ou départemens qui lui obéissoient, il y avoit laissé Li-ki-tsin pour les gouverner en son absence. L'empereur ayant envoyé un de ses officiers, avec ordre de faire venir à la cour toute la famille de Li-ki-pong, Li-ki-tsien, qui comprit le motif de cet ordre, n'osa désobéir ouvertement, mais il allégua faussement que sa nourrice étoit morte & qu'il vouloit assister à ses sunérailles: l'envoyé de l'empereur n'osa lui resuser cette permission.

Li-ki-tsien partit avec une dixaine de ses gens pour le pays de Ti-kin-tché (2), & y ayant montré aux habitans le portrait du premier de ses ancêtres qui s'en étoit rendu maître, les Tartares à cette vue ne purent retenir leurs larmes & sirent serment de ne point abandonner ses intérêts. Yn-hien & Tsao-kouang-ché, qui commandoient pour l'empereur dans ces quartiers, assemblèrent leurs troupes à la hâte, & tombant brusquement sur le pays de Ti-kin-tché, y tuèrent plus de cinq cents Tartares & brûlèrent environ quatre cents tentes; Li-ki-tsien & Li-ki-tchong son frère se sauvèrent: ils abandonnèrent leur mère qui sut prise & emmenée, ainsi que l'épouse de Li-ki-tsien.

Après cet échec, Li-ki-tsien n'osa plus avoir de demeure fixe & déterminée; il ne fit qu'errer : dans ces courses, il anima tellement les peuples de l'ouest que peu-à-peu son

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
984.
Tai tiong.

<sup>9850</sup> 

<sup>(1)</sup> Ning-hia-oueï du Chen-si.

<sup>(2)</sup> Ti-kin-tché à trois cents ly au nord-est de Ning-hia-oueï.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 985. Tai-ifong.

parti augmenta & devint formidable, sans que la cour parût fonger à vapporter du remède. Cette négligence inspira une telle hardiesse à Li-ki-tsien, qu'il vint attaquer Lin-tcheou; mais comme ses gens étoient peu propres à soutenir les fatigues d'un siège, il usa d'artifice : il envoya un de ses officiers dire à Tsao-kouang-ché, avec qui il avoit quelque liaison de parenté, que se trouvant dans l'impossibilité de soutenir la démarche inconsidérée qu'il avoit faite, il le prioit trèsinstamment d'empêcher sa ruine entière, & de se trouver à Kia-lou-tchuen (1) où il iroit lui porter sa soumission.

Tsao-kouang-ché le crut sincère : le desir qu'il avoit de passer pour être le seul qui l'eût soumis, l'empêcha de confulter sur cette entrevue. Au jour assigné, Li-ki-tsien se trouva au rendez-vous, suivi seulement d'un petit nombre de perfonnes, mais il avoit mis des foldats en embuscade dans un lieu par où il prévoyoit que Tsao-kouang-ché viendroit. Celui-ci, qui avoit pris justement pour lui servir de guide un des gens de Li-ki-tsien, tomba dans l'embuscade avec une centaine de cavaliers qui formoient toute son escorte, & y périt avec eux: le traître Li-ki-tsien s'approcha ensuite de Yn-tcheou, qui se rendit sans résistance.

La prise de cette ville tira la cour de son assoupissement: elle donna ordre à Tien-gin-lang, gouverneur de Tsin-tcheou, d'affembler les troupes de son voisinage & d'aller contre le rebelle. L'empereur cependant, peu inquiet d'une révolte dont il ne redoutoit pas les suites, passoit délicieusement fon temps avec les grands, qu'il assembloit dans les pavillons de ses jardins, où il jouissoit avec eux des plaisirs de la table,

<sup>(1)</sup> Kia-tcheou de Yen-ngan-fou du Chen-si.

& où l'on s'amusoit à faire des vers sur les sleurs & les objets agréables dont ce séjour enchanteur étoit embelli.

DE L'FRE

Après la prise de Yn-tcheou, Li-ki-tsien alla aussi-tôt investir la garde de San-tsou, que l'inspecteur impérial dans ces quartiers vouloit qu'on désendit; mais Tché-yu-nieï qui y commandoit étant hors d'état de résister, tua cet inspecteur & se soumit au rebelle avec tout ce qui dépendoit de lui. Tien-gin-lang, arrivé à Souï-tcheou, où il apprit l'état des rebelles, écrivit en cour & les représenta beaucoup plus forts qu'ils n'étoient en esset; il demanda qu'on augmentât son armée, & attendit plus d'un mois la réponse, sans faire aucun mouvement.

Cependant Li-ki-tsien, profitant de ses avantages, vint assiéger la place d'armes de Fou-ning: Tien-gin-lang, loin d'en concevoir de l'inquiétude, jugea à propos de lui laisser continuer ce siège & d'attendre l'arrivée du renfort qu'il avoit demandé, dans l'espérance qu'une seule bataille détruiroit entièrement les rebelles; cependant il ne s'occupoit qu'à passer son temps agréablement dans Souï-tcheou. Ouang-chin son collègue vouloit agir, & il sut tenté plusieurs sois de le tuer, voyant qu'il n'avoit aucun égard pour ses avis.

Le rebelle prit San-tsou. L'empereur, mécontent de Tien-gin-lang, le fit arrêter & nomma des commissaires pour lui faire rendre compte de son inaction. Il répondit que San-tsou étoit trop éloigné de Souï-tcheou & que d'ailleurs il n'avoit point reçu ordre de désendre cette place d'armes; qu'il avoit toujours attendu le rensort de la cour, parce que les troupes de son gouvernement, réunies à celles des gouvernemens voisins n'étoient pas suffisantes pour attaquer les rebelles, & qu'il ne pouvoit dégarnir les places de Yn-tcheou,

DE L'FRE
CHRÉTIENNE.
SONG.
985.
Tai-tfong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
985.
Tai-tfong.

de Souï-tcheou & de Hia-tcheou. Il ajouta que Li-ki-tsien avoit disposé en sa faveur les peuples Kiang, & qu'il conseilloit à la cour de proposer aux rebelles, & sur-tout à leurs chess, des avantages qui leur feroient tomber les armes de la main, sans quoi il seroit difficile de faire finir les troubles. L'empereur, à qui les juges sirent passer ces réponses, n'en sut que plus irrité contre Tien-gin-lang, & il vouloit même le condamner à mort; mais en faveur de ses services passés, il se contenta de l'exiler à Chang-tcheou.

Ouang-chin, se trouvant seul à la tête de l'armée impériale après l'exil de Tien-gin-lang, consulta ses officiers & sortit par le nord de Yn-tcheou; il tomba tout-à-coup sur Si-li & d'autres places d'armes des ennemis qu'il enleva sans peine: il sit couper la tête à Tché-lo-yu, leur gouverneur à Taï-tcheou, qu'il exposa publiquement pour leur inspirer plus de terreur.

Les habitans de Lin-tcheou, ville qui appartenoit alors aux Kiang, dans la crainte qu'on ne leur fît le même traitement, vinrent offrir des chevaux à Ouang-chin pour tâcher de se le rendre savorable. Ils ajoutèrent même qu'ils étoient prêts à lui donner leurs troupes pour l'aider à détruire Li-ki-tsien. Ouang-chin, qui en avoit besoin, accepta leurs offres: avec ce renfort il alla chercher Li-ki-tsien, qu'il rencontra à Tcho-lun-tchuen; il le battit & lui tua plus de cinq mille hommes.

Kouo-cheou-ouen conduisant un renfort, & muni d'un ordre de l'empereur qui le chargeoit, conjointement avec Ouang-chin, du commandement des troupes & du gouvernement des limites de l'empire dans ces quartiers, se rendit d'abord à Hia-tcheou; il s'y joignit avec Yn-hien qui en étoit

gouverneur, & marchant du côté de Yen-tching, il tomba sur le camp des Kiang, leur brûla plus de mille tentes, & dissipa leur armée après en avoir tué un grand nombre. Ces deux victoires abattirent entièrement le courage des rebelles qui n'osèrent plus reparoître, & les trois départemens de Yntcheou, de Lin-tcheou & de Hia-tcheou surent assujettis à l'empire. Ils étoient habités par cent vingt-cinq familles dissérentes, auxquelles plus de seize mille autres familles payoient tribut.

DE L'ERE
CHRÉTILINE.
Son G.
985.
Tai-tfong.

Li-ki-tsien, chassé de la Chine, & hors d'état d'y rentrer, alla se donner au roi des Khitan, qui le sit gouverneur-général de Ting-nan dont il venoit d'être dépossédé; & comme si Hia-tcheou eût encore été en son pouvoir, il le nomma généralissime des troupes qui étoient dans cette ville.

Tchao-kouang-meï, frère de TAI-TSONG, étoit un prince affable & généreux auquel chacun se montroit empressé de faire sa cour; son hôtel étoit toujours plein de personnes dévouées à son service. L'empereur en conçut de l'ombrage, & quelques grands qui l'entretinrent dans ses soupçons, parvinrent à lui persuader que Tchao-kouang-meï avoit dessein de lui enlever le trône. TAI-TSONG, sans approfondir la vérité du fait, l'abaissa au simple rang de prince du troissème ordre, & l'exila à Fang-tcheou, où peu de temps après il mourut de chagrin.

Tchao-yuen-tso, prince de Tchou & fils aîné de l'empereur, avoit fait paroître dès sa plus tendre jeunesse une grande vivacité d'esprit & beaucoup de bon sens; il ressembloit parfaitement à l'empereur qui l'aimoit tendrement. Ce prince sut très-sensible à la disgrace de Tchao-kouang-meï, son oncle, & il avoit employé les prières & les larmes pour empêcher

De l'Ere Chrétienne. Son G. 985. Tai-tfong.

qu'on l'envoyât en exil: TAI-TSONG fut inflexible. Dès-lors Tchao-yuen-tso en conçut un chagrin fort vif, mais lorsqu'il apprit, peu de temps après, la mort de son oncle, il porta ce chagrin à un tel excès qu'il en devint sou. L'empereur affligé de son état n'oublia rien pour le rétablir, & il commença par accorder un pardon général à tout l'empire.

La folie du prince consistoit à prendre une arme ou tout ce qu'il trouvoit sous sa main, & à frapper indistinctement jusqu'à ce qu'il cût vu couler le sang; à cette vue il se calmoit & paroissoit se repentir de sa violence. On étoit alors au neuvième jour de la neuvième lune, jour que l'empereur avoit déterminé pour traiter les grands & les inviter à tirer de la flèche dans un de ses jardins. Le prince Tchao-yuen-tso, qui, depuis peu, paroissoit entièrement guéri, s'attendoit à être de cette partie de plaisir: il ne fut pas invité & il en eut beaucoup de dépit. Le foir, les grands passèrent à son palais pour lui faire leur cour; il les reçut froidement, & leur dit d'un air piqué, qu'apparemment on le regardoit comme un homme inutile, puisqu'on n'avoit pas daigné l'appeller. Il les renvova avec dureté; ensuite pour dissiper son chagrin, il s'enivra; mais l'esprit toujours préoccupé de pensées tristes & affligeantes, il mit le seu à son palais & le réduisit en cendres.

L'empereur, qui depuis son état de démence, n'avoit plus pour ce prince le même attachement ni les mêmes sentimens de tendresse, entra dans une grande colère contre lui, le dégrada du rang de prince, & le réduisit à celui de simple particulier; il le confina à Kiun-tcheou. Les grands intercédèrent pour lui; le premier ministre à leur tête, ils offrirent un placet à l'empereur pour le prier de pardonner au prince & de

le laisser au moins à la cour; ils insistèrent: l'empereur y confentit, & envoya des gens qui l'atteignirent à la montagne Hoang-chan, d'où ils le ramenèrent. On lui assigna pour demeure un palais situé au midi de celui de l'empereur.

De l'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
985.
Tai-tfong.

TAI-TSONG, qui n'avoit fait revenir son fils qu'à regret & comme forcé par les instances des grands, leur en sut mauvais gré; il en attribua toute la faute aux ministres Song-ki & Tsaï-yu-si, & peu de temps après, sous un autre prétexte, il les renvoya du ministère.

A la neuvième lune, on apprit à la cour que les Coréens étoient mécontens des Tartares Khitan, à cause des courses continuelles que ceux-ci faisoient sur leurs terres. Ces nouvelles réveillèrent dans le cœur de TAI-TSONG le chagrin de n'avoir pu encore réduire ces Tartares & de voir qu'ils étoient toujours en possession d'une partie de la Chine septentrionale, en decà de la grande muraille. Il se détermina à profiter de la disposition des Coréens pour joindre ses armes aux leurs contre ces ennemis communs. Il envoya Hankoué-hoa au roi de Corée, pour lui dire de réunir ses forces aux siennes contre les Khitan, qui lui avoient causé tant de maux par leurs courses précédentes: mais soit que le roi de Corée craignît de succomber, soit qu'il fût choqué de recevoir des ordres de l'empereur, il fut long-temps fans donner aucune réponse à l'envoyé. Han-koué-hoa le pressa par les motifs d'intérêt les plus capables de le toucher, & fut jusqu'à le menacer de la colère de l'empereur: cette crainte le détermina enfin : il promit de lever des troupes & de se mettre en campagne. Han-koué-hoa, de retour à Cai-fong-fou, présenta cette promesse à l'empereur, qui deslors donna ses ordres pour faire la guerre aux Tartares.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 987. Tai-tfong.

986.

Le premier jour de la douzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Au retour de Han-koué-hoa du royaume de Corée, Ho-hoaï-pou, qui étoit campé avec un corps de troupes Chinoises à San-kiao, & Ho-ling-to son fils, gouverneur de Hiong-tcheou, écrivirent à l'empereur sur les affaires qui regardoient les limites de l'empire de ce côté-là: ils lui marquoient que le roi des Khitan étoit encore jeune; que la reine sa mère, qui s'étoit emparée du gouvernement, employoit ses savoris pour la conduite des affaires, & faisoit beaucoup de mécontens; en un mot, qu'il n'y avoit jamais eu d'occasion plus favorable pour rentrer en possession des départemens de Yen & de Ki.

L'empereur, qui étoit déjà décidé à cette guerre, en accéléra les préparatifs; & ayant rassemblé quatre corps d'armée, il en envoya un, sous la conduite de Tsao-pin, par le plus droit chemin (par Yeou-tcheou); un second, commandé par Mi-sin & par Tou-yen-koueï, se mit en marche par Hiong-tcheou; le troissème, sous les ordres de Tien-tchong, alla par Feï-hou (1); ensin le quatrième, commandé par Pan-meï à qui on donna Yang-yé pour lieutenant-général, s'avança du côté de Yen-men.

Lorsque Tsao-pin approcha de Tcho-tcheou, il détacha Li-ki-long avec une partie de sa cavalerie pour aller en avant; Li-ki-long rencontra un parti des ennemis qu'il battit, & tira droit à Kou-ngan & ensuite à Sin-tching qui se rendirent aussi-tôt. Après quoi, laissant à Tsao-pin le soin de pourvoir à ces deux places, il alla avec une diligence incroyable à

<sup>(1)</sup> Kouang-tchang-hien de Taï-tong-fou du Chan-si.

Tcho-tcheou qu'il emporta par surprise; il sit mourir Ho-yé, un des ministres du jeune roi des Khitan, qu'il y sit prisonnier.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song.

Les Tartares, qui s'étoient ralliés après leur défaite par Li-ki-long, ayant appris que Mi-sin s'étoit beaucoup avancé avec trois cents hommes, allèrent à lui, & l'investirent de toutes parts; nonobstant l'inégalité, Mi-sin se défendit avec une bravoure extraordinaire, & donna le temps à Tsao-pin, attentif à toutes les démarches des Tartares, de venir à son secours. Les choses alors changèrent de face; les Tartares

poussés vivement, furent entièrement défaits, au nord-est

986. Tai-tsong.

Tien-tchong-tsin dirigea sa marche vers Feï-hou dans le dessein de la prendre, & en chemin il battit un corps de troupes ennemies; lorsqu'il eut investi la place, les généraux Tartares qui commandoient dans ces quartiers, vinrent coup sur coup attaquer son camp, mais il eut toujours l'avantage sur eux. Cependant tant de combats particuliers inquiétoient sort les impériaux, sans rien décider. Tien-tchong-tsin, voyant que sans se rebuter les Tartares venoient continuellement à la charge, sortit de son camp & les battit à plates coutures; il sit prisonniers une grande quantité d'officiers, du nombre desquels sut leur général Ta-po-nui; le reste sut poursuivi assez long-temps. Liu-hin-té, gouverneur de Feï-hou, lui remit aussi-tôt cette place. La ville de Ling-kieou (1) qui n'espéroit plus aucun secours des Tartares, se rendit aussi-

Pan-mei entra sur les terres des Khitan par Si-king, & battit un corps de ces Tartares, qu'il poursuivit vivement

<sup>(1)</sup> Ling-kicou-hien de Taï-tong-fou.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 986. Tai-tsong.

jusqu'à Hoan-tcheou (1); le gouverneur de cette ville effrayé, se rendit aussi-tôt. De-là, il marcha à Sou-tcheou, à Yng-tcheou, à Yun-tcheou (2), qu'il réduisit sans beaucoup de peine.

De son côté, Tien-tchong-tsin n'avançoit pas avec moins de rapidité; il poussa jusqu'à Oueï-tcheou (3) qu'il sit investir : le gouverneur, qui étoit Tartare, se mit en état de désense, mais Li-tsun-tchang, dont la famille avoit long-temps servi la Chine, le tua, & remit la ville à Tien-tchong-tsin.

Le brave Yé-liu-hieou-co, qui commandoit alors pour les Khitan dans les quartiers de Yen & de Ki, n'avoit que peu de troupes, & il n'osa jamais risquer une action décisive. Il se contenta, durant tout le temps que Tsao-pin sut à Tcho-tcheou, de faire quelques courses nocturnes, & pendant le jour il faisoit bonne contenance; il s'attachoit sur-tout à intercepter les convois destinés pour ce général, & il y réussit si bien qu'au bout de dix jours Tsao-pin manquant de vivres, sut contraint de quitter Tcho-tcheou & de revenir sur ses pas en chercher à Hiong-tcheou (4).

L'empereur, à qui on manda cette nouvelle, blâma le général Tsao-pin d'avoir laissé les ennemis en arrière, en se mettant en danger de n'avoir ni vivres ni fourrages: il lui envoya un ordre précis de ne pas marcher plus avant, de rassembler toutes les troupes qui étoient sous ses ordres & de revenir les embarquer sur la rivière Pé-keou-ho, pour aller joindre l'armée de Mi-sin, tandis que Pan-meï, après

<sup>(1)</sup> Ma-y-hien.

<sup>(2)</sup> Taï-tong-fou du Chan-fi.

<sup>(3)</sup> Oueï-tcheou de Tai-tong-fou du Chan-si.

<sup>(4)</sup> Hiong-hien du Pé-tché-li.

avoir pris tout le pays au nord des montagnes, viendroit du côté de l'est avec Tien-tchong-tsin faire le siège de Yeoutcheou. Tsao-pin obéit & joignit ses troupes à celles de Mi-sin; mais les officiers, apprenant que Pan-mei & Tien-tchong-tsin avoient pris un si grand nombre de villes & reconquis tous les pays que les Tartares Khitan avoient usurpé sur l'empire de ce côté-là, eurent une telle honte d'avoir fait si peu de chose, & parlèrent avec tant d'audace, que Tsao-pin & Mi-sin prirent le parti d'aller de nouveau vers Tchotcheou.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 986. Tai-tfong.

Yé-liu-hieou-co les voyant revenir, se mit aussi-tôt à la tête de fa cavalerie légère, & les harcela dans leur marche sans leur donner le moindre repos, de sorte que, même pendant la nuit, ils étoient obligés, pour leur fûreté, de tracer leur camp de forme quarrée, & de le fortifier des deux côtés par un fossé. Il faisoit alors extrêmement chaud, & pendant quatre jours de route les Chinois ne trouvèrent aucun puits; ils n'avoient pour boire qu'une eau bourbeuse, & ils en souffroient beaucoup; aussi lorsqu'ils arrivèrent à Tcho-tcheou ils étoient hors d'état d'agir, & par surcroît de malheurs les vivres leur manquoient. Dans ces entrefaites, Yé-liu-long-siu, roi des Khitan, arriva de To-lo-keou avec la reine sa mère à la tête d'une puissante armée, & vint fort près de Tcho-tcheou, ce qui obligea Tsao-pin & Mi-sin d'abandonner de nouveau Tcho-tcheou & de se retirer plus vers le midi.

Le général Yé-liu-hieou-co, ayant une ressource dans ce puissant secours en cas de malheur, ne craignit plus de hafarder une bataille; il alla chercher l'armée impériale, qu'il joignit & battit près de la forteresse de Ki-keou-koan; il la

De l'Ere Chrétienne. Son G. 986. Tai-tfong. poursuivit vivement jusqu'à la rivière de Ma-ho (1) & sit périr beaucoup de monde. Tsao-pin & Mi-sin suirent avec les débris de cette armée du côté du sud à Y-tcheou: lorsqu'ils arrivèrent sur les bords du Cha-ho, ils s'arrêtèrent pour prendre des rafraîchissemens; Yé-liu-hieou-co qui l'apprit, courut à toutes brides pour les y surprendre: les Chinois en furent si épouvantés, que se précipitant les uns sur les autres dans cette rivière, il en périt un si grand nombre, que les corps morts en arrêtèrent le cours.

Maître de la campagne, Yé-liu-hieou-co proposa à la reine régente de pousser leurs conquêtes jusqu'au Hoang-ho & d'en faire les limites des deux empires, mais la reine ne voulut pas y consentir; elle rappella ce brave général dans le pays de Yen, & pour le récompenser, elle le créa prince du premier ordre, du titre de Song, le même que portoit la dynastie impériale.

L'empereur fit revenir Tsao-pin, Mi-sin, Tsouï-yen-tsin & les autres généraux, & envoya ordre à Tien-tchong-tsin d'aller prendre le commandement de l'armée & de la faire camper à Ting-tcheou; il fit retourner Pan-meï à Taï-tcheou, & lui ordonna de transporter les peuples de Yun-tcheou, de Sou-tcheou, de Yng-tcheou & de Hoan-tcheou, ainsi que les Tartares Tou-kou-hoen, les uns dans le Ho-tong, & les autres à l'ouest de la cour. Ce prince étoit désolé de se pertes, & indécis s'il devoit encore penser à reprendre aux Khitan ce qu'ils avoient en-deçà de la grande muraille.

Dans le temps que Yé-liu-long-siu étoit venu au secours des siens contre Tsao-pin, les Khitan avoient envoyé leur

<sup>(1)</sup> Au nord de Pa-tcheou dépendant de Pé-king.

grand-général Yé-liu-sieï-tchin, avec une armée de cent mille hommes, reprendre les villes que Pan-mei & Tien-tchongtsin leur avoient enlevées. Lorsque ce grand-général arriva à l'ouest de Ting-ngan, il battit Ho-ling-tou qui voulut s'opposer à son passage, & il le poursuivit de si près, qu'il l'atteignit à Ou-taï où il·lui tua plusieurs dixaines de mille hommes. Le lendemain, il prit Yu-tcheou. Pan-meï, que le général Ho-ling-tou joignit avec les débris de son armée, ne pouvoit se persuader que cette ville fût si-tôt prise, & il marcha à fon secours; il rencontra les ennemis à Feï-hou, il les attaqua & cut le malheur d'être battu; sa désaite jetta une si grande terreur parmi les troupes qui gardoient les places conquises, que Hou-yuen, gouverneur de Yng-tcheou, abandonna cette ville avec toute sa garnison. Yé-liu-sicitchin poussant plus avant, vint assiéger Hoan-tcheou, qu'il enleva d'emblée, & dont il tua le gouverneur, tous les officiers & plus de mille foldats.

Après la perte de la bataille de Feï-hou, le général Panmei, chargé par l'empereur de transporter ailleurs les peuples de ces quartiers, conféroit sur cet objet avec ses officiers, lorsqu'on vint lui annoncer la prise de Hoan-tcheou, & que les forces des Tartares étoient trop supérieures pour qu'on pensât à leur tenir tête. Le brave Yang-yé, qui s'étoit rendu si terrible aux Khitan par sa valeur, proposa alors à Pan-mei de ne rien risquer, & de céder pour un temps à la fortune qui favorisoit ces Tartares: il lui dit qu'il falloit sortir par Ta-ché-lou, & aller droit à Ché-kiaï-cou pour être à portée de profiter de la première occasion qui se présenteroit; mais Ouang-chin dit que ce seroit faire paroître trop de crainte,

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 986. Tai-tsong.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
986.
Tai-tfong.

& qu'il valoit mieux sortir par le nord de Yen-min, ce que Yang-yé soutenoit qu'on ne devoit point faire.

Comme plusieurs officiers étoient du sentiment de Ouangchin, & que celui-ci n'étoit pas bien avec Yang-yé, il eut l'imprudence de lui dire qu'autrefois, il est vrai, il avoit la réputation d'être un brave qui n'avoit point son pareil, mais qu'aujourd'hui il reculoit à la vue de l'ennemi, apparemment parce qu'il avoit des vues contraires à son devoir: Yang-yé, piqué d'un reproche qu'il méritoit si peu, lui répondit qu'il ne craignoit pas de mourir, mais qu'il vouloit éviter de perdre sans aucun fruit une grande quantité de soldats. » Pour vous faire voir, continua-t-il, que je ne crains » pas la mort comme vous m'en accusez, je vais marcher à » votre tête; suivez-moi «.

Aussi - tôt Yang-yé assembla ses troupes pour sortir par Ché-tie-lou, & aller droit du côté de Sou-tcheou; en partant, il dit à Pan-meï: "La démarche que nous allons faire ne peut que nous être désavantageuse: dans ma jeunesse, j'ai toujours servi les princes de Han contre l'empire, & l'empereur, au lieu de me faire mourir selon la rigueur de la loi, m'a donné un gouvernement & nommé général d'une partie de ses troupes, Lorsque j'ai proposé de céder pour un temps à la force, je n'ai pas prétendu qu'il ne falloit point nous battre, mais seulement ne nous exposer qu'à propos, & en cela j'ai eu en vue de reconnoître tant de faveurs que j'ai reçues de l'empereur; maintenant qu'on reproche à Yang-yé qu'il cherche à éviter l'ennemi, je veux prouver combien cette imputation est mal sondée « Montrant ensuite à Pan-meï le passage de Tchin-kia-keou, il lui

dit:

dit: "Si vous voulez bien faire, placez en cet endroit mille de vos meilleurs archers, je vais aux ennemis & probable ment je les y attirerai, mais il faut que vos gens se tiennent bien couverts & qu'ils soient sur leurs gardes, autrement ils sont tous perdus, & nos affaires entièrement ruinées dans ces quartiers « Pan-meï & Ouang-chin allèrent se poster en bon ordre près du passage de Tchin-kia-keou.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. SONG. 986. Tai-tfong.

Yé-liu-sieï-tchin apprenant que Yang-yé venoit à lui, mit Siao-ta-lan en embuscade près du chemin, & lorsqu'il le vit approcher, il alla le recevoir en bon ordre, mais il prit la fuite dès le commencement du combat & l'attira près de l'embuscade; Yé-liu-siei-tchin faisant ferme alors, Yang-yé fut battu, & revint sur ses pas, avec ce qui lui restoit de monde, jusqu'au village de Lang-va. Ouang-chin, qui avoit attendu Yang-yé depuis quatre heures du matin jusqu'après dix heures, voyant qu'il ne paroissoit point, & ayant fait inutilement monter sur une tour d'où on ne découvrit rien, jugea que les Tartares avoient été défaits & qu'il étoit à leur poursuite. Prévenu de cette idée, & jaloux de la gloire qu'il supposoit que Yang-yé s'acquerroit, il voulut absolument y avoir part, & fortit par Tchin-kia-keou, fans que Pan-meï pût l'arrêter, ce qui obligea ce dernier à le suivre pour le foutenir: ils avoient fait à peine vingt ly qu'ils apprirent que Yang-yé avoit été battu.

Ce héros, en faifant sa retraite, avoit soutenu l'effort de l'ennemi pendant tout le jour, & n'étoit arrivé que le soir à Tchin-kia-keou. Il sut étrangement surpris de n'y trouver ni Ouang-chin ni Pan-meï. Les Khitan, qui le poursuivoient toujours, se présentant pour sorcer ce passage, Yang-yé se mit en état de le désendre; il se battit comme un tigre, &

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
986.
Tai-tfong.

malgré dix blessures qu'il avoit reçues, il tua pour sa part plus de cent des ennemis, & tint ferme, le sabre à la main jusqu'à ce que son cheval tombant de fatigue, il s'enfonça dans le plus épais d'une forêt avec une centaine de soldats qui lui restoient. Yang-yé, jettant alors un grand soupir, s'écria: "L'empereur m'avoit comblé de biens; la reconmoissance m'engageoit à désendre les limites de son royaume dans ces quartiers, & par la mauvaise conduite d'un perside fujet, voilà son armée perdue & les limites emportées s. S'adressant ensuite à ses soldats: "Vous avez, leur dit-il, vos pères & vos mères, vos semmes & vos ensans, pourquoi voudriez-vous mourir avec moi? & quel avantage en retireroit-on? Sauvez-vous sans perdre de temps, & avertissez l'empereur s.

Dans le temps qu'il leur parloit encore, Yé-liu-hi-ti parut à la tête d'un détachement ennemi, & appercevant Yang-yé malgré l'obscurité, il lui décocha une slèche qui le sit tomber de cheval, & il sut pris. Yang-ting-yu, son sils, se mit alors à la tête des cent braves cavaliers qui restoient & dont aucun ne voulut se sauver; le sabre à la main, ils pénétrèrent avec intrépidité au milieu des ennemis, & se sirent tous mas-facrer plutôt que de suir. Yang-yé, au désespoir de se voir prisonnier, resusa de manger & mourut trois jours après. La mort de ce brave homme sut un coup de sou-tcheou; les officiers d'armes & de lettres, jugeant tout perdu dans ces quartiers, abandonnèrent leurs villes & se sauvèrent: il ne suit pas difficile à Yé-liu-sieï-tchin de s'en rendre maître.

L'empereur sut affligé de la perte de Yang-yé; il en sit l'éloge devant tous ses grands, & augmenta ses titres & ses

dignités; mais très-mécontent de Pan-meï & de Ouang-chin, il cassa celui-ci de tous ses mandarinats, & abaissa Pan-meï de trois dégrés.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
986.

986. Tai-tsong.

Le premier jour de la sixième lune, il y cut une éclipse de soleil.

TAI-TSONG punit aussi Tsao-pin, qui s'étoit laissé battre, pour n'avoir pas suivi les ordres qu'il lui avoit donnés; quant à Tien-tchong-tsin & à Li-ki-long, qui ne s'en étoient pas écartés, ils n'avoient point été battus; aussi l'empereur les récompensa l'un & l'autre; il sit le premier général de la cavalerie & de l'infanterie de l'empire, & le second, son lieutenant pour la cavalerie. Tsao-pin, Mi-sin, Tsouï-yen-tsin & tous les autres officiers furent également punis, chacun suivant l'importance du poste qu'il avoit occupé. Il fallut nommer ensuite quelqu'un pour remplacer Yang-yé dans le gouvernement de Taï-tcheou, & ce choix étoit embarrassant; Tchang-tsi-hien s'offrit: l'empereur l'agréa, & lui donna Pan-meï pour second, avec un ample pouvoir à l'un & à l'autre sur les troupes de ces quartiers.

Le roi des Khitan & la régente, voyant leurs troupes victorieuses de toutes parts, se déterminèrent à pousser leurs conquêtes plus loin du côté du midi. Ils étoient à la tête d'une puissante armée, dont Yé-liu-hieou-co commandoit l'avant-garde. Lieou-ting-jang, gouverneur de Yng-tcheou pour l'empereur, vit le danger où étoient les villes de ces limites, & crut qu'un moyen de les sauver dans ces circonstances, étoit de faire diversion; il embarqua quelques dixaines de mille hommes, & alla par mer joindre Liking-yuen, pour entrer ensemble dans le pays de Yen, dont les Tartares étoient depuis long-temps en possession. Cette

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
986.
Tai-tfong.

démarche produisit tout l'effet qu'il en attendoit; Yé-liu-hicou-co se vit obligé de laisser une partie de sa grande armée pour garder les passages, & avec l'autre, il alla du côté de Kiun-tsé koan au-devant de Lieou-ting-jang. Ce dernier en débarquant avoit détaché Li-ki-long avec un corps de réserve qui alla se poster à Lo-cheou; après qu'il sut parti, l'armée Tartare, qui ne vouloit pas laisser échapper Lieou-ting-jang, lui coupa le chemin de la mer, & l'investit, de manière qu'il sembloit impossible qu'aucun de ses soldats pût échapper.

Lieou-ting jang ne perdit point courage; quoique l'armée ennemie fût quatre fois plus nombreuse que la sienne, il se désendit avec tant de bravoure, que si Li-king-yuen & Yang-tchong-tsin, ses deux lieutenans, n'avoient pas été tués dans le plus fort du combat, il auroit peut-être eu la gloire de cette journée; mais après la perte de ces deux braves officiers, la victoire pencha du côté des Tartares, qui, outrés de tant de résistance de la part d'une armée si inférieure à la leur, la détruisirent presque entièrement. Lieou-ting-jang se sauva à la tête de quelques centaines de ses cavaliers que les Tartares n'osèrent poursuivre.

Le général Yé-liu-hieou-co vit bien que la démarche de Lieou-ting-jang le mettoit dans l'impossibilité de rien tenter par la force contre les villes frontières des Chinois; il employa la ruse pour y réussir. Il envoya un de ses considens dire à Ho-ling-tou que le roi des Khitan étoit étrangement irrité contre lui, & que pour éviter les essets de sa colère, il avoit résolu de se donner à l'empereur; qu'il le prioit de vouloir bien venir au-devant de lui, asin de l'aider à se tirer d'entre ses mains. Yé-liu-hieou-co étoit le meilleur capitaine qu'eussent les Tartares Khitan; sa proposition éblouit Ho-ling-tou,

il caressa beaucoup son envoyé, & lui donna une centaine de pièces du plus beau brocard pour son maître.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
Son G.
986.
Tai-tfong.

Après la défaite de Lieou-ting-jang, Yé-liu-hieou-co fit courir le bruit qu'il vouloit aller à Hiong-tcheou voir Holing-tou; celui-ci, dans la pensée qu'il venoit pour se donner à l'empereur, ne mit personne dans sa considence pour avoir seul le mérite d'une négociation aussi intéressante; il sut au-devant de lui, escorté seulement d'un petit nombre de cavaliers. Lorsqu'il entra dans sa tente, il trouva ce général Khitan assis sur son lit, qui, loin de lui saire honnêteté, lui dit d'un ton sévère: "Vous qui prétendiez avec votre père "Ho-hoaï-pou rétablir les anciennes bornes de votre empire, "comment venez-vous auprès de moi chercher la mort « Sans lui en dire davantage, il sit signe à ses gardes de faire main-basse sur Holing-tou & ses cavaliers.

Les Tartares, profitant alors d'une circonstance si favorable, vinrent du côté du midi, & se faissirent de Chintcheou(1), de Hing-tcheou(2) & de Té-tcheou(3); ils firent mourir tous les officiers qu'ils trouvèrent dans ces villes, dont ils enlevèrent les richesses, & obligèrent les habitans de les suivre dans leur pays.

Lorsque l'empereur apprit ces nouvelles désespérantes, il publia dans un maniseste qu'il se repentoit d'avoir entrepris cette guerre; qu'il pardonnoit aux officiers le passé, & affranchissoit le Ho-pé de tout tribut & de toutes corvées pendant trois ans; il ajoutoit que Ho-hoaï-pou & son fils Ho-ling-tou

<sup>(1)</sup> Ngan-ping-hien de Tching-ting-fou.

<sup>(2)</sup> Chun-té-fou dans la province de Pé-tché-li.

<sup>(3)</sup> Té-tcheou, district de Tsi-nan-fou du Chan-tong.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 986. Tai-tfong.

avoient commencé cette guerre, & que l'un & l'autre y avoient péri.

A Taï-tcheou, les armes de l'empereur furent plus heureuses depuis l'arrivée de Tchang-tsi-hien; les Tartares à qui tout réussissoit, avoient aussi des vues sur cette ville, & plusieurs de leurs partis étoient venus faire des courses jusques fous ses murs. Ma-tching, qui commandoit dans ces quartiers, n'avoit point assez de troupes pour les arrêter, & Louhan-pin, gouverneur de la place, trop peu de tête pour oser fortir & se venger de leurs insultes; mais lorsque Tchangtsi-hien fut arrivé & qu'il eut joint Ma-tching, il ranima le courage des soldats, qui firent serment de mourir plutôt que de reculer. Dans plusieurs petits combats, les Tartares eurent toujours du désavantage, ce qui diminua un peu l'ascendant qu'ils avoient eu jusques-là. Cependant comme ils étoient supérieurs de beaucoup par leur nombre, ils s'avancèrent jusqu'à Taï-tcheou & en firent le siège. Tchang-tsi-hien, réduit à la défensive, se contentoit de les harceler de temps en temps; ce général envoya dire à Pan-meï de venir le joindre, mais le courier, qu'il avoit chargé de cette commission, fut arrêté par un parti des ennemis. Ce malheur, qui sembloit devoir perdre les Chinois, fut pour eux un coup de fortune.

En effet, peu de temps après, un officier de Pan-meï arriva au camp de Tchang-tsi-hien pour lui dire d'amener ses troupes jusqu'à Pé-tsing, où Pan-meï se rendroit aussi avec les siennes: celui-ci avoit à le consulter, disoit-il, sur un ordre secret qu'il avoit reçu de l'empereur, qui lui marquoit les malheurs arrivés du côté de l'est, & lui recommandoit de n'en pas venir à une action générale. Tchang-tsi-hien ne voulut pas

fe retirer sans coup férir : il n'ignoroit pas que les Tartares avoient arrêté son courier, & d'ailleurs que Pan-meï, après l'ordre qu'il avoit reçu de l'empereur, ne penseroit pas à venir le joindre, mais il présuma que les ennemis pourroient prendre le change & croire qu'en esset Pan-meï viendroit s'unir à lui; il forma donc un détachement de deux cents cavaliers, & sit prendre à chacun un faisceau de paille; il les sit partir de nuit pour s'avancer à trente ly par le chemin qu'auroit pris Pan-meï, avec ordre, quand ils y seroient, d'allumer leurs torches, & de venir écartés les uns des autres, mais en ordre d'armée, du côté de son camp.

DF L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
986.
Tai-tfong.

Ce stratagême produisit son effet : les Tartares prirent ces seux pour ceux de l'armée de Pan-meï qui venoit joindre Tchang-tsi-hien, & persuadés qu'après leur jonction, ils leur seroient supérieurs en sorces, l'épouvante les prit, ils abandonnèrent leurs tentes & leurs armes pour suir du côté du nord. Tchang-tsi-hien avoit prévu qu'ils prendroient cette route, & il avoit eu la précaution d'y envoyer trois mille hommes d'infanterie qui les attendirent au passage : les soldats de cette embuscade se jettèrent sur eux & en tuèrent un trèsgrand nombre, entre autres, Siang-ouen-ta-lieï-co, oncle du roi, & Siao-ta-li, un de leurs premiers officiers; on leur prit plus de trois mille chevaux, sur lesquels les trois mille fantassins revinrent à leur camp.

Ce petit avantage fit renaître dans TAI-TSONG le desir = qu'il avoit de repousser les Khitan au-delà des limites de l'empire; il donna ordre de lever des troupes dans tout le Ho-nan & le Ho-pé, c'est-à-dire dans plus de quarante départemens: sur huit jeunes gens, propres à porter les armes, on devoit en prendre un. Cet ordre parut onéreux à l'empire, parce

987.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
987.
Tai-tfong.

que les terres privées de cultivateurs étoient menacées de rester en friche; plusieurs grands sirent des remontrances à ce sujet, entre autres, Li-oueï-tsing & Li-sang: ils obtinrent que cette levée ne se feroit que dans le Ho-pé, dont les peuples étoient plus aguerris que ceux du Ho-nan. Cependant il n'y eut point de guerre cette année.

983.

L'an 988, Yé-liu-long-siu, roi des Khitan, renouvella ses hostilités par la prise de Tcho-tcheou; dès qu'il eut investi cette ville, il y sit jetter, au bout des slèches, plusieurs billets écrits sur de la soie, pour exhorter les habitans à se rendre; sur leur resus, il la sit attaquer avec tant de vigueur, qu'en peu de jours il la força de se rendre; irrité de la résistance qu'il avoit trouvée, il abandonna cette place à la sureur du soldat qui la mit à seu & à sang. C'étoit à la onzième lune.

989.

Les Tartares Khitan continuoient leurs ravages sur les terres de l'empire, & sans se mettre en peine de devenir plus puissans en gardant leurs conquêtes, ils se contentoient d'en forcer les villes; ils en enlevoient les richesses & tous les habitans qu'ils transportoient dans leur pays, après quoi ils y mettoient le seu. Cette manière de faire la guerre ruinoit absolument le pays & causoit des maux infinis à l'empire. Tai-tsong assembla ses grands pour demander leur avis sur les moyens d'y remédier; Tchang-ki prit la parole le premier, & dit:

"L'empire, pour se désendre contre les Khitan, s'est appuyé insqu'ici sur la difficulté des passages que ces Tartares avoient à franchir pour venir à nous; maintenant tout le pays, depuis Feï-hou à l'est jusqu'à la mer, est en leur pouvoir, es & ils sont maîtres de la campagne; que nous reste-t-il à es faire que de bien garder les places que nous avons dans le

Ho-fou?

» Ho-sou? Mettre des armées en campagne, c'est partager " nos troupes, c'est diminuer la force de nos villes, & tomber » dans les mêmes fautes qui ont caufé tant de malheurs à » nos peuples. Mon sentiment seroit donc que votre majesté » choisît trois places sur nos limites septentrionales, dans cha-» cune desquelles elle entretiendroit une armée de cent mille » hommes, qu'elle donneroit à commander à un prince du pre-" mier ordre, capable d'un emploi de cette importance; alors, » quelque terribles que soient les Tartares, j'ose croire qu'ils » n'auroient plus l'audace de venir insulter nos frontières «. Song-ki parla à son tour, & dit qu'il ne croyoit pas impossible de réduire les Khitan & de les obliger de repasser en Tartarie, en reprenant sur eux les départemens de l'empire, qu'ils avoient envahis; mais que les circonstances actuelles, après une guerre funeste & dispendieuse, ne permettoient pas de la renouveller de si-tôt, d'autant plus qu'un souverain, qui est le père de ses peuples, n'a recours à ce moyen que lorsqu'il ne sauroit faire autrement. Song-ki conclud qu'il falloit envoyer au roi des Khitan, un homme sage & prudent pour le porter à la paix. Li-fang, Ouang-yu-tching & plusieurs autres se déclarèrent pour ce sentiment que l'empereur parut approuver, mais il ne détermina rien.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 989. Tai-tfong.

Cette année fut remarquable par une fécheresse extraordinaire; depuis la troissème lune jusqu'à la fin de la cinquième, il ne tomba pas une goutte de pluie: l'empereur ordonna d'examiner tous les criminels détenus dans les prisons, & dépêcha des mandarins exprès dans les provinces pour terminer leurs procès, & aussi-tôt le vent se mit à la pluie.

A la septième lune, en automne, il parut une comète à l'étoile Tong-tsing; elle se fit voir durant trente jours, jusqu'à la

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 989. Tui-tsong.

huitième lune, temps auguel l'empereur accorda un pardon général à tout l'empire; dès que l'ordre en eut été expédié dans toutes les provinces, la comète disparut.

> Le tribunal d'astronomie présenta un placet à l'empereur, pour lui annoncer que ce phénomène marquoit la ruine prochaine des Tartares Khitan; mais Tchao-pou, qui étoit alors à la tête des ministres, dit à l'empereur qu'un pareil placet méritoit que sa majesté en punît sévèrement les auteurs, qui faisoient assez voir, par ces flatteries indignes, le peu de zèle qu'ils avoient pour son service.

> A cette même époque, on apprit que les Tartares Khitan s'étoient montrés de nouveau sur les frontières de la Chine; l'empereur y envoya Li-ki-long avec un corps d'environ dix mille hommes, qu'il fit suivre par plusieurs milliers de chariots chargés de grains. Le général Yé-liu-hieou-co en eut avis, & vint avec plusieurs dixaines de mille cavaliers d'élite pour s'opposer à Li-ki-long & tâcher de lui enlever ses provisions; Yn-ki-lun, qui commandoit pour l'empereur dans ces quartiers, faisoit alors la ronde à la tête de ses troupes, il rencontra Yé-liu-hieou-co qui ne daigna pas l'attaquer.

> Yn-ki-lun, indigné de ce mépris, anima ses gens à se venger de ce qu'il appelloit un affront. Lorsqu'il fut nuit, il se mit en marche à leur tête, dans l'espérance qu'il surprendroit les Khitan; il arriva un peu avant le jour sur les bords de la rivière Siu-ho (1), à quatre ou cinq ly de l'armée Tartare, qui faisoit halte pour se disposer à mieux combattre les impériaux; ceux-ci, commandés par Li-ki-long, étoient campés assez près de-là & au sud des Khitan. Yn-ki-lun, qui venoit

<sup>(1)</sup> Au sud de Man-tching-hien de Pao-ting-fou du Pé-tché-li.

du nord & qui ignoroit cette disposition, attaqua brusquement les Tartares, & leur tua d'abord un de leurs principaux officiers. La surprise & la terreur mirent la plus grande confusion dans leur armée: Yé-liu-hieou-co, étonné, laissa tomber les bâtonnets avec lesquels il mangeoit, & sortit de sa tente; ayant recu à l'épaule un coup de slèche qui le blessa dangereusement, il monta sur le premier cheval qu'il trouva & s'enfuit à toute bride : ses gens ne pensèrent qu'à le suivre. Li-ki-long, qui ne fut pas de cette attaque, parce qu'il n'avoit point été averti, ne put assez louer la bravoure de Yn-ki-lun, à qui il rendit toute la justice que méritoit une si belle action. Cette bataille, ou plutôt cette déroute, fit tant d'impression sur les Khitan, que depuis cette époque ils n'osèrent plus venir en si grand nombre insulter les limites de l'empire, & qu'ils disoient proverbialement qu'il falloit éviter le grand prince à face noire, parce que Yn-ki-lun étoit d'une couleur fort basannée.

DE L'ERE
CHRÉTHENNE.
Son G.
989.
Tal-tfong.

Le rebelle Li-ki-tsien, retiré après sa désaite chez les Tartares Khitan, avoit épousé une de leurs princesses, & on lui avoit d'abord donné le titre de gouverneur-général de Ting-ngan; mais pour le récompenser de ses services, Yéliu-long-siu le créa cette année prince de Hia, département qui appartenoit à l'empire.

990.

L'an 991, le premier jour de la deuxième lune intercalaire, = il y eut une éclipse de soleil.

991.

A la septième lune, Li-ki-tsien, honoré du titre honorisique de prince de Hia, voulut tenter s'il ne pourroit point par quelque stratagême se rendre maître de cette principauté. Il sit entendre à Tchao-pao-tchong, qui en étoit gouverneur,

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 991. Tai-tfong.

qu'il se repentoit du passé, & cherchoit quelque médiateur auprès de l'empereur pour obtenir sa grace & retourner dans fa patrie: Tchao-pao-tchong crut ce repentir fincère & en écrivit à l'empereur, qui, sur cette recommandation, pardonna à Li-ki-tsien, & le nomma gouverneur de Yntcheou; c'étoit un piége que ce dernier tendoit à Tchaopao-tchong: il espéroit qu'il viendroit au-devant de lui & qu'il disposeroit de ce gouverneur à son gré lorsqu'il le tiendroit en son pouvoir; mais Tchao-pao-tchong, instruit de la perfidie dont il avoit usé, six ans auparavant, envers Ho-ling-tou, un de ses collègues, se garda de le venir trouver, & Li-ki-tsien continua de demeurer chez les Khitan.

Peu de temps après, à la septième lune, Li-ki-tsien vint à main armée pour tenter d'enlever de force Hia-tcheou, qui étoit la principauté dont il étoit titulaire; mais il fut battu & blessé dangereusement; son désastre le fit rentrer en lui-même. Lorsqu'il sut guéri de sa blessure, il demanda de nouveau à rentrer en grace auprès de l'empereur; TAI-TSONG eut assez de clémence pour le recevoir & le nommer encore gouverneur de Yn-tcheou, mais en second. Li-ki-tsien l'accepta; cependant comme il étoit naturellement inquiet & inconstant, ce ne sut pas pour long-temps: à la dixième lune de cette même année, il retourna de nouveau chez les Tartares Khitan, qui le reçurent & lui donnèrent le titre de Si-ping-ouang on prince Si-ping.

A cette même époque, il vint un officier de la part des Nutchin, prier l'empereur de se joindre à eux contre les Khitan dont ils recevoient de continuelles insultes; l'empereur, qui n'étoit point d'avis de recommencer une guerre qui avoit

coûté à la Chine tant de sang & de dépenses, rejetta cette proposition: dès-lors, les Nutchin se soumirent entièrement aux Khitan, & cessèrent de porter leurs tributs à la Chine.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 991. Tai-tfong.

L'an 992, à la septième lune, mourut Tchao-pou, âgé de soixante & onze ans; l'empereur le regretta beaucoup. = Il sit son éloge devant les grands, & leur dit que Tchao-pou avoit un génie capable des plus grandes affaires, qu'il décidoit avec autant de justesse que de célérité; qu'il avoit rendu à la dynastie & à l'empire des services très-importans, qui attestoient l'étendue de son zèle & de sa sidélité.

993.

En effet, Tchao-pou étoit doué d'un esprit pénétrant, vis, ardent & fertile en expédiens; dans sa jeunesse, il ne s'étoit point appliqué à l'étude des sciences & il connoissoit peu les ouvrages qui en traitoient; mais depuis que le seu empereur Taï-tsou lui en eut sait des reproches en le nommant son premier ministre, on ne le voyoit jamais chez lui sans un livre à la main: toutes les sois qu'il revenoit du palais, il s'ensermoit pour vaquer à la lecture, qu'il continuoit jusqu'au coucher du soleil, sans néanmoins que cette application préjudiciât aux affaires de l'état, qu'il expédioit avec une facilité surprenante.

A la onzième lune, les Tartares Khitan envoyèrent leur général Siao-heng-té attaquer le royaume de Corée; le prince de Corée, qui n'étoit pas en état de lui résister, eut recours aux prières, & députa un de ses officiers, appellé Tchi, pour aller offrir aux Khitan de se rendre leur tributaire, & les prier d'épargner ses peuples; le roi Tartare accepta sa soumission, & pour ne paroître ni moins généreux ni moins humain envers le peuple, il céda au prince de Corée plusieurs

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
992.
Tai-tfong.

993.

DE L'ERE nant aux Nutchin, qui venoient de se soumettre à son empire.

L'an 993, le premier jour de la deuxième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Il s'éleva, vers ce même temps, dans la province de Sfétchuen, une révolte causée par l'avarice des mandarins; ces avides officiers, peu contens des honoraires de leurs charges, établirent pour leur compte & à l'insçu de la cour un nouveau tribunal dans la ville de Tsing-chin (1), où tous les marchands devoient aller acheter la permission de vendre leurs marchandises, sous peine de confiscation. Ce nouvel impôt rendit l'argent si rare parmi le peuple, que n'en ayant pas suffisamment pour acheter les choses nécessaires, il étoit obligé de donner à très-bas prix ce qu'il avoit & d'acheter très-cher ce dont il manquoit : il sut bientôt réduit à une extrême misère.

Ouang-siao-po, homme du peuple, d'un naturel pétulant & audacieux, assembla plusieurs de ces infortunés & les disposa à la révolte; il leur sit entendre qu'il ne cherchoit point à s'enrichir, mais qu'il ne pouvoit voir sans indignation tant d'inégalité entre les riches & les pauvres, & que son unique dessein étoit de faire un partage plus égal & plus juste. Tous ceux qui avoient intérêt à l'exécution de ce projet, se joignirent bientôt à lui, & le nombre en sut très-grand; ils attaquèrent la ville de Tsing-chin, & prirent de force Pong-chan qu'ils pillèrent; ayant tué le gouverneur de celle-ci, ils lui ouvrirent le ventre, qu'ils remplirent d'une

<sup>(1)</sup> Koan-hien dans le district de Tching-tou-fou du Ssé-tchuen.

partie de l'argent qu'il avoit extorqué, cherchant ainsi à excuser leurs violences à eux-mêmes, en manifestant l'avidité des mandarins.

Di CHR

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G.

> 993. Tai-tsong.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Tchang-ki, commandant les troupes impériales dans les deux tchuen, les rassembla aussi-tôt en corps d'armée pour éteindre cette révolte dans ses commencemens. Ayant rencontré les rebelles à Kiang-yuen, il les attaqua sans précaution comme des gens assemblés tumultuairement qu'il devoit dissiper sans peine; mais Ouang-siao-po soutint en guerrier expérimenté le premier effort des troupes impériales, qu'il repoussa assez vivement: Tchang-ki l'ayant apperçu durant le combat, alsa à lui l'arc bandé, & lui décocha une slèche qui le blessa, mais ne le sit pas tomber; Ouang-siao-po court aussi-tôt le sabre levé sur Tchang-ki, l'atteint, & lui en porte un si grand coup sur la tête qu'il le renverse mort de dessus son cheval.

La perte de leur général consterna si fort les troupes impériales qu'elles se retirèrent aussi-tôt avec le moins de désordre possible, après avoir laissé un grand nombre des leurs sur le champ de bataille. La blessure de Ouang-siao-po se trouva plus dangereuse qu'il ne croyoit; le sang qu'il avoit perdu, l'avoit si fort assoibli, qu'il mourut peu de temps après. Sa mort n'appaisa point la révolte: Li-chun, frère de sa semme, le remplaça aussi-tôt, & comme il n'étoit pas moins brave que lui, il mena les rebelles saire les sièges de Chou-tcheou & de Kiong-tcheou qu'ils prirent de sorce, pillant, par-tout où ils passoient, les maisons qui avoient la réputation d'être

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
993.

994.

Tai-tfong.

riches. Leur armée devint si nombreuse, qu'en peu de temps

DE L'ERE elle se trouva de plusieurs dixaines de mille hommes.

Li-chun, que le succès encourageoit, sit encore la conquête de Han-tcheou & de Pong-tcheou; après quoi, apprenant que Fan-tchi-kou & Kouo-tsaï, qui commandoient dans la ville de Tching-tou, capitale du pays, en étoient sortis pour aller au secours de Tsé-tcheou, il prit le chemin de cette capitale dont il se rendit le maître, & dans laquelle il se sit reconnoître prince de Chou, sous le tirre de Ta-chououang: alors divisant ses troupes, il les envoya de tous côtés pour soumettre les deux provinces qui composoient anciennement les états de Chou.

L'empereur, dégoûté de la guerre par les défavantages qu'il avoit eus contre les Tartares, vouloit envoyer quelques grands de sa cour pour tâcher de gagner les rebelles & les engager à mettre bas les armes; cependant il ne voulut rien faire sans l'avis de son conseil. Plusieurs furent du sentiment de ce prince; il n'y eut que Tchao-tchang-yen qui fit connoître qu'on exposeroit l'empire aux plus grands dangers si on disféroit d'envoyer des troupes pour soumettre les chess de cette révolte; ses raisons déterminèrent l'empereur, & il sit partir pour le Ssé-tchuen, par divers chemins, des troupes auxquelles il donna l'eunuque Ouang-ki-nghen pour général.

A la deuxième lune, un corps des rebelles étoit allé attaquer Kien-men, un des postes les plus importans du pays. Le brave Chang-kouan-tching, qui défendoit cette place, avoit fait planter sur les remparts son drapeau, sur lequel on lisoit en gros caractères: quelques centaines de soldats sidèles à leur prince

suffisent,

fuffisent, un seul est capable de résister à cent. Lorsque les rebelles en approchèrent, Sou-han, un des officiers de la garde de Tching-tou, y amena les troupes qu'il commandoit; alors Chang-koan-tching, qui jusques-là s'étoit tenu sur la désensive, résolut d'attaquer les rebelles, quoiqu'ils sussent encore très-supérieurs en nombre. Il les battit si complettement qu'il n'y en cut que trois cents qui se sauvèrent à Tching-tou; le reste sut tué ou dissipé. Ces trois cents soldats, à leur arrivée dans Tching-tou, surent mis aux arrêts: Li-chun craignant qu'ils ne décourageassent ses par leurs rapports, les sit tous périr, sous prétexte qu'ils avoient sui dès le commencement du combat, & qu'ils venoient, pour couvrir leur lâcheté, répandre le faux bruit de leur désaite.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
994.
Tai-tfong.

Une autre armée de Li-chun, composée de près de deux cents mille hommes, assiégeoit la ville de Tsé-tcheou; le brave Tchang-yong, qui en étoit gouverneur, s'y étoit rendu dès que Ouang-siao-po avoit commencé à se révolter; il avoit fait des recrues pour compléter le nombre de sestroupes qu'il exerçoit continuellement aux travaux militaires; enfin il avoit mis les murs & les fossés de la ville en bon état, & fait une ample provision de vivres & de munitions de guerre; cependant il n'avoit qu'environ trois mille hommes sur la bravoure desquels il pût compter.

Pendant près de trois mois, il se désendit contre cette nombreuse armée, & rendit tous ses efforts inutiles. Pour comble de bonheur, l'eunuque Ouang-ki-nghen lui ayant envoyé dire par un de ses soldats que dans peu de jours il iroit le délivrer, ce soldat sut pris par les rebelles auxquels il avoua l'objet de sa mission: profitant de cet avis, ils levèrent le siège précipitamment. Ouang-ki-nghen passoit

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
994.
Tai-tfong.

à Mien-tcheou lorsqu'il apprit la fuite des rebelles; surles le-champ, il sit marcher en avant sa cavalerie, qui les c. atteignit, & en tua un très-grand nombre. Le reste se dissipa.

Après cette victoire, Ouang-ki-nghen divisa son armée en deux corps; avec une partie, il assiégea Mien-tcheou qu'il prit; l'autre, sous les ordres de Tsao-si, poursuivit les rebelles, & les battit de nouveau à Lao-ki; après quoi, ce général reprit sans peine Lang-tcheou, Pa-tcheou, Pong-tcheou, Kien-tcheou & plusieurs autres villes dont les révoltés s'étoient rendus maîtres.

A la cinquième lune, Tsao-si s'approcha de Tching-tou, & trouva sous les murs de cette ville une armée de cent mille rebelles, qui, à son aspect, sirent des mouvemens si irréguliers, que présumant leur irrésolution & leur crainte, il les chargea sur-le-champ avec tant de succès, qu'il leur tua trente mille hommes; il sit prisonnier Li-chun, leur chef, & entra dans Tching-tou.

L'empereur voulut qu'on punît Li-chun & qu'on en fît un exemple qui inspirât de la terreur à ceux qui seroient tentés de l'imiter; on le conduisit à Fong-siang, où, au milieu de la place publique, il sut coupé en pièces: pour punir la ville de Tching-tou, capitale de la province qui s'étoit soumise si facilement à ce rebelle, il lui ôta son titre de ville du premier ordre, & voulut qu'on l'appellât dorénavant Y-tcheou, du nom qu'elle portoit sous les HAN.

Tandis que Tsao-si faisoit tant de progrès, les rebelles, de leur côté, conduits par Tchang-yu que Li-chun avoit envoyé pour se rendre maître du reste de cette grande province, soumettoient par la force les huit départemens que

défendoit le général Tsin-sou-siu, qui y perdit la vie. Cependant après la prise de Tching-tou, l'eunuque Ouang-ki-nghen, croyant la révolte entièrement éteinte par la mort de Lichun & la reddition de cette capitale, ne jugea pas à propos de s'avancer plus loin dans le pays; il joignit ses troupes à celles que commandoient Chang-koan-tching & Sou-han, & les sit camper en rase campagne. Alors ce général, statté & peut-être trop énorgueilli d'avoir mis sin aux troubles qui avoient désolé cette partie occidentale de la Chine, se livra sans réserve aux plaisirs, & accorda une si grande liberté à ses soldats, que n'étant plus contenus dans les bornes de la subordination, ils exercèrent un brigandage affreux dans tous les environs, & sournirent aux rebelles le temps & les moyens de se rassembler & de remettre sur pied une armée formidable (1).

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
994.
Tai-tfong.

Tchang-yong, qui arriva sur ces entresaites au camp de Ouang-ki-nghen, surpris d'y voir régner le désordre, ne put taire ce qu'il en pensoit, & il pressa Chang-koan-tching, qui étoit de ses amis, de s'unir à sui pour marcher contre les rebelles & achever de les dissiper. Tchang-yong étoit généralement estimé des officiers; ils furent touchés du discours que leur tint un homme en place, dont ils connoissoient les grandes qualités: ils allèrent chercher les rebelles, qu'ils désirent en plusieurs rencontres, & dont ils tuèrent un trèsgrand nombre; ils en firent rentrer encore une plus grande quantité dans le devoir, & ils les laissèrent paisiblement retourner chez eux.

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer que le général Ouang-tsuen-pin, lorsqu'il sit la conquête de ces mêmes états de Chou, l'an 965, vingt-neus ans auparavant, étoit combé dans la même faute. Editeur.

DE L'ERE CHRÉIMANE. Son G. 994. Tai-tfong.

Tchang-yong conduisit cette expédition avec tant de sagesse qu'on peut dire que c'est à lui qu'on dut la paix & la tranquillité de cette province; il sut employer si à propos les récompenses & les châtimens, qu'il eut le double avantage de se faire aimer & craindre de ces peuples : l'empereur le nomma gouverneur de Y-tcheou, & il ne pouvoit faire un meilleur choix. Lorsqu'il prit possession de cette ville, il la trouva dans une extrême disette de grains & de sel, à cause des impôts exorbitans que les mandarins avoient mis sur ces denrées, & de la grande confommation que les troupes avoient occasionnée. Tchang-yong ôta ces impôts; il emprunta d'abord beaucoup de grains pour secourir le peuple, & demanda ensuite à l'empereur la permission d'en faire venir du Chen-si afin de subvenir aux besoins avenir : lorsqu'il en eut une quantité suffisante pour deux ans, il sit cesser les charrois. L'empereur fut si content, qu'il dit hautement devant les grands: » Quel est l'emploi dont Tchang-yong ne » pourroit pas s'acquitter dignement? avec lui, je peux me » reposer sans inquiétude «.

Comme l'eunuque Ouang-ki-nghen s'étoit mal comporté dans cette guerre, qu'il n'avoit point réprimé la licence des foldats, & qu'il avoit été cause, par son inaction, que les rebelles avoient eu le temps de réparer leurs pertes & que plusieurs villes avoient été ruinées, l'empereur ne voulut pas le laisser dans cette province. Il jetta les yeux sur Tchaotchang-yen pour le remplacer, & lui dit: »Autresois le pays » de Ssé-tchuen formoit un royaume séparé; il y a environ » trente ans que l'empereur Taï-tsou le réunit à l'empire «.... Tchao-tchang-yen, qui comprit d'abord où en vouloit venir l'empereur, s'approcha, & lui dit comment on s'y

étoit pris pour s'en rendre maître; l'empereur, qui le vit parfaitement instruit de ce qui concernoit cette province, l'en nomma sur-le-champ gouverneur, avec ordre d'examiner de près tous les officiers qui avoient servi sous Ouangkinghen.

DE CHRÉ SO MAINE SO MAI

DE L'ERP CHRÉILINNE. Son G. 994. Tui-tjong.

Après le départ du nouveau gouverneur, on infinua à l'empereur que cet officier, suivant les apparences, avoit quelque dessein de se révolter, & qu'il étoit imprudent de l'envoyer dans le Ssé-tchuen; que ce poste étoit trop délicat, parce que si ce gouverneur se mettoit à la tête des mécontens, il seroit bien dissicile de retirer cette province d'entre ses mains. L'empereur, frappé de ces discours, envoya ordre à Tchao-tchang-yen de s'arrêter à Fong-siang; mais il avoit déja passé cette ville, lorsque le courier qu'on lui avoit dépêché y arriva: il ne l'atteignit que bien au-delà. Tchao-tchang-yen s'arrêta aussi-tôt pour attendre de nouveaux ordres, & ces nouveaux ordres lui apprirent qu'il étoit nommé gouverneur de Fong-siang.

Cependant Chang-koan-tching ne donnoit point de relâche aux rebelles; à la neuvième lune, dans le temps qu'il assiégeoit Koué-tcheou, ils s'assemblèrent en grand nombre pour venir au secours de cette ville, tant par terre que par eau; Chang-koan-tching, pour ne point abandonner les travaux du siége, détacha Pé-ki-pin avec le gros de son armée, qui alla au devant d'eux & les tailla en pièces; il leur tua vingt mille hommes au moins, & leur enleva plus de mille de leurs barques de guerre. Cette désaite sut suivie de la reddition de la place & de celle de plusieurs autres, qui n'attendirent pas qu'on les sorçât.

Les rebelles, toujours obstinés, ne quittèrent point encore

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 994. Tai-tfong.

prise, malgré leurs pertes continuelles; ils eurent même la hardiesse d'aller faire le siège de Ling-tcheou; mais Tchangtan, qui marcha au secours de cette place, les battit & les obligea de se retirer. Chang-koan-tching les désit encore une fois & leur enleva Yun-ngan; mais ils ne manquoient point de ressource, & Tchang-yu, qui étoit à leur tête, se foutenoit toujours, ce qui prouva à Chang-koan-tching combien Ouang-ki-nghen & les autres officiers de son armée avoient été dans l'erreur de croire que la prise de Tchingtou mettoit fin à la rebellion.

Le premier jour de la douzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

995.

Dans peu on vit encore Tchang-yu, à la tête d'une grosse armée, assiéger Mei-tcheou; mais enfin, Sou-han l'ayant mis en déroute, & ce chef des rebelles s'étant retiré du côté de Kia-tcheou, il tomba entre les mains de quelques foldats qui le ramenèrent à Sou-han. Il lui fit couper la tête qu'il envoya à la cour; sa mort mit fin à cette longue révolte: le reste des rebelles se dissipa, l'empereur rappella l'eunuque Ouang-ki-nghen, & nomma Chang-koan-tching pour commander à sa place.

TAI-TSONG étoit dans un âge avancé, & n'avoit point encore nommé de prince héritier. L'année précédente, plufieurs grands, Fong-tching à leur tête, lui avoient présenté un placet à cet effet, mais l'empereur s'étoit fâché contre eux & les avoit exilés de la cour, ensorte que personne depuis n'avoit ofé lui en parler. Il fit venir alors de Tsing-tcheou, Keou-tchun à qui il donna de l'emploi à la cour; il demanda à ce mandarin lequel de tous les princes, ses enfans, il croyoit le plus propre à lui succéder; Keou-tchun lui répondit qu'il

ne devoit consulter sur ce choix, ni les semmes ni les eunuques, & qu'il ne devoit jetter les yeux que sur le prince qui pouvoit répondre à l'espérance du peuple. L'empereur, à cette réponse, branla la tête, & saisant retirer tous ses courtisans, il demanda encore à Keou-tchun si le prince de Siang méritoit d'être choisi? Keou-tchun lui dit que personne ne devoit mieux qu'un père connoître son sils, & que si le sentiment intérieur qu'il en avoit le portoit à le choisir, il ne falloit pas penser à d'autres. Tai-tsong ne le déclara pas alors prince héritier, mais il changea le titre de prince de Siang qu'il portoit en celui de prince de Cheou, & il lui donna le gouvernement de Caï-song; ce prince, qui s'appelloit Tchao-yuen-can, n'étoit que son troisième sils.

De L'ERE
CHRÉTHINNES
SONG.
995.
Tai-tfong.

TAI-TSONG fut ensuite plus d'un an sans penser à le nommer, & ce ne fut qu'à la huitième lune de cette année qu'il s'y détermina: comme il y avoit plus de cent ans qu'on n'avoit pratiqué les cérémonies usitées en pareille occasion, ce sut une joie universelle dans tout l'empire. Lorsque le prince alla faire les cérémonies dans la falle des ancêtres de la famille impériale, & qu'il en revint, il y eut une affluence de monde si extraordinaire, & on montra tant de joie, que l'empereur s'en offensa & en prit de l'ombrage. Il s'en plaignit à Keoutchun. » Si le peuple est si porté pour le prince héritier, » qu'il l'appelle déja son empereur, que suis-je donc, dit "TAI-TSONG"? Keou-tchun lui fit entendre que c'étoit une preuve évidente de la bonté de son choix, & du bonheur de son auguste dynastie. Cette réflexion calma l'empereur, qui, quelques jours après, nomma Li-tchi & Li-kang précepteurs & maîtres du prince, & exigea de lui qu'il les prévint en les saluant toujours le premier.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
996.
Tai-tsong.

A l'extrémité septentrionale de la Chine, le rebelle Li-ki-tsien, appuyé des Tartares Khitan dont il avoit la protection, devenoit plus puissant de jour en jour & faisoit aux Chinois le plus de mal qu'il pouvoit. A la quatrième lune, l'empereur faisant voiturer quatre cents mille mesures de grains à Ling-tcheou, sous la conduite de Pé-cheou-jong, Li-ki-tsien, qui en sut averti, battit l'escorte & enleva le convoi. L'empereur, outré de sa hardiesse, ordonna à Li-ki-long d'aller le chercher & de le combattre; dans le temps qu'il donnoit cet ordre, Tsao-tan apporta la nouvelle que Li-ki-tsien, après avoir enlevé le convoi de grains, étoit allé, avec dix à douze mille hommes, investir la ville de Ling-ou, dont le gouverneur mandoit qu'il étoit déterminé à se désendre jusqu'à la dernière extrémité, mais que la place étoit assez mal fournie d'hommes & de munitions.

TAI-TSONG assembla une puissante armée qu'il divisa en cinq corps, & les sit partir, par autant de routes dissérentes, pour marcher contre le rebelle. Li-ki-long, Ting-han, Fanting-tchao, Ouang-tchao & Tchang-cheou-nghen commandoient chacun un de ces corps, dont le rendez-vous général étoit à Ping-hia. Cette expédition n'eut aucun succès marqué. Peu de temps après que Li-ki-long cut reçu l'ordre de l'empereur, il envoya en poste Li-ki-lon, son srère, dire à l'empereur, que, sans aller au secours de Ling-ou, il avoit pensé que le meilleur parti étoit de marcher droit au lieu où le rebelle faisoit sa demeure, & que c'étoit à ce parti qu'il s'étoit déterminé. Li-ki-ho sut mal reçu de l'empereur: » Votre frère, lui dit-il, » gâte par-là toutes mes assaires «. Et prenant sur-le-champ un pinceau, il écrivit à ce général d'une manière très-sorte, & sit aussi-tôt repartir Li-ki-ho, mais mutilement: Li-ki-long

étoit

étoit allé à son expédition, & s'étant joint avec Ting-han, ils s'en revinrent, après avoir marché pendant dix jours, sans rencontrer l'ennemi; il n'y eut que Fan-ting-tchao & Ouang-tchao, qui, à leur arrivée à Ou-pé-tchi, trouvèrent l'armée Tartare, mais très-supérieure en forces. Ils étoient trop près les uns des autres pour se retirer sans en venir aux mains: on se battit durant trois jours avec un acharnement égal, & un parti ne le céda point à l'autre: cependant, par la bravoure de Ouang-té-yong, sils de Ouang-tchao, jeune homme de dix-sept ans qui commandoit l'avant-garde, les ennemis qui lui étoient opposés furent ensoncés; mais, comme après les trois jours l'armée impériale décampa en bon ordre pour occuper un meilleur poste, les Tartares s'attribuèrent la victoire.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
996.
Tai-tfong.

L'année suivante, l'empereur sit une nouvelle division de l'empire en quinze provinces, dont les noms étoient: Kingtong, King-si, Ho-pé, Ho-tong, Chen-si, Hoaï-nan, Kiangnan, le bas King-hou, le haut King-hou, les deux Tché, Fou-kien, Tchuen-chen, le Kouang-nan oriental, & le Kouang-nan occidental.

997.

A la troisième lune, TAI-TSONG tomba dangereusement malade, & mourut, la vingt-deuxième année de son règne, âgé de cinquante-neuf ans; dès le commencement de sa maladie, l'eunuque Ouang-ki-nghen, qui avoit beaucoup d'autorité dans le palais, & qui craignoit que si l'on venoit à perdre l'empereur, le prince héritier, dont il redoutoit la sévérité & les lumières, ne vînt à monter sur le trône, avoit cabalé en faveur d'un autre prince, & gagné les suffrages de l'impératrice & de quelques grands, dont la fortune dépendoit du choix qu'il vouloit saire. Aussi-tôt que TAI-TSONG

Tome VIII.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song. 997. Tai-tsong.

4.

eut les veux fermés, l'impératrice envoya cet eunuque chercher Liu-toan; ce premier ministre se doutant de quelque mauvais dessein, invita l'eunuque à entrer dans une salle de fon hôtel, fous prétexte de lui faire honneur; il l'y enferma & se rendit ensuite au palais. L'impératrice lui dit que TAI-TSONG étoit mort, & qu'il lui paroissoit juste de mettre l'aîné de ses fils sur le trône. Le ministre répondit que l'empercur avoit fait choix d'un prince héritier & qu'il n'y avoit point à consulter de nouveau. Cette réponse étoit entièrement opposée aux vues de l'impératrice, mais elle n'en parut point étonnée, & jugeant qu'il étoit à propos de céder, elle crut devoir agir comme si elle eût été du même sentiment que le ministre : elle le quitta pour aller prendre le prince héritier, qu'elle amena dans la salle du trône, où tous les mandarins étoient assemblés pour reconnoître le nouvel empereur. L'ayant fait monter sur le trône, il sut salué en cette qualité.

TAI-TSONG étoit doué d'un esprit excellent, juste & folide; dans les grandes affaires, il saissificit d'abord le parti auquel on devoit s'arrêter: un de ses principaux soins sut d'encourager la culture des terres, qu'il regardoit comme le moyen le plus sûr pour procurer aux peuples l'abondance & les maintenir en paix. Par rapport au gouvernement de l'état, il regardoit les récompenses & les châtimens comme deux puissans mobiles, dont un prince devoit être pleinement instruit: il vouloit être convaincu avant que de rien âéterminer sur des objets dont dépendoit l'honneur ou l'infamie des familles. Il recevoit avec plaisir les remontrances qu'on lui adressoit, & lorsqu'il avoit commis quelque faute & qu'on la lui faisoit connoître, il ne faisoit aucune difficulté

de l'avouer publiquement; toutes ces belles qualités, qui brilloient dans TAI-TSONG, le firent aimer & respecter de tout l'empire; il se maintint sur le trône, dans une paix qui ne sut jamais troublée par la jalousse ou l'ambition.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
997.
Tai-tiong.

#### TCHIN-TSONG.

La foumission de Li-ki-tsien, arrivée à la douzième lune, neuf mois après l'inauguration de TCHIN-TSONG, sit espérer à tout l'empire que le nouveau règne seroit heureux: l'empereur n'ignoroit pas que Li-ki-tsien le trompoit; cependant il reçut les complimens de toute la cour à l'occasion de cet évènement, & accorda au rebelle le gouvernement de Leangtcheou qu'il lui demandoit, avec les cinq départemens, de Hia-tcheou, Souï-tcheou, Yn-tcheou, Yeou-tcheou & de Tsing-tcheou.

A la première lune de l'an 998, qu'on comptoit pour la première du règne de TCHIN-TSONG, on vit paroître une comète au nord de l'étoile Yng-ché; comme cette étoile dominoit les pays de Tsi & de Lou, Lieou-tan prétendit que s'il y avoit quelque malheur à craindre, il arriveroit de ce côté-là. L'empereur lui répondit que ce n'étoit pas seulement de cet angle de la Chine dont il étoit en peine, mais de tout l'empire qui étoit consié à ses soins. Ce prince ordonna de lui représenter librement ce qu'on jugeoit devoir être résormé dans le gouvernement; il quitta son grand appartement, & passa dans un lieu retiré du palais, où il se sit servir, sans appareil, les mêts les plus communs.

Tien-si qu'il nomma, à cette époque, gouverneur de Taïtcheou, lui présenta avant son départ, & à l'occasion de 998.

De 1'ERE
CHRÉTIFANE.
Son G.
998.
Tchin-tsong.

cette même comète, un placet où il disoit: "Hia-tcheon "Elevation" comme la porte par où les Tartares peuvent aisement "entrer dans l'empire, & par où nous pouvons pénétrer sur leurs terres; de tout temps ce poste a été de la plus grande "importance, & le confier à Li-ki-tsien, c'est risquer beau"coup. Je ne crois pas non plus qu'on doive changer son nom en celui de Tchao-pao-ki. Quant à l'administration du gouvernement, les affaires qui se traitent dans le conseil "fecret de votre majesté ne se communiquent point aux "ministres, ni celles du tribunal des ministres à ce conseil "fecret; doit-on s'étonner après cela, si, dans les affaires de "conséquence, on ne prend pas toujours le meilleur parti, "& si, d'après leurs délibérations, il se commet ordinaire"ment tant de sautes "L'empereur reçut savorablement ce placet, & y répondit de même.

Les premiers jours de la cinquième & de la dixième lune, il y eut une éclipse de foleil.

A la onzième lune, mourut le brave Yé-liu-hieou-co, général des Khitan; il y avoit dix-sept ans qu'il gouvernoit le pays de Yen, avec tant de sagesse & d'habileté, qu'il jouissoit, à juste titre, de la réputation de l'un des plus grands-hommes de son temps. Il aimoit le peuple, qu'il déchargeoit des corvées & des tributs auxquels il étoit assujetti; il faisoit chercher avec soin les veuves, les vieillards & les orphelins qui manquoient de secours, & il pourvoyoit à leur subsistance avec la plus grande humanité. Il avoit donné des ordres si sévères aux troupes en garnison sur les frontières, qu'elles n'y commettoient aucun désordre, excepté les cas où il ordonnoit des courses sur les terres ennemies. Le moindre larcin étoit puni lorsqu'il venoit à sa connois-

fance & la chose dérobée étoit restituée. Il sut généralement regretté.

L'an 999, à la sixième lune, l'empire perdit aussi le général Tsao-pin. L'empereur étant allé le voir durant sa maladie, su lui demanda quel étoit celui qu'il croyoit capable de lui fuccéder dans le commandement des troupes : ce général lui nomma ses deux sils, Tsao-tsan & Tsao-oueï, ajoutant qu'il leur connoissoit de l'habileté, & qu'il ne voyoit personne après eux qui pût le remplacer. L'empereur l'interrogeant ensuite, pour savoir lequel des deux méritoit d'obtenir la présérence, il répondit que Tsao-tsan ne pouvoit être mis en parallèle avec Tsao-oueï. Peu de jours après Tsao-pin mourut. Tchin-tsong le regretta, & lui sit faire de magnifiques sunérailles.

Ce général s'étoit distingué par une exactitude surprenante à exécuter les ordres de l'empereur; il étoit de la plus grande circonspection à cacher les défauts des autres, & jamais on ne l'entendit dire du mal de personne; respectueux à l'égard des ministres & des officiers qui étoient au-dessus de lui, il ne parloit jamais à ses inférieurs qu'avec une honnêteté & une politesse peu ordinaires dans les autres. Il avoit acquis beaucoup d'expérience dans la conduite des armées; exact sur la discipline militaire qu'il faisoit observer à ses soldats, plutôt par amitié que par crainte, il réussissoit presque toujours dans ses entreprises. On peut dire que la dynastie des Song a cu peu de généraux qui lui soient comparables.

A la deuxième lune, Yé-liu-long-siu, roi des Tartares Khitan, entra sur les terres de l'empire à la tête d'une puissante armée, & vint assiéger Souï-tching (1), petite ville

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
998.
Tchin-tsong.

999.

<sup>(1)</sup> Ngan-fou-hien dans le district de Pao-ting-fou du Pé-tché li.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 999. Tchin-tfong.

très-mal pourvue, mais que Yang-yen-tchao, qui en étoit gouverneur, ne voulut cependant pas rendre sans coup férir.

Le roi des Khitan, qui s'étoit attendu à l'emporter aisément, somma d'abord le gouverneur, & sit ensuite donner un assaut général par escalade; il faisoit un froid extrême, & la glace, dont les murailles étoient couvertes, les rendoit impraticables. Les Khitan ne purent réussir & se retirèrent: à leur retour, ils pillèrent les villes de Ki-tcheou (1), de Tchao-tcheou (2), de Hing-tcheou (3) & de Ming-tcheou (4).

Fou-tsien, qui étoit alors gouverneur-général de Tchintcheou, de Ting-tcheou & de Kao-yang-koan, & qui avoit sous ses ordres plus de quatre-vingt mille hommes, tant de cavalerie que d'infanterie, sut si effrayé de l'arrivée des Khitan, qu'il s'enferma dans Yng-tcheou, dont il ne voulut point sortir. Ses officiers le pressant d'assembler ses troupes & d'aller aux ennemis, il leur répondit avec dureté & les maltraita de paroles: ce lâche gouverneur n'obéit pas même aux ordres qu'il reçut de la cour de se mettre en campagne.

Fan-ting-tchao, indigné, ne put s'empêcher de lui reprocher son peu de courage, & de lui dire, en sace, qu'une semme auroit plus de bravoure que lui. Tchang-tchao-yun, un autre de se officiers, le prit par des motifs d'honneur, & il obtint ensin un détachement de huit mille chevaux dont Fan-ting-tchao eut le commandement: mais cet officier, bien certain qu'il ne pourroit rien saire avec si peu de troupes, pria le gouverneur Kang-pao-y de lui envoyer une partie de celles

<sup>(1)</sup> Ki-tcheou dans le district de Pao-ting-fou du Pé-tché-li.

<sup>(2)</sup> Tchao-teheou dans le district de Tching-ting sou.

<sup>(3)</sup> Chun-té-fou, aussi dans la province de Pé-tché-li.

<sup>(4)</sup> Kouang-ping-fou vers l'extrémité méridionale de la même province.

qu'il commandoit. Kang-pao-y vint lui-même avec toutes ses forces; en arrivant près de Yng-tcheou, à une demijournée de Fan-ting-tchao, il apprit que cet officier, se voyant si près des ennemis & si inférieur à eux, s'étoit retiré la nuit & s'étoit fauvé. Dès cette même nuit, les Khitan investirent de toutes parts le camp de Kang-pao-y; malgré la prodigieuse disproportion du nombre, celui-ci se défendit en grand capitaine, & fit un carnage affreux des ennemis, sans que jamais ils pussent l'enfoncer; mais avant malheureusement été tué, les Khitan eurent alors bon marché des Chinois, privés de leur chef. Les Tartares passèrent ensuite la rivière Tsi-ho, & allèrent piller la ville de Tsé-tsi.

Tchin-tfong.

A la douzième lune, l'empereur laissa Li-kang pour commander à la cour en son absence, & partit pour désendre en personne ses frontières: il fit prendre les devans à Ouangtchao avec un corps de troupes, & s'arrêta à Taï-ming, d'où il pouvoit commodément donner ses ordres. Ce fut en cet endroit qu'il apprit la mort du brave Kang-pao-y. Il en fit l'éloge devant ses grands, & fit chercher ses fils & ses neveux qu'il récompensa magnifiquement, leur donnant à tous des charges honorables fort au-dessus de celles qu'ils auroient pu espérer: quant au lâche Fou-tsien, après lui avoir fait les reproches qu'il méritoit, il le deslitua de tous ses emplois, & l'envoya en exil à Fang-tcheou.

Les Khitan, apprenant l'arrivée de l'empereur, firent = aussi-tôt défiler leurs troupes du côté de la Tartarie; Fanting-tchao, qui épioit leurs démarches, les attaqua si à propos près de Mou-tcheou, qu'il leur tua plus de dix mille hommes, & leur enleva tout le butin qu'ils avoient fait dans les

1000.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1000.
Tchin-tfong.

différentes villes qu'ils avoient pillées. Après la retraite des Khitan, l'empereur, n'ayant plus rien à faire sur ses frontières, retourna à la cour.

Pendant qu'on s'occupoit dans le nord de la Chine à réprimer les courses des Khitan, le désordre se mit plus que jamais dans la province de Sfé-tchuen. Lors de la dernière révolte, l'empereur y avoit envoyé beaucoup de troupes, dont une partie y étoit restée, pour tenir les mécontens en respect. Dans la suite, lorsque Quang-kiun étoit allé commander à Y-tcheou, on avoit divisé ces troupes en deux corps, auxquels on avoit donné pour commandans Quangkiun & Tong-fou. Ce dernier, qui aimoit le bon ordre & ses devoirs, eut un grand soin des soldats, & les tint toujours fort foumis; mais Ouang-kiun, qui aimoit la dépense & les plaisirs, s'empara de tout ce qui étoit destiné à l'entretien des troupes; Fou-tchao-tcheou, qui commandoit sa cavalerie, d'un caractère colère & superbe, s'étoit également rendu insupportable aux soldats, qui faisoient de lui les plus grandes plaintes.

Le premier jour de la première lune, Tchao-yen-chun & fept autres de ses camarades, plus hardis que les autres soldats, & outrés de la conduite qu'on tenoit à leur égard, commencèrent une révolte en tuant Fou-tchao-cheou : ils savoient qu'ils n'étoient pas les seuls mécontens & qu'ils seroient soutenus.

Tous les mandarins étoient assemblés dans le lieu où étoit la tablette de l'empereur, pour les cérémonies accoutumées, au premier jour de l'année; dès qu'on leur vint dire ce qui venoit d'arriver, chacun prit la fuite & alla se cacher de côté &

d'autre.

d'autre. Le Tchi-tcheou (1) ou gouverneur de la ville, nommé
Nieou-mien, & Tchang-chi, descendirent les murailles par
le moyen d'une corde & se sauvèrent; de tous ces mandarins,
le seul Licou-chao-jong, sans perdre la tête, ramassa à la
hâte quelques troupes pour s'opposer aux rebelles, mais
comme ceux-ci étoient en trop grand nombre, il sut bientôt
abandonné. Les rebelles vouloient un ches; charmés de la
présence d'esprit & de la hardiesse de Licou-chao-jong, ils
lui proposèrent de se mettre à leur tête. » Je suis du pays de
» Yen, répondit ce mandarin, & je l'ai quitté pour suivre
» l'empereur; vous pouvez me tuer, mais soyez certains que
» vous ne me verrez jamais suivre l'étendard de la révolte,
» & devenir ingrat envers mon souverain «.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1000. Tchin-tfong.

Ouang-tçé, inspecteur (2) des troupes, voyant toute la ville en combustion, alla chercher Ouang-kiun, & lui dit que ses soldats causoient tout le désordre, & que lui seul pouvoit réprimer leur licence. Aussi-tôt que Ouang-kiun parut, ses soldats le déclarèrent leur ches: il accepta sans peine cette nouvelle qualité, prit le titre de prince de Chou, & se nomma des officiers; & asin de marquer encore mieux qu'il cessoit de reconnoître l'empereur pour son maître, il changea jusqu'au nom de l'année (3) courante, dont tout

<sup>(1)</sup> Tchi-tcheou, mot à mot, connoître ville, ou celui qui prend connoissance de ce qui regarde la police de la ville. C'est le titre que portent les gouverneurs de toutes les villes du second ordre. Lorsque le Tchi-tcheou rend la justice sur son tribunal, on ne lui parle qu'à genoux; il ne sort jamais que dans une chaise dorée, portée par quatre hommes, & suivi d'un nombreux cortège. Editeur.

<sup>(2)</sup> En Chinois Kien-kiun, mot à mot, qui voit, qui inspecte l'armée. Editeur.

<sup>(3)</sup> Ce nom d'année est le Nien-hao, que tous les empereurs prennent depuis l'an 16; avant l'Ere chrétienne, temps auquel l'empereur Han-ouen-ti en introduisit l'usage. Les empereurs en changent souvent, & à leur gré; c'est avec ce nom d'année qu'on date les lettres, les livres de comptes; les calendriers ne marquent point d'autres

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1000. Telin-tfong. l'empire se servoit. Lieou-chao-jong, le cœur pénétré de douleur, se pendit de désespoir. A la troisième lune, Ouang-kiun alla attaquer Han-tcheou, qu'il prit, mais il échoua devant Mien-tcheou. Après en avoir levé le siége, il voulut tenter s'il seroit plus heureux, en se présentant devant Kien-cheou; mais le commandant de cette tlernière ville, le battit, & il sut obligé de retourner à Y-tcheou, pour en assurer la conquête.

L'empereur apprit cette révolte dans le temps qu'il partoit de Taï-ming & retournoit à Caï-fong; aussi-tôt il nomma Leï-yeou-tchong, Li-hoeï, Ché-pou & Li-cheou-lun, & leur donna huit mille hommes, tant de cavalerie que d'infanterie, pour aller étousser cette révolte.

Le gouverneur de Chou-tcheou choisit parmi la jeunesse des villages voisins ceux qui lui parurent les plus propres à porter les armes, & il les incorpora dans ses troupes réglées. Yang-hoeï-tchong, c'est le nom de ce gouverneur, crut qu'il pouvoit attaquer les ennemis, & il se rendit sous les murs de Y-tcheou, où s'étoient réunies toutes leurs forces; il sit mettre le seu à la porte du nord, & livra plusieurs combats; mais ayant toujours été vivement repoussé, il se retira dans le dessein d'augmenter encore ses troupes & de revenir ensuite.

Lorsque les généraux, envoyés par l'empereur, arrivèrent dans le pays de Chou, le mandarin Tchang-ssé-kiun, excellent

dpoques, en un mot, on ne se sert point d'autres dates dans les conversations & dans tous les actes civils. Par exemple: l'année 1000 étoit la troisième des années dites Hien-ping de l'empereur Tchin-tsong, parce qu'il prit ce nom en montant sur le trône (en 998), & qu'il le conserva pendant sur ans; mais ensuite il prit le nom de King-té, qu'il porta quatre ans; de Ta-tchong-tsiang-sou, qu'il porta neus ans; de Tien-hi, qu'il porta cinq ans, & ensin de Kien-hing, qu'il ne porta qu'un an, parce qu'il mourut à cette époque, (en 1012). Editeur.

officier, avoit déja repris Han-tcheou; ils s'avancèrent jusqu'au pont de Ching-sien-kiao, assez près de Y-tcheou, & ching-sien-kiao assez près de Y-tcheou, & ching-sient leur camp: les rebelles firent une sortie & vinrent les y attaquer; mais ils furent repoussés avec vigueur.
Un jour, Ouang-kiun sit ouvrir toutes les portes de la ville,
& sit semblant de vouloir suir; Leï-yeou-tchong, Changkoan-tching & Ché-pou croyant devoir prositer de cet instant, joignirent leurs troupes & entrèrent sans beaucoup
de précaution dans la place, où leurs soldats se mirent aussitôt à piller les maisons.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1000. Tchin-tsong.

Le chef des rebelles avoit tendu ce piége aux impériaux. Dès qu'il vit la moitié de leur armée dans la ville, il en fit fermer les portes, & barricader les rues en plusieurs endroits; donnant ensuite le signal à ceux qu'il avoit mis en embuscade, il tomba sur les soldats ennemis, dont il sit une cruelle boucherie; ils y périrent presque tous. Li-hoeï sut tué; Leï-yeou-tchong, Chan-koan-tching & Ché-pou se sauvèrent en sortant de la ville par un égout.

Le premier jour de la troissème lune, il y eut une éclipse de soleil.

Les généraux de l'armée impériale, honteux de leur défaite, levèrent de nouvelles troupes de tous côtés, les joignirent à celles de Yang-hoaï-tchong, &, à la dixième lune, reprirent le chemin de Y-tcheou. Ouang-kiun s'étoit douté qu'ils reviendroient, & il s'étoit disposé à les bien recevoir; il avoit eu l'attention de faire rompre le pont de Chin-sien-kiao pour les arrêter, & leur rendre les approches de la ville plus difficiles. Leï-yeou-tchong & les autres géneraux vinrent se poster au nord de la place, où ils firent leurs dispositions pour l'attaquer par trois endroits dissérens; les

De L'ÉRE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1000.
Tchin-tfong.

rebelles, dont les troupes étoient fort nombreuses, firent d'abord plusieurs sorties où ils n'eurent aucun avantage; mais elles leur furent cependant utiles, en ce qu'elles tinrent les impériaux en échec & les empêchèrent d'avancer plus près.

Les pertes des rebelles ralentirent leur ardeur, & les obligèrent de s'en tenir à la défensive; alors Leï-yeou-tchong sit construire des tours de bois pour faciliter l'assaut qu'il vou-loit donner à la ville: Ouang-kiun en sit élever également de son côté, & elles produisirent d'abord un si bon esset, qu'elles rendirent inutiles celles des impériaux; mais Leï-yeou-tchong trouva moyen de faire entrer dans la ville quelques soldats, qui mirent le seu aux tours & les rédui-sirent en cendres; dès ce moment les rebelles commencèrent à se décourager. Alors les impériaux sirent approcher leurs tours, & ayant donné un assaut général à la place, ils l'emportèrent ensin, mais ce ne sut qu'après le soleil couché, & après un combat très-vis qui dura toute la journée.

Ouang-kiun, voyant les impériaux maîtres de la ville, en fortit à la tête de vingt mille hommes, & tombant sur un quartier des assiégeans, il l'enfonça & vint à bout de faire sa retraite. Leï-yeou-tchong, qui n'avoit pas oublié le danger qu'il avoit couru, craignit que cette suite ne couvrît encore quelque embûche; il ne voulut point poursuivre le rebelle, & se contenta de s'assurer un bon logement sur les murs, en attendant le jour: il donna des ordres à Yang-hoaï-tchong de partir de grand matin, avec sa cavalerie, pour suivre l'ennemi. Yang-hoaï-tchong sit tant de diligence, qu'il l'atteignit auprès de la ville de Fou-chun, où il le désit entièrement. Cette dernière place s'étoit déclarée pour le rebelle, auquel elle ouvrit un asyle; mais elle n'opposa qu'une soible

résistance aux troupes du général Chinois; elle sut emportée. 
Ouang-kiun, se voyant alors perdu, se pendit pour ne pas tomber vis entre les mains du vainqueur. Yang-hoaï-tchong lui sit couper la tête, qu'il envoya à l'empereur; il se saissi en même-temps de tous ses bagages qui étoient très-considérables, & sit prisonniers six mille rebelles qui restoient. L'empereur apprit leur réduction avec un grand plaisir; il récompensa dignement Leï-yeou-tchong & Yang-hoaï-tchong, & envoya en exil Nieou-mien & Tchang-chi, qui, dans le commencement de la révolte, avoient sui honteusement de Y-tcheou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1000.
Tchin-tfong.

L'an 1001, à la quatrième lune, les Tartares Hoei-ho == envoyèrent une ambassade à Tchin-tsong, sous prétexte de lui prêter hommage & d'offrir leur tribut, mais en effet pour l'engager à faire la guerre à Li-ki-tsien, qui les inquiétoit; ils offroient de joindre leurs troupes à celles de l'empire. L'empereur soupiroit après la paix, & il étoit si éloigné de penser à la guerre, que quand cet ambassade arriva à sa cour, on y étoit occupé de la résorme d'un grand nombre d'officiers qu'on jugeoit à charge à l'état: on en supprima en esset plus de cent quatre-vingt-quinze mille huit cents, tant de guerre que de lettres.

ICCI.

Cependant comme Li-ki-tsien, autrement Tchao-pao-ki, continuoit toujours à piller & à exercer les plus grands ravages sur les limites septentrionales de l'empire, Tchintsong envoya Tchang-tsi-hien dans ces quartiers pour juger du véritable état des choses. Sous prétexte de visiter les frontières, il avoit ordre de tâcher d'inspirer des sentimens de paix à Li-ki-tsien. Cet envoyé, après avoir examiné la disposition des lieux, écrivit à l'empereur que Ling-ou étoit uce.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1001.
Tchin-tfong.

ville fort écartée de toutes les autres, & par-là même difpendieuse à garder & très-difficile à secourir; que vouloir s'opiniâtrer à la conserver, c'étoit évidemment mettre environ soixante-dix mille personnes, tant soldats qu'habitans, en danger de périr. Dans le même temps, Ho-leang, autre officier qui se trouvoit sur les lieux, écrivit à la cour que le pays de Ling-ou, qui avoit plus de mille ly de tour, étoit désendu de tous côtés par les eaux du Hoang-ho & les montagnes voisines, & qu'on devoit bien se garder de l'abandonner aux Tartares qui en tireroient un trop grand avantage contre l'empire.

Des avis si contradictoires embarrassèrent l'empereur; ceux dont il les recevoit, écrivoient de l'endroit même, tous deux avec connoissance de cause, & ils ne marquoient rien qui ne fût très-conforme aux connoissances qu'on avoit de ce pays; dans l'irréfolution où il étoit, il ordonna aux grands de se réunir pour discuter cette affaire & décider s'il étoit à propos d'abandonner entièrement cette contrée ou de travailler à la conserver. Ceux-ci furent aussi embarrassés que l'empereur : Yang-y soutint qu'il falloit abandonner Ling-ou, après qu'on en auroit retiré les foldats & les habitans; d'autres, d'un sentiment contraire, dirent que le pays de Ling-tcheou couvroit les limites de l'empire, & qu'étant une fois abandonné, celles-ci se trouveroient sans défense & deviendroient la proie des Tartares, qu'on ne pourroit plus arrêter. L'empereur, aussi indécis qu'auparavant, prit enfin le parti de laisser le pays de Ling-ou comme il étoit, & d'y envoyer Ouang-tchao avec d'amples pouvoirs & soixante mille hommes, tant de cayalerie que d'infanterie.

Tchang-tsi-hien, celui que l'empereur avoit envoyé sur les lieux, ayant appris que ce prince n'accédoit point à son sentiment, lui proposa de choisir dans le Kiang-nan un certain nombre de jeunes gens qu'on mettroit en garnison dans les principaux endroits du pays; l'empereur répondit à cette nouvelle proposition d'une manière qui sit assez connoître l'imprudence de Tchang-tsi-hien & les dangers que cet envoyé n'avoit pas prévus, en donnant un pareil avis.

DE L'ERE
CHRÉTIINNE.
SONG.
1001.
Tchin-tfong.

1002-

Li-ki-tsien, dont la puissance croissoit tous les jours, avoit = attiré une grande partie des Tou-fan dans ses intérêts : pour prévenir l'effet des délibérations de la cour impériale, il vint, à la tête d'une grosse armée, se présenter devant Lingtcheou. Peï-tsi, qui en étoit gouverneur, avoit la réputation d'un homme brave & fidèle à son prince; la ville qui lui étoit confiée étoit très-mal approvisionnée, malgré tous les soins qu'il s'étoit donnés: il écrivit de son propre sang un placet à l'empereur pour l'en prévenir, & lui demander un prompt secours; mais avant que ce secours eut le temps d'arriver, Li-ki-tsen sit attaquer la place avec tant de vigueur & d'activité qu'il l'emporta, & Peï-tsi fut tué sur la brèche. Li-ki-tsien changea le nom de cette ville, & voulut qu'on l'appellat dans la suite Si-ping-fou, c'est-à-dire ville de la paix de l'occident: il vouloit donner à entendre aux occidentaux qu'étant maître de cette ville, ils devoient être fûrs qu'il les maintiendroit en paix.

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1003, à la deuxième lune, onze mois après la prife = de Ling-tcheou, Li-ki-ho, commandant de Tchin-jong, écrivit à l'empereur que Pan-lo-tchi, chef des Tartares de

1003.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1003.
Tchin-tfong.

Lou-cou, offroit d'unir ses forces à celles de l'empire contre Tchao-pao-ki, & qu'il demandoit seulement un titre pour justifier sa démarche. Tchang-tsi-hien proposa de lui donner la qualité de prince de Lou-cou, dépendant de l'empire. L'empereur ayant consulté ses ministres, ceux-ci lui dirent que Pan-lo-tchi, comme ches de ces Tartares, devoit sans doute s'en prétendre déja le prince, & qu'il valoit mieux commencer par lui donner le titre honoraire de gouverneur d'une province de l'empire; Tchin-tsong lui donna celui de gouverneur-général de Sou-sang. Ou-sou-chin-la, officier de Pan-lo-tchi & son envoyé, assura l'empereur que son maître avoit une armée de soixante mille hommes de cavalerie, prête à se joindre aux troupes impériales qu'on enverroit pour reprendre Ling-tcheou, & qu'il n'attendoit que ses ordres.

Aussi - tôt que Pan-lo-tchi eut reçu des nouvelles de la cour, il sit dire à Tchao-pao-ki (Li-ki-tsien) qu'il étoit déterminé à reconnoître sa domination; Tchao-pao-ki, que l'ambition aveugloit, le crut sans difficulté, & lui envoya dire de le venir joindre avec ses troupes. Pan-lo-tchi s'avança à la tête de ses soixante mille cavaliers, & sit charger si vivement l'armée de Tchao-pao-ki qu'il la désit entièrement, le blessa lui-même très-dangereusement, & l'obligea de suir du côté de Ling-tcheou; il mourut en chemin, âgé de quarante-deux ans, laissant ses états à Tchao-té-ming, son sils, qui n'avoit encore que vingt-trois ans. Tchao-té-ming envoya d'abord vers le roi des Khitan, qui lui expédia des lettres-patentes de prince, sous le titre de Si-ping-ouang, pour l'engager à rester toujours ennemi de l'empire; son père, en mourant, lui avoit recommandé de proposer politiquement

à l'empereur de se soumettre, mais de n'en rien saire; ce jeune prince, en conséquence, envoya un de ses officiers à la cour impériale; Tsao-oueï, qui gouvernoit les troupes de Tchin-jong, sut cette démarche, & il sit tenir le placet suivant à l'empereur.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1003. Tchin-tfong.

"Il y a vingt ans que Tchao-pao-kì a enlevé à la Chine le pays qui est au sud du Hoang-ho; durant tout ce temps-là, shes soldats n'ont point quitté leurs cuirasses: on ne voit qu'avec peine le triste état où il a réduit ce pays occidental. Sa mort opère un grand changement parmi ceux qui lui pobéissoient; son fils n'est encore qu'un enfant, & je crois que nous devons prositer des circonstances présentes pour éteindre une révolte qui dure depuis si long-temps au Tsao-oueï terminoit cet écrit, en demandant à l'empereur de lui consier une troupe d'élite avec laquelle il se statoit d'enlever Tchao-té-ming, de le conduire au pied du trône & de reprendre toutes les villes que son père avoit enlevées à l'empire. Mais Tchin-tsong, qui aimoit la paix & qui espéroit d'ail-leurs gagner ce jeune prince par ses biensaits, rejetta ce plan.

A la onzième lune, il parut une comète à l'étoile Tfing-koueï.

L'an 1004, à la septième lune, les compagnons de Tchaopao-ki, ayant résolu de venger sa mort, deux d'entre eux,
Pan-mi-ki-gé & Pou-ki-lo-tan, allèrent se rendre, comme
transsuges à la horde de Tché-long: leur dessein étoit de chercher l'occasion d'assassiner Pan-lo-tchi. Cette horde étoit
alors agitée de dissentions intestines; des mécontens avoient
pris les armes contre Pan-lo-tchi, qui, craignant les suites
de cette sédition, vint en personne, accompagné de mille
à douze cents cavaliers, pour la faire cesser; mais sa présence

1004.

Tome VIII.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tfong.

ne calma point les esprits; il fallut livrer un combat, &, durant l'action, les deux Tartares, qui épioient le prince, le tuèreut. Les Tartares Lou-cou mirent son frère Sfé-tou-tou à sa place, & l'empereur le confirma dans le gouvernement de Sou-fang.

A la neuvième lune intercalaire, Yéliu-long-siu, roi des Tartares Khitan, vint, avec la reine Siao-chi, sa mère, à la tête d'une puissante armée, insulter les limites de l'empire; deux de ses généraux marchèrent en avant, & prirent la place d'armes de Pé-ping-tchaï & la ville de Pao-tcheou; rejoignant ensuite la grande armée, ils marchèrent avec elle contre Ting-tcheou dont ils prétendoient se rendre maîtres; mais avant que d'arriver devant cette ville, ils firent deux détachemens; l'un eut ordre de s'avancer vers Kou-lan qui se défendit; l'autre alla insulter Yng-tcheou, où il sut battu par Li-yen-ou qui l'obligea de se retirer. Cependant Ouangtchao, commandant des troupes impériales dans ces quartiers, se rendit sur les bords du Tang-ho pour s'opposer à l'armée des Khitan & empêcher leurs ravages. Le roi tartare l'ayant trouvé dans un poste avantageux & disposé à lui tenir tête, n'osa avancer plus loin; il revint à Yang-tching-tien, où il rappella les divers détachemens qu'il avoit faits; après leur jonction, il fit courir le bruit que son armée étoit compofée de plus de deux cents mille hommes; de-là, il envoyoit des partis de tous côtés, qui revenoient au gros de l'armée dès que les impériaux les ferroient de trop près. Cette conduite des Khitan engagea les généraux Chinois à pourvoir à tous les postes importans, & à se tenir plus que jamais sur leurs gardes.

Quelque temps après, à la dixième lune, Ouang-ki-tchong,

vieil officier Chinois, fit entendre aux Khitan qu'ils retireroient de plus grands avantages, s'ils vivoieut en paix avec l'empereur : ceux-ci en convinrent & le prièrent de la leur ménager. Ouang-ki-tchong s'en chargea, & en écrivit à Ché-pou, à qui il fit tenir en même-temps un placet pour l'empereur. Tai-tsong l'ayant reçu des mains de Ché-pou, en fit part à ses grands, qui, instruits de la puissance & des yues ambitieuses des Khitan, & craignant que ce ne sût une feinte de la part de ces Tartares pour couvrir quelque dessein, gardèrent le silence. Pi-ssé-ngan, surpris de les voir dans cette irréfolution, dit hautement qu'il étoit d'avis qu'on fit la paix; que plusieurs transfuges Khitan s'accordoient à dire que leur souverain ne s'attendoit pas à trouver les limites de la Chine si bien gardées, & que la honte seule l'empêchoit de s'en retourner sans avoir rien fait. L'empereur adressa des pouvoirs à Ouang-ki-tchong pour traiter de la paix; &, peu de temps après, il envoya un de ses grands, revêtu de la qualité d'ambassadeur, pour la conclure : cependant elle n'eut point lieu, parce que la mère du roi Tartare vouloit obtenir les pays situés au midi des places d'armes, qu'on s'obstina à ne point céder, parce qu'ils appartenoient à l'empire depuis un temps immémorial.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1004.
Tchin-tfong.

A la onzième lune, le roi des Khitan se saissit de Té-tsing (1) & de Ki-tcheou (2), & alla ensuite camper au nord de Tanyuen (3), menaçant toutes les villes voisines, & répandant la

<sup>(1)</sup> Tsing-fong-hien dans le district de Tai-ming-fou.

<sup>(2)</sup> Ki-tcheou est un des anciens noms de Tai-ming-sou, ville du premier ordre ans la partie méridionale du Pé-tché-li.

<sup>(3)</sup> Tan-yuen ou Tan-tcheou, est la ville appellée aujourd'hui Kaï-tcheou, au midi de Tai-ming-fou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tfong.

terreur de tous côtés. Les généraux Chinois, épouvantés, envoyèrent courier sur courier, pour en donner avis à la cour: on en vit arriver jusqu'à cinq dans une matinée. Le ministre Kao-tchun n'ouvrit pas même les paquets dont ils étoient chargés, &, paroissant mépriser ce qu'ils contenoient, il continua à se livrer au plaisir avec ses amis. Cependant on en avertit l'empereur, qui fit appeller Kaotchun. Ce ministre lui dit qu'il pouvoit terminer cette affaire en cinq jours, s'il vouloit se rendre en personne jusqu'à Tchen-tcheou, sur les limites de l'empire. Les grands, qui accompagnoient le prince, saissi de frayeur à la lecture des dépêches, se disposoient à se retirer; mais Kao-tchun les arrêta, en leur disant d'attendre que l'empereur rentrât dans l'intérieur du palais. Ce prince paroissoit inquiet : ne sachant à quoi se déterminer, il se leva dans l'intention de se retirer, mais Kao-tchun lui dit que s'il rentroit sans avoir rien déterminé, on ne le verroit plus, & qu'il s'exposeroit à tout perdre. Le ministre étant sorti ensuite, Pi-ssé-ngan sit tant d'instances auprès de l'empereur, pour l'engager à suivre le conseil de Kao-tchun, qu'enfin ce prince consentit à aller en personne commander ses troupes.

Dans le temps qu'on délibéroit sur les moyens de faire réussir cette expédition, on vint annoncer que les Khitan avoient pénétré fort avant dans la Chine: cette nouvelle sut reçue comme un coup de foudre & sit trembler toute la cour. Ouang-kin-ju proposa aussi-tôt à l'empereur de se retirer à Kin-ling; Tchin-yao-seou étoit d'avis qu'il se retirât à Tchingtou. Le ministre Kao-tchun, à qui Tchin-Tsong demanda s'il ne feroit pas bien de se retirer à Kin-ling ou à Tching-tou, feignit de n'avoir pas entendu les deux grands qui lui avoient

donné ce conseil, & il dit à ce prince que ceux qui le lui avoient suggéré méritoient qu'on les punît du dernier supplice; il ajouta, pour appuyer le sentiment qu'il avoit ouvert, que les Khitan ne soutiendroient jamais l'ardeur que sa majesté & les grands inspireroient aux troupes par leur présence. Ensuite, afin d'adoucir en quelque sorte la manière peu mesurée dont il s'étoit expliqué, il sit voir que l'empereur, en fuyant de la cour à travers mille dangers, imprimeroit la plus grande terreur dans tout l'empire, & donneroit lieu aux mécontens de renouveller les troubles, dont les Khitan ne manqueroient pas de profiter pour accélérer leurs progrès. Quang-kin-ju & Tchin-vao-seou, couverts de confusion, n'osèrent dire un seul mot: l'empereur consentit à se rendre sur les limites, & demanda qu'on lui choisit un officier expérimenté pour garder le pays de Taï-ming. Kaotchun proposa Ouang-kin-ju, auguel il savoit rendre justice, & il fut chargé du commandement de toutes les troupes de Tien-hiong.

Cependant les Tartares étoient occupés au siège de Tchentcheou, dont le général Li-ki-long, à la tête des troupes impériales, tâchoit de retarder la prise par de continuelles attaques qu'il livroit à leur camp. Vers le milieu de la onzième lune, des transsuges Khitan vinrent lui donner avis que Siao-ta-lan devoit, pendant la nuit, aller en personne s'emparer d'une garde qui incommodoit fort ses convois. Li-ki-long alla se saissir des divers passages par où cet officier Tartare pouvoit s'y rendre, & y mit ses plus braves gens en embuscade. Lorsque Siao-ta-lan approcha d'un de ces passages, un officier de Li-ki-long, sit paroître une troupe de soldats disposés à le désendre, & Siao-ta-lan, qui les vie

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tfong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tfong.

en petit nombre, vint lui-même, à la tête des siens, pour les forcer; les Chinois, après la première décharge de leurs slèches, prirent la suite, & attirèrent l'officier Tartare au milieu de l'embuscade, où d'excellens archers sirent sur lui une décharge si à propos, qu'il sut tué avec la plupart de ses gens.

Les Khitan furent sensibles à la perte de Siao-ta-lan; c'étoit un de leurs meilleurs officiers; il étoit fertile en expédiens, intrépide dans le danger; il commandoit toujours les plus braves de l'armée Tartare, à qui il inspiroit son courage, & avec lesquels il réussission dans ses entreprises.

Le premier jour de la douzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'empereur, avant son départ pour les frontières septentrionales, pourvut à la sûreté de Caï-fong, & nomma Tchaoyuen-pin, prince de Yong, pour y commander durant son absence; mais il emmena à sa suite Ouang-tan & quelques autres que le prince souhaitoit de conserver, & qui auroient pu l'aider dans l'administration dont on le chargeoit: cependant l'empereur n'eut pas marché deux journées, qu'il reçut la nouvelle que le prince Tchao-yuen-pin étoit tombé malade, & qu'il le prioit de lui envoyer incessamment Ouang-tan. Celui-ci, avant que de retourner à Cai-fong, dit à l'empereur, en présence de son ministre, que malgré la présomption qu'on avoit de voir bientôt finir la guerre, cependant, comme le succès ne répondoit pas toujours à l'espérance, il prioit sa majesté, en cas qu'elle ne la terminât pas dans l'espace de dix jours, de lui prescrire ce qu'il y auroit à faire. L'empereur, surpris de cette question, demeura quelque temps rêveur; ensuite il dit à Ouang-tan: dans ce cas, déclarez

mon fuccesseur. Ouang-tan, naturellement sévère, mais ponctuel à son devoir, gouverna si bien en l'absence de ce prince qu'il n'arriva aucun désordre; on ne sut que long-temps après qu'il avoit le pouvoir de déclarer celui qui devoit monter sur le trône, en cas qu'il sût arrivé quelque accident fâcheux à Tchin-tsong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1004.
Tchin-tfong.

Lorsque l'empereur étoit en route pour se rendre sur les limites, des gens mal intentionnés, ou peut-être trop timides, dirent à ce prince qu'il auroit dû prendre le parti d'aller à Kin-ling plutôt que de venir exposer sa gloire contre un ennemi qu'on savoit être très-puissant; ils proposèrent ce sentiment avec tant d'artifice, que l'empereur en parla à Kao-tchun, d'une manière à lui faire penser qu'il inclinoit pour ce parti; il lui demanda ensuite ce qu'il devoit faire: » Prince, lui répondit ce ministre, votre majesté peut bien » avancer un pied de plus qu'il ne seroit nécessaire, mais » elle ne fauroit reculer d'un pouce fans se faire tort : vos » troupes, qui sont sur les limites, savent que votre majesté » vient se mettre à leur tête; elles l'attendent chaque jour, & » fe persuadent qu'alors elles seront invincibles. Le seul bruit » que votre majesté penseroit à s'en retourner, sur-tout » après être venue jusqu'ici, terniroit sa gloire & découra-» geroit ses soldats, en même-temps qu'il releveroit celui » des Tartares, qui, fiers de vous voir fuir devant eux, ne » manqueroient pas de nous suivre, & peut-être si vivement, » que votre majesté auroit à peine le temps de se rendre à » Kin-ling. Eh! qui les empêcheroit de nous poursuivre » jusques-là «?

Kao-tchun sortit d'auprès de l'empereur, & rencontra Kao-kiong, capitaine-général des gardes, qu'il prévint;

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tfong.

ensuite, étant rentré, il dit encore à TCHIN-TSONG: » Si » votre majesté n'ajoute pas soi à ce que j'ai pris la liberté de » lui dire, pourquoi ne demande-t-elle pas à Kao-kiong ce » qu'il en pense ? il est éclairé & sur-tout instruit par l'expé» rience ; d'ailleurs, les obligations infinies qu'il a à votre » majesté doivent l'assurer de son attachement & de sa fidélité «.

L'empereur fit venir Kao-kiong, & ce capitaine-général des gardes lui parla avec tant de fermeté, qu'il parvint à dissiper les doutes qu'il pouvoit encore avoir sur la démarche que son ministre lui faisoit faire. Il faisoit très-froid; on présenta à TCHIN-TSONG des habits fourrés de marte zibeline, plus chauds que ceux qu'il portoit; mais il les resusa, en disant qu'il ne vouloit pas se distinguer des officiers & du soldat, & qu'il supporteroit le froid comme cux.

Lorsqu'on arriva au sud des murs de Tchen-tcheou, l'empereur monta sur une élévation, d'où il pouvoit aisément distinguer le camp des ennemis; il étoit rangé dans un si bel ordre, & occupoit une si vaste étendue au-delà de cette ville, que sa vue seule inspiroit à la fois le plaisir & la crainte: la fuite de l'empereur étoit d'avis de ne point passer le Hoangho, tant elle paroissoit épouvantée. Kao-tchun lui dit que s'il ne passoit pas ce sleuve, il décourageroit entièrement ses troupes, & augmenteroit la confiance que les Khitan avoient en leurs forces. » Ouang-tchao, ajouta-t-il, est à » la tête d'un corps considérable de vos troupes, campé » auprès de la montagne Tchong-chan, & il tient les ennemis » en respect de ce côté-là; de l'autre, Li-ki-long & Ché-pao-ki, » avec celles qu'ils commandent, empêchent, par leurs 22 continuels mouvemens, que les Tartares ne fortent impu-» nément de leur camp; enfin, chaque jour, il vous vient

» des troupes de toutes parts; quel risque y a-t-il donc à parteres le Hoang-ho «? L'empereur, rassuré, passa ce fleuve à la vue des Tartares, sans qu'ils os affent s'y opposer, alla d'abord se reposer dans un appartement, qu'on avoit préparé à la porte du nord de la ville, sur laquelle il sit arborer ses étendards qui, se voyant de fort loin, causèrent de si grands mouvemens de joie parmi les troupes impériales, que tous les soldats sautoient d'allégresse, & faisoient retentir les airs de leurs acclamations de dix mille ans! dix mille ans! qu'ils répétoient sans cesse, & dont l'armée des Tartares sut effrayée.

DE L'ERE
CHRÉTIENNES
SONG.
1004.
Tchin-tfongs

L'empereur, qui vit par-là que ce que lui avoit dit son ministre se vérissoit, en eut tant de satisfaction, qu'il se reposa entièrement sur lui de la conduite de cette expédition, ensorte que Kao-tchun-déterminoit tout ce qu'il y avoit à faire, sans même qu'il sût nécessaire d'en parler à l'empereur. Il n'abusa point de cette autorité; sévère observateur des loix de la guerre, il les faisoit garder avec tant de justice, & d'ailleurs il avoit un soin si particulier que rien ne manquât aux soldats, qu'il s'en faisoit également aimer & craindre.

Quelques jours après, les Tartares firent un détachement de plusieurs mille cavaliers, qui vinrent jusques sous les murailles de Tchen-tcheou comme pour insulter l'empereur. Les Chinois sortirent en plus grand nombre, & les coupèrent si à propos, qu'ils en tuèrent ou prirent plus de la moitié, & mirent en suite les autres.

L'empereur, qui étoit allé se loger au palais qu'on lui avoit préparé dans la ville méridionale, avoit ordonné à Kao-tchun de demeurer dans la ville septentrionale, pour être plus à portée de donner des ordres & de régler les affaires

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tehin-tfong.

qui pourroient survenir & avoir l'œil à tout ce qui se passeroit. Un jour, ce prince envoya secrètement un de ses gens
pour savoir à quoi ce ministre s'occupoit; cet émissaire
rapporta le soir qu'il l'avoit vu passer la journée entière à se
divertir & à boire avec Yang-y: la sécurité de Kao-tchun en
donna beaucoup à l'empereur, qui dit, d'un air gai: » Si
» Kao-tchun, chargé de cette grande affaire, est si content,
» que n'ai-je pas à en espérer, & qui pourroit me faire de
» la peine «?

En effet, peu de temps après, le roi des Khitan envova un de ses grands, avec Tsao-li-yong, qu'il avoit jusques-là gardé auprès de lui, pour traiter de la paix entre les deux couronnes. Lorsqu'ils parurent devant l'empereur, & que Tsao-li-yong lui eut dit que les Tartares s'obstinoient à exiger les villes qui étoient au sud des places d'armes, & à rentrer en possession de tout le pays que le fondateur de la dynastie des Tein postérieurs leur avoit cédé, Tchin-tsong répondit que si les Khitan persistoient dans une si injuste prétention, ils pouvoient se préparer à combattre, parce qu'il étoit déterminé à ne point y fouscrire; que s'ils ne demandoient que des soieries & de l'argent, comme on leur en avoit donné autrefois, sans que cela portât aucun préjudice à l'empire, on trouveroit dans les archives le nombre & la qualité des choses qu'on leur avoit données en différens temps, & qu'il consentiroit à continuer de les leur accorder.

Kao-tchun n'étoit point d'avis qu'on accordât rien aux Khitan, & il vouloit même que l'empereur profitât de l'embarras où paroissoient être ces Tartares, pour les rendre ses tributaires, & les obliger à restituer à l'empire Yeou-tcheou, Ki-tcheou, & les autres pays qu'ils avoient envahis en-deça

de la grande muraille: il disoit à TCHIN-TSONG que c'étoit = le seul moyen d'assurer la paix avec une nation inquiète, autrement que ce seroit toujours à recommencer, parce que le passé devoit saire juger de ce qu'on en avoit à craindre ou à espérer pour l'avenir. » Ne nous inquiétons point tant de » l'avenir, répondit l'empereur; je suis le père de mon peu» ple, je sais qu'il soussire, & je ne puis ni ne dois le voir » soussire, il faut du moins lui procurer le temps de respirer; 
» & puisque les Tartares sont les premiers à demander la 
» paix, je ne veux point m'y opposer; vous y mettriez inu» tilement obstacle; mon parti est pris «. Alors Kao-tchun consentit à tout ce que l'empereur voulut.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1004.
Tchin-tsonge

Cependant ce prince n'avoit point encore dit à Tsao-liyong jusqu'où il pouvoit pousser les offres qu'il seroit aux Tartares, & celui-ci ne vouloit pas partir sans avoir une parole positive. Tchin-tsong, dans l'impatience où il étoit de voir conclure la paix, lui dit qu'il lui permettoit de porter les offres jusqu'à un million. Kao-tchun, qui le sut, sit venir Tsao-li-yong, & lui dit: » Je suis instruit de l'ordre que » l'empereur vous a donné; cependant, n'accordez aux Khitan » que jusqu'à trois cents mille pièces de soie; si vous accordez » au-delà, sachez que je vous serai mourir «.

Tsao-li-yong se rendit au camp des Tartares, & sut aussitôt conduit à la tente de la reine Siao-chi, mère du roi, qui lui dit: "Nous rendrez-vous enfin les villes que le sondateur de la dynastie des TÇIN postérieurs, nous avoit cédées,
& que l'empereur Chi-tsong, de celle des TCHEOU, nous
injustement enlevées? Vous ne pouvez les garder sans
participer à son injustice; & puis-je vous les céder sans faire
tort à mon sils «? — » Votre majesté n'ignore pas, répondit

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1004. Ichin-tsong.

"l'ambassadeur, le peu de droit que le fondateur des Tçin vavoit de céder ces villes; mais il est inutile d'entrer dans cet examen: l'empereur, mon maître, ne s'inquiète point de ce qu'ont fait les empereurs des Tçin & des Tcheou; je doute même qu'il veuille vous accorder l'argent & les poieries que l'empire vous a souvent donnés «.

Kao-tching-chi, officier de la reine, s'avançant alors, dit à l'ambassadeur Chinois, qu'après les frais immenses qu'ils avoient faits pour venir avec une si grande armée, dans le dessein de rentrer en possession des villes que l'empereur Chitsong des Tcheou leur avoit enlevées, il leur seroit honteux de s'en retourner & de n'obtenir que de l'argent & quelques soieries. » Vous êtes bien peu au fait des intérêts de vos » Tartares, répondit Tsao-li-yong; ne voyez-vous pas l'état » présent des choses? S'il arrive que votre souverain s'en » rapporte à votre avis, & qu'on vienne à rompre de part & » d'autre, je crains que vous ne vous repentiez d'avoir parlé » aussi inconsidérément; ignorez-vous que les pays de Yen & » de Ki appartiennent de droit à la Chine, & que l'empereur » ne prétend point y renoncer «?

La reine Siao-chi, se désiant de tout ce que l'ambassadeur Chinois lui disoit, sit secrètement écrire, par Yao-tong-tchi, son capitaine des gardes, un placet à l'empereur, pour lui demander, en son nom, la restitution de ces villes, & lui représenter que sans cette clause il seroit dissicile de faire la paix.

L'empereur, qui ne vit rien de la part de Tsao-li-yong, jugea bien qu'on avoit écrit à son insçu, & que c'étoit une ruse de cette reine pour savoir ce qu'il en pensoit; il rendit le placet, & dit qu'on pouvoit le remettre à ceux qui

l'avoient envoyé, mais qu'il ne falloit pas même penser que les demandes qu'il rensermoit sussent de nature à être accordées.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
1004.
Tchin tfong.

Après une réponse si ferme, la reine Siao-chi devint plus traitable sur la restitution des villes, & elle n'en parla plus que foiblement à Tsao-li-yong; mais elle insista sur l'argent & fur les soieries que l'empire s'engageroit de lui donner annuellement. Après bien des disputes, il fut arrêté que la Chine fourniroit cent mille taëls d'argent, & deux cents mille pièces de soie. Tsao-li-yong retourna auprès de l'empereur, qui envoya ordre à ses généraux de publier une sufpension d'armes, & de ne point empêcher les Tartares d'aller & de venir, pourvu qu'ils ne commissent aucun désordre. Le lendemain, Ting-tchin, un des premiers officiers Khitan, vint rédiger les articles du traité de paix, dont un portoit que le roi des Khitan regarderoit à l'avenir l'empereur comme son frère aîné, & le serviroit comme tel. Les Tartares reprirent la route du nord, & quelque temps après, l'empereur partit aussi de Tchen-tcheou pour Caï-fong.

En arrivant dans cette capitale, TCHIN-TSONG accorda = un pardon général à tout l'empire, en faveur de la paix qu'il venoit de conclure; ensuite, comme il n'avoit plus besoin d'un si grand nombre de soldats dans le Ho-pé, il licencia ceux qui étoient plus en état de travailler à la terre, & résorma la moitié des garnisons de cette province, ainsi que la cinquième partie de celles qui étoient sur les limites des Tartares. Il sit encore publier un ordre, pour désendre aux Chinois de ces limites de piller ni de causer aucun trouble sur les terres des Tartares; & si les chevaux ou les bœus des Khitan venoient par hasard sur les terres de l'em-

ICO:

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
Son G.
1005.
Tchin-tfong.

pire, il enjoignoit de les restituer sidèlement aux propriétaires. Depuis cette époque, le commerce s'y rétablit peuà-peu, & cette province, qui avoit tant soussert, devint une des plus riches de l'empire.

L'empereur fut exact à remplir les conditions du traité de paix, & afin de faire connoître aux Tartares qu'il fouhaitoit vivre avec eux en bonne intelligence, il fit partir un des grands de fa cour, escorté d'une suite nombreuse, pour leur porter l'argent & les soieries dont on étoit convenu.

A la huitième lune, on vit paroître une comète dans la constellation Tsé-oueï.

A la onzième lune, la cour des Khitan envoya une ambaffade à TCHIN-TSONG, pour entretenir l'union réciproque entre les deux couronnes, & on ne manqua point de la renouveller chaque année, tant que la paix subsista.

1006.

L'an 1006, à la deuxième lune, l'empereur ôta l'emploi de ministre d'état à Kao-tchun, qui lui avoit rendu de si grands services dans la dernière guerre contre les Khitan. La disgrace de ce ministre sut un esset de la vengeance de Ouang-kin-ju, qui ne put jamais oublier l'assront qu'il lui avoit sait lorsqu'il proposa à l'empereur de se retirer à Kin-ling. Au retour des frontières du nord, l'empereur, content de la paix qu'il venoit de terminer, caressa beaucoup Kao-tchun, qu'il regardoit comme l'auteur de ce succès; il avoit pour lui une estime & une considération particulières. Un jour, qu'il avoit assemblé ses grands, Kao-tchun s'étant retiré des premiers, l'empereur le suivit des yeux, en souriant, ce qui marquoit assez combien il en étoit satisfait. Ouang-kin-ju, qui ne voyoit qu'avec jalousse les marques de distinction prodiguées à Kao-tchun, ne put cacher son ressentiment;

& dès que ce ministre sut sorti : » Sans doute, dit-il à TCHIN-» Tsong, que votre majesté n'a tant d'égards pour Kao-tchun, » que parce qu'elle croit avoir reçu de lui un grand service » dans son voyage sur les limites «? — » Il est vrai, répondit " l'empereur, est-ce qu'il y a lieu d'en douter "? - " Prince, dit » alors Ouang-kin-ju, suivant le livre Tchun-tsiou, il est hon-» teux de jurer une paix ou une alliance au pied des murs » d'une ville; & c'est ce que Kao-tchun a fait faire à votre » majesté à Tchen-tcheou; en effet, quelle honte n'est-ce pas » pour un prince, qui est sur le premier trône du monde, de » s'abaisser à aller, sous des murailles, jurer une paix avec » une nation barbare «? Ouang-kin-ju, voyant que l'empereur changeoit de couleur, & que ce qu'il venoit de dire avoit déja fait impression sur son esprit, continua: » Votre majesté » sait-elle que Kao-tchun aime le jeu? Des gens qui ont ce » défaut sont fort à craindre; la passion pour le jeu ne con-» noît point de bornes, on joue ses biens, &, si par malheur » on vient à les perdre, on en prend où on peut; mais si » ces fortes de gens administrent les trésors de l'empire, en » quel danger ne sont-ils pas «? Depuis ce moment l'empereur ne regarda plus Kao-tchun du même œil, il étoit fur-tout frappé du serment fait au bas des murailles de Tchen-tcheou, pour confirmer la paix avec les l'artares; il le retira du ministère, & l'envoya à Tchen-tcheou, en qualité de gouverneur de cette ville, avec le titre honoraire de président du tribunal des crimes.

A la dixième lune, Tchao-té-ming, se conformant aux instructions qu'il avoit reçues de Tchao-pao-ki, autrement Li-ki-tsien, son père, envoya un de ses officiers porter à l'empereur sa soumission signée & certifiée avec serment.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son c.
1006.
Tchin-tsong.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1006. Tchin-tfong.

L'empereur, qui la croyoit sincère, lui en marqua de la satisfaction; il le fit gouverneur de Ting-nan, & prince, du titre de Si-ping-ouang, que le roi des Khitan avoit autresois donné à son père; mais, en même-temps, il lui envoya ordre de remettre à l'officier qui lui en portoit les lettres, comme des ôtages de sa fidélité, ses fils & ses frères, avec promesse de les traiter honorablement; Tchao-té-ming répondit que son père n'avoit jamais rien fait de pareil, ni avec sa majesté ni avec les Tartares; il se contenta, pour témoigner sa reconnoissance à l'empereur, de lui envoyer des chameaux & des chevaux de son pays. Peu de temps après, le roi des Khitan, qui étoit jaloux de le conserver dans ses intérêts, le fit aussi prince du titre de Hia.

1007.

L'an 1007, à la troisième lune, le roi des Khitan sit bâtir une ville dans le Leao-si pour y tenir sa cour; il l'appella Tchong-king ou la cour du milieu. Le pays du Leao-si est très-étendu; il a plus de mille lieues de tour; il renserme de hautes montagnes, des gorges & des passages resserrés qui en rendent les approches difficiles; la rivière Hoang-chouï coule au midi: la situation de ce pays est si avantageuse qu'il se désend par lui-même; c'est ce qui détermina le roi des Khitan à y établir sa cour.

Sous la grande dynaîtie des HAN, il existoit déja une ville, appellée Ngan-ping-hien, & sous les TANG, Ja-lo-kiun; les KIN en firent leur cour septentrionale, ils l'appellèrent Péking; & les YUEN, qui leur succédèrent, Taï-ning-lou: les MING, qui succédèrent aux YUEN, lui conservèrent ce nom, & l'appellèrent Taï-ning-tching, ou la ville de Taï-ning.

Le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de folcil.

Depuis

Depuis le moment que l'empereur crut s'être déshonoré, en confirmant la paix faite avec les Tartares sous les murs de Tchen-tcheou, il en avoit conçu une tristesse qu'il ne pouvoit dissiper. Ouang-kin-ju, qui connoissoit l'aversion qu'il avoit pour la guerre, lui dit un jour qu'il devroit aller en personne, à la tête de ses troupes, se rendre maître de Yeoutcheou & de Ki-tcheou, & que l'honneur qui lui en reviendroit, effaceroit entièrement la tache dont il se plaignoit. » Quoi! répondit l'empereur, le peuple de ces provinces » est à peine délivré des horreurs de la guerre, & vous voulez » que je l'y replonge? C'est à quoi il ne faut pas penser «. -... Il est un autre moyen, reprit Ouang-kin-ju; c'est de faire » des sacrifices & d'offrir à tout l'empire quelque spectacle » qui le surprenne; les prodiges, il est vrai, sont rares, & » le Tien ne les accorde pas toutes les fois qu'on veut; mais » tous ceux dont il est fait mention dans nos livres ne viennent » pas du Ciel; plusieurs ne sont que l'ouvrage des hommes; » cependant comme les princes les croyoient réels, & qu'ils » témoignoient pour ces prodiges beaucoup de respect & de » vénération, dès-lors ils produisoient sur les peuples le même » effet que s'ils cussent été opérés par le Ciel; votre majesté >> croit-elle ce qu'on dit des figures Ho-tou & Lo-chu? Ces figures » ne sont qu'une pure invention du tondateur de notre empire, » pour engager les peuples à s'instruire de leurs devoirs«.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SonG.
1008.
Tchin-tfong.

L'empereur, après avoir réfléchi sur ce discours, dit que Ouang-tan n'y consentiroit jamais; Ouang-kin-ju se chargea de lui parler & de lui faire connoître le dessein du prince: cependant l'empereur n'étoit point encore bien déterminé, & il lui restoit des scrupules, lorsque rencontrant Tou-hao dans la salle du conseil secret des affaires de l'empire, il demanda

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1008. Tchin-tfong. à ce docteur, si ce que l'on disoit des sigures Lo-chu & Ho-tou; qu'on prétendoit être sorties de la rivière Lo-ho & du sleuve Hoang-ho, devoit être regardé comme incontestable. Tou-hao, qui ne savoit où l'empereur en vouloit venir, lui répondit simplement que ces prétendus prodiges étoient un moyen dont leur sage sondateur s'étoit servi pour faire mettre en pratique son admirable doctrine; cette réponse détermina absolument l'empereur. Le conseil sini, il sit rester Ouang-tan avec lequel il se divertit le reste du jour, &, en le renvoyant, il lui donna un des vases dans lesquels on conserve le vin, en lui disant, que c'étoit asin qu'il s'en servit avec sa femme & ses ensans; au lieu de vin, Ouang-tan ne trouva dans le vase que des perles; il connut par-là ce que prétendoit l'empereur, & dès-lors il n'osa s'opposer à son dessein.

Au commencement de cette année, les grands s'étant rendus au palais, l'empereur leur dit: » A la onzième lune » dernière, vers minuit, j'étois sur le point de m'endormir » lorsqu'il parut tout-à-coup une grande lumière dans mon » appartement; j'apperçus un esprit ayant la figure d'homme, » dont la tête étoit couverte d'un bonnet resplendissant » comme des étoiles, & vêtu d'un habit rouge, qui me dit : » la lune étant en tel endroit qu'il m'indiqua, il descendra » un livre céleste contenant trois chapitres, sous le nom de » Ta-tchong-stang-sou; surpris, je me levai pour lui répondre, » mais il disparut aussi-tôt, & je ne vis plus rien «.

Dans le moment que l'empereur faisoit ce récit à ses courtisans, on vint lui dire qu'au sud de la porte Tching-tien-men, on voyoit un paquet suspendu & bien sermé, & qu'on ne savoit ce que c'étoit; l'empereur, sur-le-champ, y envoya un eunuque, qui revint bientôt lui dire que c'étoit un paquet,

dont l'enveloppe de soie jaune avoit plus de vingt pieds de long, mais qu'il y avoit dedans une espèce de livre dont la couverture étoit noire & qui étoit scellé avec des caractères fort extraordinaires; qu'apparemment c'étoit ce livre céleste dont l'esprit lui avoit parlé. Ouang-tan & les autres mandarins en félicitèrent l'empereur, qui, à la tête de tous ses grands, se rendit à pied à la porte Tehing-tien-men; ce prince se mit à genoux, & ordonna à Ouang-tan de prendre le livre; l'ayant reçu de ses mains avec beaucoup de respect, il le plaça lui-même sur un char magnisque qu'il avoit sait préparer, & qu'il suivit à pied jusqu'à son palais.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1008.
Tchin tfong.

Tchin-yao-scou, qui eut la commission d'ouvrir ce livre, trouva d'abord écrit sur de la soie ces paroles: » La famille de » Tchao kouang-yn a été choisse par le Tien pour gouverner » l'empire & sonder la dynastie des Song; je l'ai mise sur le » trône, je lui en ai donné le sceau, & je l'y conserverai » dans la droiture, durant sept cents générations; neuf sois » neuf lui sont assurés «.

L'empereur, à ces dernières paroles, fléchit le genou. Ayant ordonné à Tchin-yao-seou d'en continuer la lecture, on trouva que le style des trois seuillets, qui composoient ce livre, ressembloit si fort à celui du chapitre Hong-san du Chu-king ou du Tao-té-king de Lao-tse, qu'il paroissoit en avoir été tiré; le premier seuillet rouloit sur la piété filiale de l'empereur, qu'il élevoit au suprême degré; le second, l'exhortoit à être pur, circonspect & respectueux, & le troissième, à transmettre ces vertus à sa postérité.

La lecture finie, l'empereur prit le livre avec respect, & l'enveloppant de la même pièce de soie, il l'enserma dans une cassette d'or; ensuite, il monta à la grande salle d'audience,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1008.
Tchin-tfong.

& s'étant assis sur son trône, tous les grands le félicitèrent de la faveur signalée qu'il venoit de recevoir du Ciel; l'empereur leur donna un magnisique repas, après lequel il accorda un pardon général à tout l'empire: il ordonna dans la ville impériale, des réjouissances publiques à ses frais, pendant cinq jours.

Ce qui parut le plus surprenant dans cette farce, après la conduite ridicule du souverain, sut celle de tous les grands, qui, convaincus de la fourberie, se comportèrent, par une honteuse adulation, comme s'ils n'en avoient pas douté; le seul Long-tou-ko en sit ses plaintes à l'empereur même, qui se contenta de le laisser parler.

Quelque soin qu'on eût de cacher l'imposture, elle perça cependant, & quoiqu'elle ne sût pas publique dans tout l'empire, il se fit, en plusieurs endroits, de pareils prodiges dont on eut la hardiesse d'avertir l'empereur: à une tour du palais, il parut un nouveau livre céleste; à la montagne Taï-chan, il sortit une nouvelle sontaine dont l'eau étoit sucrée; sur la montagne Si-chan, on vit paroître un dragon, prodiges supposés que l'empereur seignit de croire, & pour lesquels il reçut des sélicitations.

A la follicitation de Ouang-kin-ju, l'empereur réfolur d'aller faire un facrifice à la montagne Taï-chan; mais avant, il voulut voir achever un magnifique palais destiné à placer fon livre céleste, & il l'y porta, avec beaucoup de pompe, escorté de tous les grands de l'empire.

A la cinquième lune, ce prince partit pour la montagne Taï-chan, où le fourbe Ouang-kin-ju, de concert avec lui, eut soin de faire trouver un nouveau livre céleste, à l'occasion duquel il sit venir ceux qui l'avoient suivi, &

leur raconta que ce livre lui avoit été annoncé dans une " vision, pareille à celle qu'il avoit déja eue. Au retour de la montagne Taï-chan, l'empereur alla à Kio-feou, pays de Confucius, & entra dans le miao ou la falle destinée aux cérémonies pratiquées à l'égard de cet ancien sage; il se mit à genoux, le salua & fit les grandes cérémonies; il lui donna le titre de Hiuen-ching-ouen-fiuen-ouang, c'est-à-dire, prince admirable de l'excellente & sage éloquence; il plaça dans ce miao les titres de soixante & douze disciples de ce philosophe, à la tête desquels étoit celui de Yen-hoeï, son disciple bien-aimé, qu'il fit prince du troisième ordre, sous le titre de Yen-kouékong; ensuite venoient Min-sun, Tseng-chin, deux autres de ses disciples, & les anciens lettrés depuis Tso-kieou-ming, qu'il fit aussi princes du troisième ordre, mais inférieurs cependant à Yen-hoei, sous le titre de Kiun-kong. Après quoi, il s'en revint à Caï-fong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1008.
Tchin-tfong.

L'an 1009, le premier jour de la troissème lune, il y eut = une éclipse de soleil.

1009.

Cette même année, à la onzième lune, mourut la reine Siao-chi, mère de Yéliu-long-siu, roi des Tartares Khitan. Cette princesse avoit beaucoup d'esprit & d'habileté; elle savoit maintenir les grands dans le devoir & leur donnoit l'exemple du courage: souvent este-meme, revetue d'une cuirasse & le casque sur la tête, elle marchoit au combat; c'est ainsi qu'elle étoit venue avec le roi, son sils, dans le dessein de rentrer en possession des villes dont elle demandoit la restitution avec tant d'opiniâtreté. Elle commandoit elle-même l'armée. Ses bonnes qualités étoient ternies par de grands désauts; d'un naturel extrêmement colère, souvent elle poussoit cette passion jusqu'à la cruauté; elle

DE L'ERE
CHRETIENNE.
SONG.
1009.
Tchin-tfong.

fit périr un très-grand nombre de personnes, & mêm des principaux officiers, pour de très-légères causes. Mais e qui la dégrada davantage dans l'esprit de ses sujets, sut le ommerce de galanterie qu'elle entretint avec le Chinoi lanté-jang, un de ses officiers, qu'elle aimoit passionnéme . & dont elle suivoit aveuglément les conseils. Pour empeher les Tartares de se plaindre de la trop grande autorité e elle lui laissoit, elle le sit adopter par la famille royal en lui donnant le nom de Yé-liu; elle le sit encore presier ministre & prince du premier ordre. Han-té-jang morut peu de temps après, & les Tartares l'enterrèrent à ce de leur reine.

Cette princesse, qui avoit de grandes idées & meroit presque tous ses soins à étendre l'empire des Khuton, oit envoyé, (à la troissème lune) quelque temps avant su ort le général Siao-tou-yu de sa samille, contre les reste les Tartares Hoeë-ho; il leur avoit enlevé la ville de Kan-te ou du Chen-si, & avoit obligé leur roi Yé-la-li à se soume re. Quelque temps après, à la cinquième lune, ce ge ral leur prit encore Sou-tcheou, dont il transporta tou les habitans à Tou-oueï-keou, ville abandonnée, qui les obligea de rétablir.

IOII.

Depuis que l'empereur s'étoit prêté aux impossure de Ouang-kin-ju, qui s'étoit entièrement livré aux Tent; c'étoit tous les jours de nouveaux sacrifices aux esprits e de nouveaux prodiges concertés comme les premiers. Sun vé, zélé pour l'ancienne doctrine, tenta de ramener l'espr de l'empereur, & lui présenta, coup sur coup, jusqu' dix placets différens, dans lesquels il lui prouvoit que pert ne ne croyoit à ses prétendues visions dont on savoit la sor...,

e que la postenté ny croiroit pas davantage, ensorte qu'elles a survoient qu'a le perdre de réputation, par rapport a ses outemporains, & même dans les stecles suture.

Be these Constitutes.
So mo soul.
The wing

L'année suivante, le roi de Corée se voyant sans cesse posté aux insultes des Kaiora, sans espérance d'être souvenu = : la Chihe, prit la résolution de se donner a eux & de se endre leur tributaire, comme quelques-uns de ses pridécesseurs l'avoient déja été autresois. Il envoya Trantenongmun, un de ses première officient, au roi des Kaiora, qui, nou jaloux de cette soumission, répondit stoudement a s'isa-tellong-chun qu'il accordoit volonners sa proression u roi de Corée, mais a condition que ce prince viention en personne lui saire hommage, le roi de Corée n'en sit ruin, avoit trop sujet de erainire d'être retenu; il s'excusa de ne pouvoir y aller, sous prétente qu'il étoit maladu.

15.14.

Les Tarrares Khina avoient autrefois donné aux Confesses le pays vollim du ficuve Ya long-kiang, & council, dans la luite, y avoient biti fix villes affez confidérables, favoir, filing-tcheou, Trei-tcheou, Tong-tcheou, Long-tcheou, Kouci-tcheou & Ko-telleou; le roi des Kassa, fur le refus que le roi de Coree fit de venir en perfonne a la cour, lui redemanda ce pays.

Un Tartare Numbie, qui connolifoit beaucoup le royaume de Corée, dit aux Enum, au occasion de cerre dispute, quit eur suroit facile de s'en rendre maitres; il leur apprir qu'a lepr journées de la ville de Kauking, en allant du coré de l'eis, les Ciréms avoient une place de guerre qui valoit Kai-king pour la grandeur, & que c'éroit du vollinage de cette place qu'ils tiroient ces bijoux qu'ils donnuent en

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1009. Tchin-tfong.

fit périr un très-grand nombre de personnes, & même des principaux officiers, pour de très-légères causes. Mais ce qui la dégrada davantage dans l'esprit de ses sujets, fut le commerce de galanterie qu'elle entretint avec le Chinois Hanté-jang, un de ses officiers, qu'elle aimoit passionnément, & dont elle suivoit aveuglément les conseils. Pour empêcher les Tartares de se plaindre de la trop grande autorité qu'elle lui laissoit, elle le sit adopter par la famille royale, en lui donnant le nom de Yé-liu; elle le sit encore premier ministre & prince du premier ordre. Han-té-jang mourut peu de temps après, & les Tartares l'enterrèrent à côté de leur reine.

Cette princesse, qui avoit de grandes idées & mettoit presque tous ses soins à étendre l'empire des Khitan, avoit envoyé, (à la troissème lune) quelque temps avant sa mort le général Siao-tou-yu de sa famille, contre les restes des Tartares Hoeï-ho; il leur avoit enlevé la ville de Kan-tcheou du Chen-si, & avoit obligé leur roi Yé-la-li à se soumettre. Quelque temps après, à la cinquième lune, ce général leur prit encore Sou-tcheou, dont il transporta tous les habitans à Tou-oueï-keou, ville abandonnée, qu'il les obligea de rétablir.

IOII.

Depuis que l'empereur s'étoit prêté aux impostures de Ouang-kin-ju, qui s'étoit entièrement livré aux Tao-ssé; c'étoit tous les jours de nouveaux sacrifices aux esprits & de nouveaux prodiges concertés comme les premiers. Sun-ché, zélé pour l'ancienne doctrine, tenta de ramener l'esprit de l'empereur, & lui présenta, coup sur coup, jusqu'à dix placets dissérens, dans lesquels il lui prouvoit que personne ne croyoit à ses prétendues visions dont on savoit la source,

& que la postérité n'y croiroit pas davantage, ensorte qu'elles = ne servoient qu'à le perdre de réputation, par rapport à ses contemporains, & même dans les siècles futurs.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
1011.
Tchin-tsong.

1012.

L'année suivante, le roi de Corée se voyant sans cesse exposé aux insultes des Khitan, sans espérance d'être soutenu de la Chine, prit la résolution de se donner à cux & de se rendre leur tributaire, comme quelques-uns de ses prédécesseurs l'avoient déja été autresois. Il envoya Tsaï-tchong-chun, un de ses premiers officiers, au roi des Khitan, qui, peu jaloux de cette soumission, répondit froidement à Tsaï-tchong-chun qu'il accordoit volontiers sa protection au roi de Corée, mais à condition que ce prince viendroit en personne lui saire hommage; le roi de Corée n'en sit rien, il avoit trop sujet de craindre d'être retenu; il s'excusa de ne pouvoir y aller, sous prétexte qu'il étoit malade.

Les Tartares Khitan avoient autrefois donné aux Coréens le pays voisin du sleuve Ya-long-kiang, & ceux-ci, dans la suite, y avoient bâti six villes assez considérables, savoir, Hing-tcheou, Tieï-tcheou, Tong-tcheou, Long-tcheou, Koueï-tcheou & Ko-tcheou; le roi des Khitan, sur le resus que le roi de Corée sit de venir en personne à la cour, lui redemanda ce pays.

Un Tartare Nutchin, qui connoissoit beaucoup le royaume de Corée, dit aux Khitan, à l'occasion de cette dispute, qu'il leur seroit facile de s'en rendre maîtres; il leur apprit qu'à sept journées de la ville de Kaï-king, en allant du côté de l'est, les Coréens avoient une place de guerre qui valoit Kaï-king pour la grandeur, & que c'étoit du voisinage de cette place qu'ils tiroient ces bijoux qu'ils donnoient en

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1912.
Tchin-tfong.

tribut, & qu'on ne trouvoit point ailleurs. Ce Nutchin ajouta qu'au sud de Ching-tcheou & de Lo-tcheou, ils avoient encore deux places de guerre où étoient leurs magasins; ensorte que si les Khitan alloient par le nord du pays des Nutchin en passant le sleuve Ya-long-kiang, & le côtoyant jusqu'à Ko-tcheou, ils gagneroient le grand chemin, & ne trouveroient alors aucune difficulté à se rendre maîtres de tout le pays.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la dixième lune, l'empereur toujours préoccupé de l'idée de tromper ses peuples par de faux prodiges, raconta aux grands, assemblés au palais, un nouveau songe qu'il supposoit avoir eu. "J'ai vu en songe, leur dit-il, un esprit qui "rapportoit un ordre de Yu-hoang, conçu en ces termes: "J'ai envoyé Tchao-hiuen-lang, votre ancêtre, vous porter "un livre céleste; je vais maintenant l'envoyer lui-même "pour qu'il s'abouche avec vous.

» La nuit suivante, continua TCHIN-TSONG, je vis en songe le même esprit, qui me dit, de la part de mon sage vancêtre Ching-tsou; préparez six places du côté de l'occivident pour nous. & attendez-nous. Après la cinquième veille de la nuit, une odeur admirable se répandit dans vala chambre & dans la grande salle de mon palais, qui se vremplirent aussi-tôt d'une lumière jaune comme de l'or, vau milieu de laquelle parut mon sage ancêtre Ching-tsou. Dès que je l'apperçus, le cœur plein de crainte & de vijoie, je me jettai à terre & la battis de ma tête plusieurs visois; dans le même-temps, je vis paroître six esprits qui vis s'inclinèrent

» s'inclinèrent profondément pour saluer mon sage ancêtre = 
» Ching-tsou, & allèrent ensuite s'asseoir sur les sièges qui c
» leur étoient préparés.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G.

Tchin-tfong.

"Mon sage ancêtre Ching-tsou me sit approcher de lui, "& me dit: il est bon que vous sachiez qu'un des neus Gin"hoang-chi, qui succédèrent à Ti-hoang-chi & à Tien-hoang-chi,
"étoit l'ancêtre de notre famille de Tchao, qui reparut, après
"plusieurs siècles, dans la personne du grand & célèbre
"Hoang-ti; qu'ayant ensuite quitté le monde, il étoit revenu
"dans la famille Tchao, sous la dynastie des TANG, il y a
"plus de cent ans; gardez-vous de rien faire d'indigne d'une
"si noble origine, & saites ensorte qu'elle se perpétue de
"même dans vos descendans; en achevant ces mots, il s'assit
"sur une nuée blanche qui se forma aussi-tôt sous ses pieds,
"& il disparut ".

L'empereur ayant fini de parler, Ouang-tan & tous les grands se rangèrent aussi-tôt en ordre pour le féliciter, suivant les cérémonies ordinaires, après lesquelles ce prince superstitieux accorda un pardon général à l'empire. Il n'ignoroit pas l'atteinte qu'il donnoit à la saine doctrine par ces puérilités, & il craignit, avec raison, que les vrais disciples de Consucius, venant à les dévoiler, ne caus affent du trouble; ce sut pour cette raison, que, pour leur faire connoître l'estime qu'il faisoit de ce philosophe & de sa doctrine, sans préjudicier à ce qu'il faisoit, il changea le caractère hiuen, dans le titre qu'il sui avoit donné & qu'il venoit de donner à son ancêtre Ching-tsou, en celui de tehi, & l'appella Tehiching, (souverainement sage).

L'an 1013, le premier jour de la douzième lune, il y ent = une éclipse de soleil.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1014.
Tchin-tfong.

L'an 1014, à la première lune, l'empereur se déclara ouvertement pour la doctrine des Tao-Jé, &, asin qu'on ne pût en douter, il sit un voyage exprès à Po-tcheou (1) pour faire un facrisse à Lao-tsé avec beaucoup de magnissence : il décerna à cet ancien philosophe le titre de Taï-chang-lao-kiun-hoen-yuenchang-té-hoang-ti; après le sacrisse, il donna un splendide repas à ses grands, &, durant trois jours, des réjouissances publiques dans la ville, qui surent saites à ses frais. A la troissème lune, il s'en retourna à la cour, & sit publier une amnissie générale.

Lorsque le roi de Corée s'offrit volontairement à être tributaire des Tartares Khitan, ceux-ci lui avoient demandé la restitution de six villes, situées dans le voisinage du sleuve Ya-long-kiang; mais Yé-liu-tsé-tchong, qu'ils lui avoient envoyé à cet esset, revint sans avoir rien obtenu. Le roi des Khitan, sensible à ce resus, ordonna à Siao-tilieï d'aller s'en emparer de sorce: le roi de Corée engagea celui des Nu-tchin dans ses intérêts. A la sixième lune, ayant réuni ses sorces à celles de cet allié, ilo dressèrent une embuscade, & ayant trouvé moyen d'y attirer les Khitan par une sausse attaque, ils les taillèrent en pièces.

Le roi de Corée jugea que ces Tartares n'en demeureroient pas là, & qu'ils chercheroient à se venger du double affront qu'ils avoient reçu; il tourna ses vues du côté de la Chine, & voulut tenter s'il ne pourroit point obtenir sa protection & des secours. Depuis long-temps les Coréens avoient cessé d'apporter leurs tributs à l'empereur, parce que les Tartares Khitan les en empêchoient; c'étoit une insulte qu'ils faisoient à

<sup>(1)</sup> Dépendant de Fong-yang-fou dans la province de Kiang-nan.

l'empire & à la Corée, à laquelle les Chinois devoient être fensibles. Pour ménager cette négociation, le roi de Corée envoya, à la dixième lune, Yn-tching-kou, assesseur de son tribunal des corvées publiques, homme adroit & de beaucoup d'esprit, avec de riches présens qu'il portoit en tribut; il vint par mer débarquer à Teng-tcheou, d'où il se rendit à la cour; mais il y trouva l'empereur si peu disposé à l'écouter, qu'il fut obligé de s'en retourner sans avoir rien fait.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1014.
Tchin-tfong.

L'empereur n'étoit occupé qu'à multiplier les prodiges; & à rendre par-là son règne fameux; dans le temps même que l'envoyé de Corée se trouvoit à la cour, les grands, par une indigne flatterie, profitèrent du faux calcul des astronomes qui avoient annoncé une éclipse du soleil au premier de la douzième lune, & qui n'arriva pas, pour séliciter l'empereur de ce qu'il n'y en avoit point eu (1).

A cette même lune, on fit un dénombrement des familles qui payoient tribut; suivant le rapport fait à l'empereur, elles se trouvèrent monter à neuf millions neuf cents cinquante-cinq mille sept cents vingt-neuf familles, qui faisoient le nombre de vingt-un millions quatre-vingt-seize mille neuf cents soixante-cinq personnes.

L'an 1015, à la quatrième lune, le feu prit au palais de

IOIS.

<sup>(1)</sup> L'historien ajoute : » Quelle indignité dans les grands de ce temps-là, de stirer d'une éclipse de soleil mal supputée par les astronomes, un sujet de sélicitation pour l'empereur! Ils auroient bien mieux témoigné leur reconnoissance, senvers ce prince, par leur fermeté & leur zèle à l'exhorter à changer de conduite; infailliblement ils auroient réussi à l'éclairer : mais pousser la flatterie jusqu'à s'féliciter l'empereur de ce qu'une éclipse fausse n'est pas arrivée, c'est se moquer de son maître, c'est pousser l'ingratitude à son égard au plus haut point, & saire connoître à tout l'empire qu'ils étoient indignes du rang qu'ils occupoient, ou qu'ils étoient sans hardiesse, sans courage & de véritables femmes «.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1016. Tchin-tsong. Tsao-oueï, & dit qu'il n'y avoit que lui qui connût bien Sou-ssé-lo & sût capable de lui tenir tête; qu'il étoit rempli de prudence, & qu'il ne demanderoit pas des secours s'il pouvoit s'en passer. Tchin-tsong envoya ordre dans le Koan-nui de saire partir pour Tsin-tcheou les troupes dont Tsao-oueï avoit besoin.

Sou-ssé-lo ayant augmenté son armée de la garnison qu'il tira de Tsong-ko-tching, sit répandre le bruit dans Tsintcheou, qu'à certain jour déterminé il vouloit y aller souper. Son dessein, par cette bravade, étoit d'animer Tsao-ouei qu'il savoit bien n'être pas en force; mais ce gouverneur ne prit pas le change, & il l'attendit tranquillement. Sou-ssé-lo vint en esset au jour qu'il avoit marqué avec près de dix mille hommes; alors Tsao-ouei alla le recevoir, & le sit charger si brusquement, qu'il lui tua mille à douze cents hommes sur la place, sans compter les blessés & les prisonniers; Sou-ssé-lo se sauva à Tsi-tchong d'où il n'osa plus sortir. Cette action se passa à la huitième lune.

Cette année, les grains furent d'une extrême cherté dans presque toutes les provinces de l'empire; les années précédentes avoient été très-mauvaises, soit par la sécheresse, soit par la trop grande abondance des pluies & par la multitude des sauterelles. L'empereur cependant chargeoit le peuple de nouvelles corvées. Le ministre Li-tié lui représenta que ces corvées excessives étoient d'autant plus odieuses, qu'elles avoient pour objet des entreprises nuisibles à sa gloire, & que les calamités dont le peuple étoit affligé étoient autant d'avertissemens du Ciel, auxquels il devoit saire la plus sérieuse attention. L'empereur, loin de s'offenser de la liberté de ce mainistre, pensa à résormer les abus; il désendit la musique,

la comédie & les festins de l'automne. Il suspendit toutes les corvées, & désendit qu'on lui vînt offrir des choses rares & dispendieuses.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1016.
Tchin-tfong.

TCHIN-TSONG, toujours entêté de prodiges, étoit entretenu dans cette superstition extravagante par Ouang-kin-ju, dont le but étoit de captiver la bienveillance de ce prince & d'obtenir les premiers postes. Les grands, indignés, ne conservoient l'état qu'à regret. A la troissème lune, un des premiers emplois de la cour étant vacant, l'empereur y nomma Ouang-tseng. Celui-ci, qui cherchoit depuis longtemps une occasion de faire connoître à ce prince ce qu'il pensoit de Ouang-kin-ju, refusa l'emploi, & dit qu'il le cédoit volontiers à Ouang-kin-ju. L'empereur, qui comprit ce que Ouang-tseng vouloit lui faire entendre, lui dit assez sèchement que les grands devoient s'aider mutuellement dans l'administration, & qu'il lui paroissoit étrange qu'il voulût s'en éloigner. » On dit communément, lui répondit » Ouang-tseng, qu'un prince qui écoute les remontrances » de ses sujets doit passer pour éclairé, & qu'un sujet qui » agit avec droiture & fincérité envers son prince, doit passer » pour fidèle; votre majesté ne connoît pas combien je suis » rustre, grossier & peu habile; je ne puis que faire de la peine » à ses ministres & les offenser, parce que je ne connois que » la fidélité que je lui dois, & que je ne saurois m'accorder » avec tout ce qui lui est contraire «. L'empereur sut encore plus sensible à cette réponse, & cependant ne pressa pas davantage Ouang-tseng; mais peu de temps après, il le fit accuser d'un crime qu'il n'avoit point commis, & il le cassa de toutes ses charges.

A la cinquième lune, Ouang-tan, d'une fanté foible, &

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1017.
Tchin-tfong.

presque toujours malade, voulut se retirer. L'empereur n'y consentit pas; mais, comme il le voyoit dépérir chaque jour, il lui permit de ne venir que de cinq en cinq jours au palais, & de n'aller au tribunal des ministres que quand une affaire importante l'y appelleroit. Ouang-tan, peu content de cet arrangement, sollicita vivement & fit agir ses amis, & enfin il obtint sa retraite. TCHIN-TSONG, quelques mois après, avoit dessein de le remettre à la tête du gouvernement, mais il trouva que la maladie avoit fait tant de progrès sur lui, qu'il sut contraint de renoncer à ce projet. Il lui parla beaucoup des grands de la cour, & l'obligea de lui dire ce qu'il en pensoit : Ouang-tan en nomma une douzaine dont il loua les bonnes qualités, & la suite fit voir qu'il ne se trompoit pas, puisque dix de ces grands parvinrent au ministère. Ouang-tan, à qui l'empereur demanda ensuite sur qui il pourroit jetter les yeux pour le charger du gouvernement s'il venoit à manquer, lui nomma Kao-tchun. L'empereur lui objecta que Kao-tchun étoit d'un caractère dur, prompt & difficile; mais Quang-tan soutint qu'il ne connoissoit personne plus capable de le remplacer. TCHIN-Tsong attendoit qu'il lui parlat de Ouang-kin-ju qu'il auroit eu intention de mettre au nombre de ses ministres; comme il vit qu'il n'en faisoit aucune mention : » Ouang-kin-ju. » lui dit-il, ne seroit-il pas propre à remplir cet emploi » important «? - » Ouang-kin-ju, répondit Ouang-tan, a » rendu quelques services à votre majesté, qui l'en a récom-» pensé au-delà de ce qu'il pouvoit espérer : c'est beaucoup 5: pour lui d'être admis au conseil, mais lui confier le gou-» vernail de l'état, ce seroit trop à mon avis; votre majesté » ne doit l'accorder qu'à des gens sages, droits, fidèles & » capables

cette réponse, vit dès-lors qu'il n'obtiendroit point le suffrage de Ouang-tan en faveur de Ouang-kin-ju; il se rendit à la prière que lui faisoit ce sidèle sujet de lui accorder sa retraite; après quoi, il mit Ouang-kin-ju au nombre de ses ministres, qui dit alors à ses amis qu'il auroit obtenu cet honneur dix ans plutôt si Ouang-tan ne s'y étoit pas tou-jours opposé.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1017.
Tchin-tfong.

A la neuvième lune, mourut Ouang-tan. Durant tout le temps qu'il fut à la tête des ministres d'état, il maintint avec vigueur le sage gouvernement des empereurs Taï-tsou & Taï-tsong. Il fut long-temps dans le ministère & eut toute la confiance de ses maîtres. Jamais on ne proposa un sujet pour un emploi, sans demander ce que Ouang-tan pensoit de sa capacité. Il étoit réservé dans ses paroles, & il n'en proféroit point d'inutiles. Il examinoit les talens de chacun, dont il écrivoit les noms dans un livre secret, &, lorsqu'il vaquoit quelque emploi, il présentoit les noms de trois sujets qu'il jugeoit capables de le remplir, afin que l'empereur pût choisir. Parfaitement instruit de l'état de l'empire, il laissoit recueillir aux mandarins des provinces l'honneur qu'ils se faisoient en procurant le bien des peuples; il les avertissoit même en particulier de ce qu'ils avoient à faire, & leur en laissoit ensuite toute la gloire, sans vouloir se l'attribuer.

Tchang-ché-siun, qui venoit d'être préposé à la recette d'une douane dans la province du Kiang-si, lui ayant demandé ses instructions avant que de partir de la cour pour s'y rendre, Ouang tan lui dit que les douanes étoient exorbitantes dans cette province & le chargea d'y prendre garde. Tchang-ché-siun, après avoir pris possession de sa charge, diminua

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1017.
Tchin-tsong.

considérablement ces droits, & le peuple disoit hautement qu'il étoit un des plus grands hommes de l'empire. Sieï-koueï ayant été nommé à un des premiers emplois du pays de Hoaï, Ouang-tan, de qui il alla prendre congé, ne lui dit que ce peu de mots: » Les peuples au nord & au sud sont » épuisés, il faut les ménager «; & ils firent tant d'impression sur ce nouveau mandarin, qu'en fortant, il jetta un grand soupir, & s'écria; » Voilà deux mots bien dignes d'un premier ministre! que les peuples seroient heureux s'ils avoient » toujours de semblables officiers pour les gouverner «!

Un eunuque du palais, appellé Lieou-tching-koueï, qui, par sa sidélité, son attachement & son assiduité auprès de la personne de l'empereur, avoit gagné ses bonnes graces, désiroit quelque emploi dans le conseil secret de l'état: étant tombé malade très-dangereusement, il pria ce prince de lui accorder cette grace avant que de mourir; l'empereur y consentoit, cependant il voulut consulter Ouang-tan; ce premier ministre ayant fait sentir à TCHIN-TSONG que cela ne se pouvoit pas, sur-le-champ ce prince se désista.

Lorsque Ouang-tan sut sur le point de mourir, il sit appeller son sils aîné, & lui dit de bien se garder d'imiter la lâcheté qu'il avoit eue de se taire sur l'imposture du livre prétendu céleste, qui avoit fait tant de bruit & causé tant de maux dans l'empire; il ajouta qu'il s'en repentoit sincèrement, & que pour s'en punir, il vouloit qu'après sa mort on lui rasât la tête, & qu'on le revêtît d'un habit de Ho-chang. Ses sils, vouloient exécuter cette dernière volonté de leur père, mais Yang-y, son ami, s'y opposa.

L'an 1018, à la sixième lune, il parut une comète à l'étoile polaire.

A la huitième lune, l'empereur nomma son fils Tchaocheou-y, prince héritier de l'empire, &, à cette occasion, il fit publier un pardon général.

L'an 1019, le premier jour de la troisième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la fixième lune, Tchu-neng, inspecteur dans le pays de Yong-hing, dont Kao-tchun étoit gouverneur, se prévalant de la protection de l'eunuque Tcheou-hoaï-tching qui avoit du crédit dans le palais, s'avisa de fabriquer un livre d'un style relevé, & qui fut trouvé si extraordinaire, qu'on adressa un placet à l'empereur pour l'avertir qu'un livre céleste étoit descendu sur la montagne Kien-yeou (1); l'empereur, sans hésiter un moment, y envoya des principaux seigneurs de sa cour pour le recevoir; il sut transporté avec pompe dans son palais. Personne n'ignoroit que ce n'étoit qu'une imposture, & l'empereur seul y ajoutoit foi, ou du moins il le feignoit. Lou-tsong-tao déclama beaucoup dans un placet contre la témérité de ces fourberies, & Sun-ché, gouverneur du pays de Ho-yang, demanda, au nom de tout l'empire, qu'on fît mourir Tchu-neng; mais l'empereur, qui favoit à quoi s'en tenir, n'eut aucun égard à tous ces cris.

Comme ce prétendu livre céleste avoit été trouvé dans le gouvernement de Kao-tchun, l'empereur se ressouvint de ce que Ouang-tan lui avoit dit de cet ancien ministre, &, à cette occasion, il le sit venir à la cour. Ouang-kin-ju n'étoit plus si bien dans l'esprit de ce prince; pour rentrer dans sa première saveur, il employa un certain Tsiao-ouen-y, originaire de Tchang-tcheou, & Tao-ssé de profession; ce sut précisément

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
Song.
1018.
Tchin-tfong.

<sup>(1)</sup> Au sud de Si-ngan-sou dans la province du Chen-si.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1019. Tchin-tfong.

l'empereur un livre avec lequel il prétendoit faire venir les esprits; mais on prouva si clairement à ce prince que le Tao-ssé & Ouang-kin-ju l'avoient fabriqué ensemble, qu'il cassa ce dernier de son emploi de ministre d'état, & le donna à Kao-tchun.

A la huitième lune, l'empereur convoqua dans son palais une grande assemblée des Tao-ssé & des Ho-chang, dont le nombre monta à treize mille quatre-vingt-six, ce qui étoit une nouveauté assez étrange aux yeux de la nation. TCHIN-TSONG cherchoit à se faire un nom parmi ses sujets, & il supposoit des prodiges pour leur persuader que le Tien s'intéressoit au bonheur de son règne. Ce prince abusé, ne voyoit pas qu'il se couvroit de ridicule à la face de tout l'empire, & que les honneurs qu'il faisoit aux Ho-chang & aux Tao-ssé le rendoient lui-même méprisable.

H020.

L'an 1020, à la feconde lune, l'empereur tomba malade & dans un état à ne plus s'occuper du gouvernement, ni même à recevoir les visites des grands. Comme cette maladie parut de nature à ne pas finir si-tôt, ce prince chargea l'impératrice du soin des affaires.

A la quatrième lune, il parut au sud-ouest deux lunes en même-temps, ce qui sut regardé comme d'un très-mauvais présage.

Le ministre Kao-tchun, & Li-tié, grand-maître de la maison du prince héritier, ne voyoient qu'avec chagrin le gouvernement entre les maîns de l'impératrice. Kao-tchun trouvant un jour Tchin-tsong disposé à l'écouter, lui parla avec éloge du prince héritier, & lui dit qu'il pouvoit lui confier les rênes du gouvernement, en lui donnant pour conseil des

gens sages & expérimentés; mais qu'il devoit bien se garder de jetter les yeux sur Ting-oueï & Tsien-oueï-yen, qui n'étoient que des statteurs, plus capables de lui nuire que de lui rendre service. Tchin-tsong parut approuver tout ce qu'il lui dit à ce sujet; Kao-tchun lui sit connoître ensuite, par un placet qu'il sit écrire secrètement, que personne n'étoit plus propre à aider le prince héritier que Yang-yu.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1020.
Tehin-tsong.

Cette affaire ayant transpiré dans le tribunal des ministres; Ting-ouei, qui, depuis quelque temps, avoit conçu beaucoup d'inimitié contre Kao-tchun, fit agir l'intrigue & imagina mille prétextes pour l'éloigner du gouvernement. L'empereur céda à tous les ressorts qu'il sit jouer pour le perdre; mais néanmoins il fit connoître qu'il n'étoit point mécontent de Kao-tchun : il le fit gouverneur du prince héritier, & le créa prince du troissème ordre, du titre de Laï-koué. Il donna à Li-tié sa place de ministre d'état. Celui-ci, qui voyoit des troubles naissans dans le ministère, & qui pensoit qu'il n'y seroit jamais en paix tant que l'ambitieux Ting-ouei y auroit quelque part, refusoit d'accepter, lorsque le prince héritier entrant chez l'empereur, le remercia de ce qu'il avoit choisi le grand-maître de sa maison pour en faire un de ses ministres. L'empereur jettant alors les veux sur Li-tié: "Eh bien! lui dit-il, vous excuserez-vous encore "? Li-tié n'ayant rien à répondre, reçut l'ordre de l'empereur & se foumit.

L'eunuque Tcheou-hoaï-tching, qui avoit eu d'abord beaucoup de crédit sur l'esprit de l'empereur, mais qui ne jouissoit plus de la même faveur, craignant qu'on ne le sît mourir, à cause de plusieurs crimes dont il se sentoit coupable, cut recours à Kao-tchun pour s'appuyer de son autorité.



DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1020.
Tchin-tfong.

Ils concertèrent ensemble les moyens d'engager l'empereur à remettre entièrement le gouvernement entre les mains du prince héritier, à faire mourir Ting-oueï, & à le rétablir, lui Kao-tchun, dans le ministère.

Ting-oueï, instruit de ce complot, se rendit chez Tsao-liyong, &, de concert avec lui, ils exposèrent toute cette
intrigue dans un placet avec des couleurs fort noires. L'empereur, à qui ils le présentèrent le lendemain, renvoya cette
accusation à Tsao-oueï qu'il avoit rappellé des frontières &
placé à la tête de son conseil secret. Tsao-oueï sit arrêter
l'eunuque, qui, de crainte d'être mis à la question, avoua
tout. Tsao-oueï présenta ses dépositions à l'empereur; à
cette lecture, ce prince surieux vouloit les faire mourir tous
& même le prince héritier. Li-tié lui demanda avec beaucoup de sang-froid, » Combien votre majesté a-t-elle de sils «?
Ce seul mot sit comprendre à l'empereur qu'il alloit trop
loin: il ne condamna à mort que l'eunuque.

L'ambiticux Ting-oueï, qui en vouloit principalement à Kao-tchun, ne fut pas content de le voir hors d'affaire, & fit entrer dans son ressentiment l'impératrice sur laquelle il avoit beaucoup de crédit. Comme le livre prétendu céleste, supposé par Tchu-neng, avoit été trouvé dans le gouvernement de Kao-tchun, ce sut le prétexte qu'ils employèrent pour le perdre; ils le firent exiler de la cour lui & tous ceux de ses amis qu'on accusoit d'y avoir eu part. L'ordre qui l'exiloit, portoit seulement qu'il sût envoyé dans une petite ville de province; Ting-oueï y ajouta des provinces éloignées, ce qui lui sit une querelle violente avec Li-tié, qui ne tarda pas à éclater.

Ting-ouei, dont le crédit & la puissance, à l'aide de

l'intrigue, augmentoient de jour en jour, poussa la témérité jusqu'à changer les mandarins, sans en parler à l'empereur; un jour qu'il voulut donner quelques emplois à des sujets sans mérite, Li-tié s'y opposa ouvertement. Leur différend fut porté devant l'empereur. Li-tié, sans parler des sujets proposés, attaqua la conduite de Ting-ouei: il l'accusa de n'avoir tiré aucune justice d'un meurtre commis par le frère de l'une des personnes qu'il vouloit mettre en place; d'avoir falsisse l'ordre de sa majesté contre Kao-tchun, en y ajoutant un caractère qui l'exiloit aux extrémités de l'empire; d'avoir calomnié ce ministre, en lui imputant des crimes dont il étoit innocent. Ting-oueï se défendit avec tant d'art, que l'empereur ne savoit ce qu'il en devoit croire; alors Li-tié lui dit que cette affaire méritoit d'être entièrement éclaircie, & qu'il le supplioit de les casser l'un & l'autre du ministère, & de les livrer au tribunal des censeurs de l'empire, pour y être examinés & jugés dans les formes.

Cette proposition irrita l'empereur, qui les cassa tous deux du ministère, & nomma Li-tié, gouverneur de Yuntcheou, & Ting-oueï, gouverneur de Ho-nan-sou; mais le lendemain Ting-oueï reparut au palais à son ordinaire, & l'empereur lui parlant de son dissérend de la veille avec Li-tié, Ting-oueï profita de cette occasion, & pria ce prince de le remettre dans son poste; TCHIN-TSONG ne répondit rien; alors prenant son silence pour un consentement, il se rendit au tribunal des ministres comme à son ordinaire. L'ordre, qui le cassoit, étoit déja enregistré: il dit à Licou-yun d'écrire celui qui le rétablissoit. Cet officier lui ayant demandé l'ordre par écrit, & Ting-oueï lui ayant répondu que sa parole

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1020.
Tchin-tfong.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1020, Tchin-tfong. suffisoit, il refusa de faire cet acte; mais Yen-chou, à qui il s'adressa ensuite, passa par-dessus les formalités, & l'écrivit pour ne pas se rendre l'ennemi de Ting-oueï. Le ministre rétabli devint plus puissant que jamais. Lieou-yun en fut si indigné, qu'il demanda sa retraite avec instance; on lui donna le gouvernement de Liu-tcheou.

1021.

L'an 1021, le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de foleil.

Malgré la faveur dont jouissoit Ting-ouei à la cour, & quoiqu'il semblât que l'autorité dont il étoit revêtu sut solidement établie, le nom seul de Ouang-kin-ju lui donnoit encore de l'ombrage; &, quoique cet ancien favori de TCHIN-TSONG fût retiré dans le Ho-nan, il craignit qu'il ne fit encore revivre dans le cœur de son maître les sentimens de bienveillance qu'il avoit cus pour lui: il résolut de le perdre, & Ouang-kin-ju en fournit lui-même le prétexte.

Il étoit malade, &, ne trouvant pas dans le Ho-nan les secours nécessaires, il écrivit à l'empereur pour lui demander la permission d'aller à la cour où il auroit de plus habiles médecins. Ce placet tomba entre les mains de Ting ouei, qui le garda, & envoya à Ouang-kin-ju un inconnu lui dire, de sa part, que l'empereur pensoit toujours à lui, & désiroit le voir encore au moins une fois avant que de mourir.

Ouang kin-ju, fans trop examiner la fource d'où lui venoit cet avis, partit pour la cour, où il ne fut pas plutôt arrivé, que Ting-ouei l'accusa d'avoir désobéi aux loix, en quittant le pays où il commandoit sans en avoir reçu l'ordre. L'empereur, qui ne regardoit plus Ouang-kin-ju comme autrefois, donna celui de l'arrêter, & on le livra au tribunal des

censeurs

censeurs de l'empire, où il fut condamné, comme coupable, à exercer un petit emploi à la cour du midi-

L'an 1022, à la deuxième lune, TcHIN-TSONG mourut dans la cinquante-cinquième année de son âge & la vingtcinquième de son règne. Les premières années avoient fait \_\_\_\_ espérer un règne affez heureux, mais depuis l'époque où il fe mit en tête de tromper l'empire, en se prêtant d'une manière indigne aux impostures de Ouang-kin-ju, on ne peut rien rapporter de lui qui ne déshonore le trône qu'il occupoit. Sur le point de mourir, il dit plusieurs fois qu'il falloit rappeller Kao-tchun & Li-tié, les remettre en place, & leur confier, conjointement avec l'impératrice, les rênes de l'état jusqu'à ce que le prince héritier fût en état de gouverner par lui-même; mais Ting-ouei, ennemi de l'un & de l'autre, & l'impérarrice qui craignoit la droiture de Li-tié, feignirent de ne point l'entendre; l'impératrice même, de son autorité, priva de leurs emplois les mandarins qui avoient montré le plus d'expérience, soit à la tête des armées, soit dans le conseil, & elle tint la même conduite à l'égard de tous ceux qui étoient demeurés attachés aux deux illustres exilés.

TCHIN-TSONG fit écrire ses dernières volontés par Ouangtseng; elles portoient que l'impératrice, en attendant, auroit soin de régler les affaires militaires, & qu'elle aideroit le prince héritier, son successeur, à s'instruire de tout ce qui concernoit le gouvernement. Lorsque Ouang-tseng transcrivoit cet ordre, Ting-oueï vint lui dire qu'il n'étoit pas nécessaire d'écrire en attendant, que ce mot étoit de trop dans l'original de l'empereur. Ouang-tseng, qui étoit droit & intègre, indigné de la témérité de Ting-ouei, lui répondit

Aa

Tome VIII.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG.

IOLI. Tchin-tforg.

10220

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1022.
Tchin-tfong.

avec fermeté qu'étant ministre d'état, il ne devoit pas ignorer qu'on ne pouvoit, sans se rendre criminel, altérer les ordres des empereurs. Ting-oueï, consus, n'osa rien répliquer.

Ouang-tseng, fidèle aux devoirs de son emploi, régla ensuite que, selon les contumes établies sous la dynastie des HAN, l'impératrice & le jeune empereur admettroient ensemble les grands à l'audience de cinq en cinq jours, qu'ils seroient assis l'un & l'autre sur le trône, l'impératrice à la gauche de l'empereur; mais Ting-ouel, qui vouloit gouverner seul, s'y opposa, & proposa un eunuque pour recevoir les ordres de l'impétatrice sur les affaires du-dehors, dont lui, Ting-ouci, auroit soin de lui faire le rapport; cette voie, comme la plus commode, fut approuvée par l'impératrice. Cet cunuque étoit Leï-yun-kong, l'intime ami & le compagnon de toutes les intrigues de Ting-oueï, qu'ils avoient grand soin de tenir secrètes; elles furent cependant découvertes par une femme Tao-ssé, appellée Lieou-té-miao, qu'on voyoit tous les jours entrer & fortir de chez Ting-ouei, & qui fut arrêtée.

Au premier interrogatoire qu'on lui fit subir, cette Tao-ssé avoua que Ting-oueï ne l'attiroit dans son hôtel que pour y pratiquer les sortilèges ordinaires de sa secte; qu'elle y avoit mis la statue d'un esprit, devant laquelle l'eunuque Leï-yun-kong venoit souvent faire des sacrifices; que l'empereur étant mort sur ces entrefaites, cet eunuque l'avoit introduite dans le palais pour y exercer les mêmes secrets. Les juges ayant fait leur rapport à l'impératrice, cette princesse entra dans une si grande colère contre l'eunuque & Ting-oueï, qu'elle vouloit les saire mourir tous deux; cependant, par

réflexion, elle se contenta d'exiler Ting-oueï à Ngai-tcheou avec un petit emploi; pour l'eunuque, il sut exécuté publiquement.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. SONG.

Tch.n-tfong.

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse totale de soleil.

A la dixième lune, on fit les funérailles de TCHIN-TSONG, & on enterra avec lui ces livres célestes qui l'avoient déshonoré.

#### GIN-TSONG.

Lorsque GIN-TSONG monta sur le trône, il n'avoit encore = que treize ans, mais, quoique d'un âge si tendre, il faisoit déja paroître un si excellent naturel, qu'il donna lieu d'espérer que son règne seroit heureux. L'impératrice, qui eut soin du gouvernement en attendant sa majorité, pensa à soulager le peuple qui étoit surchargé d'impôts, & elle établit un tribunal uniquement destiné à l'examen de ce qu'on pouvoit faire relativement à cette opération; mais elle commença par supprimer les douanes sur le sel & sur le thé.

Depuis le pernicieux exemple de Ouang-kin-ju & ses impostures au sujet des livres prétendus célestes, les sortilèges de la secte superstitieuse des Tao-se s'étoient étrangement répandus dans l'empire, & principalement dans les provinces de Kiang-si & de Kiang-nan, où ces sourbes avoient tellement infatué les peuples de leurs secrets, que, dans leurs maladies, ils n'usoient plus des remèdes naturels & ordinaires, & n'avoient recours qu'à leur magie pour leur guérison. Par les recherches que sit saire Hia-song, gouverneur de Hong-tcheou, il trouva dans cette seule ville jusqu'à mille

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1023.
Gin-tsong.

maisons infectées de ce fanatisme; il les contraignit de renoncer à ces puérilités ridicules & pernicieuses, sit raser les temples où se faisoient les sortilèges, & ensuite écrivit un placet à l'empereur pour demander qu'on sit de même dans toutes les provinces.

L'impératrice loua le zèle de Hia-fong, & ayant approuvé tout ce qu'il avoit fait, elle enjoignit à tous les gouverneurs de l'empire, & principalement à ceux des provinces de Kiangnan, de Kiang-fi, de Tché-kiang, de King-tcheou, de Houkouang, de Fou-kien & de Kouang-tong, où le mal avoit fait le plus de progrès, de tenir la même conduite, & de punir févèrement ceux qui ne se soumettroient pas.

1024.

L'an 1024, à la huitième lune, le jeune empereur, qui étoit naturellement studieux, alla visiter le Koué-tsé-kien ou le collège impérial, & y salua publiquement Consucius comme son maître.

1025.

L'an 1025, mourut Ouang-kin-ju, qui s'étoit rendu si fameux par ses impostures & par son dévouement à la doctrine des Tao-ssé: lorsqu'on en avertit le jeune empereur, il en parla aux grands comme d'un homme sourbe & dangereux qui avoit été long-temps dans le tribunal des ministres. Ouang-tseng, prenant la parole, dit à ce prince qu'il ne se trompoit pas dans le jugement qu'il en portoit; que Ouang-kin-ju, Ting-oueï, Lin-té, Tchin-pong-nien & Lieou-tching-koueï avoient une si mauvaise réputation parmi le peuple, qu'on ne les désignoit ordinairement que par la dénomination des cinq diables.

1026.

L'an 1026, à la cinquième lune, les Tartares Khitan, qui commençoient à se désier de Tchao-té-ming, évitèrent de lui donner aucun prétexte de se plaindre d'eux, mais ils

résolurent de l'ensermer entre leurs états en saisant la conquête du pays des Hoeï-ho, & ils allèrent mettre le siège devant la ville de Kan-tcheou. Cette démarche des Khitan inquiéta le Tsan-pou ou ches des Tang-hiang; il craignit que ces Tartares venant à bout des Hoeï-ho, leurs tributaires, n'envahissent ensuite ses états; il résolut de les prévenir, &, se mettant à la tête de ses troupes, il alla les chercher à Kan-tcheou où il les battit; il les contraignit de lever le siège de cette ville & de se retirer dans leur pays.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
1026.
Gin-tlong,

Le premier jour de la dixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Le premier jour de l'an 1027, qui étoit celui de l'anniverfaire de la naissance de l'impératrice, GIN-TSONG, escorté
des grands, se présenta pour féliciter cette princesse avec
tout le cérémonial usité en pareille occasion; l'impératrice
lui sit dire qu'elle l'en dispensoit: Ouang-tseng dit à l'empereur, que sa majesté avoit donné l'exemple du respect filial
qu'un fils doit à sa mère, & l'impératrice, celui d'une parfaite modestie digne d'admiration; mais que cette princesse
le dispensant de ce devoir, sa majesté pouvoit se conformer
à son ordre; cette réslexion n'arrêta pas l'empereur: il insista,
& la cérémonie se sit avec beaucoup de magnificence.

1027.

L'an 1028, le premier jour de la troisième lune, il y eut = une éclipse de soleil.

1028,

Tchao-té-ming apprit avec une joie extrême la défaite des Khitan à Kan-tcheou; il n ignoroit pas le motif qui leur avoit fait entreprendre le siège de cette ville, & il prit des mesures secrètes pour traverser leur dessein. Sous prétexte de venger leur affront, il résolut d'enlever lui-même Kantcheou aux Hoei-ho & d'annexer cette ville à ses états : il

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1028.
Gin-tsong.

chargea de cette expédition Tchao-yuen-hao, son fils, prince doué des plus excellentes qualités, d'un esprit pénétrant, d'une bravoure à toute épreuve, & d'un conseil admirable dans les affaires les plus compliquées. Il peignoit avec goût & entendoit parfaitement les livres Tartares & Chinois dont il avoit fait une étude particulière. Tchao-té-ming, son père, soumis en apparence aux Tartares & aux Chinois, n'avoit pas craint de prendre l'auguste titre d'empereur, & ses sujets avoient pour lui autant de respect que les Chinois en ont pour leurs maîtres.

Tchao yuen-hao marcha contre les Hoeï-ho, qui, ne s'attendant pas à cette attaque imprévue, furent battus; il leur prit ensuite Kan-tcheou; après quoi, il retourna auprès de son père, qui lui donna, pour le récompenser, le titre de prince héritier.

1029.

L'an 1029, à la sixième lune, il s'éleva pendant la nuit une furicuse tempête, mêlée de grêle & de pluie & accompagnée d'un tonnerre violent, qui mit le seu à un beau palais que l'empereur Tchin-tsong avoit sait bâtir avec des dépenses immenses, & le réduisit en cendres presqu'en entier. L'impératrice, inconsolable de cette perte, sit arrêter tous ceux qui en avoient la garde, & elle les sit mettre en prison; Fan yong & Ouang-chou sirent entendre à cette princesse que le seu empereur n'avoit pu élever ce superbe édifice qu'en épuisant ses peuples, & qu'elle ne devoit point penser à le saire reconstruire; ils ajoutèrent qu'on devoit regarder cet évènement comme un avis du Ciel; qu'ils l'exhortoient à en prositer, en saisant applanir & debarrasser le sol où ce palais étoit situé, & en renouvellant en même-temps ses ordres contre la dostrine pernicieuse des Tao-ssé. L'impératrice

& GIN-TSONG firent mettre en liberté les personnes qu'on avoit soupçonnées de cet incendie; mais, comme la droiture de Ouang-tseng faisoit ombrage à l'impératrice, elle saisst cette occasion pour le renvoyer du ministère, en lui donnant le gouvernement de Yen-tcheou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
10;0.
Gin-tfong.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de folcil.

L'empereur étant en âge de prendre soin du gouvernement, les grands, qui le voyoient à regret sous la tutelle de l'impératrice, lui présentèrent, après les cérémonies de la nouvelle année, un placet, par lequel ils lui marquoient l'empressement qu'avoient ses peuples de le voir gouverner par lui-même; l'empereur ne voulut point y consentir.

L'an 1031, à la sixième lune, mourut Yé-liu-long-siu, roi = des Khitan: il eut pour successeur Yé-liu-tsong-chin, son sils. Alors la princesse Siao-nao-kin s'autorisa de la minorité du jeune roi pour se rendre maitresse du gouvernement, & elle prit le titre d'impératrice mère. Cependant elle n'étoit qu'une des reines concubines de Yé-liu-long-siu: Siao-chi, la semme légitime, n'avoit point eu d'enfans, & avoit adopté celui de Siao-nao-kin, qu'elle avoit élevé avec autant de soin que s'il cût été son propre sils, & le roi l'avoit nommé son successeur.

Siao-nao-kin, jalouse de l'autorité qu'elle venoit de s'arroger, & craignant que l'épouse légitime du roi désunt ne vînt à la lui disputer, saissit toutes les occasions de chagriner cette princesse, qu'elle maltraitoit avec tant d'injustice, qu'on avoit tout lieu de craindre qu'elle n'en vînt à de fâcheuses extrémités. Le jeune roi, son sils, lui en sit des reproches;

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1031.
Gin-tfong.

il lui dit que l'impératrice Siao-chi l'avoit élevé avec autant d'amitié & de soin qu'elle auroit pu faire elle-même, & qu'au lieu de la maltraiter, ils lui-devoient de la reconnoif-sance; mais tout ce que le jeune roi put dire pour adoucir l'esprit de Siao-nao-kin ne servit de rien; cette princesse, ambitieuse & inquiète, fit transporter celle qu'elle regardoit comme la rivale de son autorité, à Chang-king, où des gardes qui l'observoient de près, pouvoient lui rendre compte de toutes ses démarches, si l'ambition de faire préva-loir ses droits lui cût suggéré l'envie d'en faire quelques-unes.

Malgré ces précautions, la reine Siao-nao-kin ne fut point encore tranquille; un jour étant à la chasse, pour essayer de dissiper ses soupçons déchirans, elle envoya ordre à cette malheureuse princesse de se donner la mort. Siao-chi n'en murmura pas & ne chercha point à se révolter contre la dureté de cet arrêt; elle protesta seulement, en mourant, qu'elle n'avoit rien fait qui méritât ce traitement.

Cette même année, la cour impériale voyant que Tchaoté-ming devenoit tous les jours plus puissant, jugea que pour l'engager dans les intérêts de l'empire, elle devoit le faire prince de Hia, & déclarer Tchao-yuen-hao, prince du titre de Si-ping-ouang. Peu de temps après Tchao-té-ming mourut, le roi des Khitan envoya aussi-tôt un de ses officiers porter à Tchao-yuen-hao des lettres-patentes de prince de Hia, dans le dessein de le conserver dans ses intérêts. Tchao-yuen-hao étoit plus porté pour les Tartares Khitan que pour l'empire des Song, & sans cesse il avoit exhorté son père à secouer le joug de la Chine, mais Tchao-té-ming ménageoit les uns & les autres, asin d'avoir une ressource en cas de malheur.

"Il y a long-temps, lui disoit-il dans sa dernière maladie, que je sais la guerre, & la conduite que j'ai tenue m'a c réussi. Il y a trente ans que notre famille reçoit de la Chine, chaque année, un grand nombre de pièces de soie, & c'est un biensait dont il ne saut pas se montrer ingrat«. —"Les Tartares, répondit Tchao-yuen-hao, se contentent d'habits de peaux; notre nation ne connoît ni le luxe ni la mollesse s'es son occupation est de nourrir des animaux & de ne craindre ni la peine ni la fatigue; par sa valeur & par sa prudence, elle sait soumettre ses voisins; de quelle utilité s'es sont pour nous ces étosses de brocard & de soie qui ne s'ervent qu'à amollir notre courage & dès-lors à borner nos s'econquêtes «?

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Song. 1032. Gin-tfong.

Lorsqu'après la mort de Tchao-té-ming, ce jeune guerrier eut pris possession du trône, il règla ses troupes sur le pied de celles de la Chine; tous les six jours, il assembloit les officiers pour les instruire & leur donner ses ordres; il établit aussi disserens tribunaux de guerre & de police sur le modèle de ceux de l'empire, & des cosséges où on instruisoit les jeunes gens dans les lettres Tartares & Chinoises. Quant aux exercices militaires, il ne voulut point s'éloigner de ceux qui étoient ordinaires parmi les Tartares; il occupoit continuellement ses soldats à des parties de chasse pour les tenir en haleine, les accoutumer à la fatigue, & les disposer à exécuter le grand dessein qu'il avoit d'étendre les bornes de son empire.

L'an 1033, à la seconde lune, il parut une comète du côté du nord-ouest; on la prit d'abord pour une nouvelle étoile, & le tribunal en parla ainsi à l'empereur; mais ensuite elle étendit une queue de plus de deux pieds de longueur, &

DE L'ÉRB CHRÉTIENNE. Sonc. 1033. Gin-tsong. on vit que c'étoit une véritable comète. A cette occasion, l'impératrice voulut faire, dans la falle des ancêtres de la famille impériale, des cérémonies que les seuls empereurs avoient le droit de pratiquer. Les grands lui représentèrent que cette prérogative n'étoit point accordée aux semmes; mais ils ne purent la faire changer de dessein: elle mit le bonnet & les habits impériaux, &, suivie d'un grand cortège, elle se rendit dans cette salle où elle sit les cérémonies accoutumées.

Ce fut le dernier acte public de cette princesse, qui tomba presque aussi-tôt malade, & mourut un mois après; douée de très-belles qualités & d'une grande étendue de génie, elle gouverna pendant près de vingt ans avec beaucoup de bonheur & de succès; quoique sévère, elle n'alla jamais au-delà des loix; elle ne récompensoit point sans avoir des motifs légitimes; elle paroissoit rarement en public, mais avec magnificence; des officiers gouvernoient sous son nom, & elle avoit sçu en faire un choix si judicieux & les surveilloit de si près, qu'aucun n'osa abuser de l'autorité qui lui étoit consiée.

Cette impératrice avoit beaucoup d'amitié pour la princesse Yang-chi, la première des reines concubines de l'empereur Tchin-tsong, en qui elle avoit remàrqué beaucoup de fermeté & une prudence consommée: en mourant, elle la déclara impératrice mère, & voulut qu'on ne fît rien dans l'empire que d'après ses ordres: c'étoit continuer la régence. Les grands s'assemblèrent dans le palais pour la reconnoître, ils y vinrent tous, à l'exception de ceux qui composoient le tribunal des censeurs de l'empire. Tsaï-tsi, qui les présidoit, les en empêcha. Ce président alla seul au palais, & dit aux

grands assemblés, que l'empereur étant depuis quelques années en état de gouverner, ses sidèles sujets ne vouloient point d'autre maître que lui, & qu'on ne devoit point soussir que l'autorité impériale restât entre les mains de semmes, qui en faisoient un abus & se la léguoient. Les grands approuvèrent le sentiment de Tsaï-tsi; cependant pour ne pas aller contre les dernières volontés de l'impératrice Lieou-chi, & parce que l'empire devoit avoir une mère, ils reconnurent Yang-chi en cette qualité & comme impératrice; mais l'empereur entra en possession du gouvernement à la grande satisfaction de tous ses sujets.

De l'Ere Chrétienne Song. 1033. Gin-tsong.

Ce jeune souverain se ressouvint d'abord de Li-tié, qui avoit été grand-maître de sa maison, lorsqu'il n'étoit encore que prince héritier; il l'appella à la cour, & peu de temps après il le sit ministre d'état. Kao-tchun étoit mort depuis quelques années; il réhabilita sa mémoire & lui rendit tous les dégrés d'honneur dont il avoit joui durant sa vie.

Le premier jour de la sixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'empereur chérissoit tendrement deux concubines, qui, pour cette raison même, étoient sort mal dans l'esprit de l'impératrice Kouo-chi, son épouse légitime; celle-ci ne pouvant soussirir que ces deux semmes s'attirassent toutes les assiduités du jeune monarque, trouvoit toujours quelque chose à reprendre dans leur conduite, & parloit d'elles d'une manière si peu mesurée, que ces reines, autorisées par les faveurs de l'empereur, manquoient quelquesois au respect qu'elles lui devoient. Chang-chi, c'est le nom d'une de ces reines, se plaignoit un jour à l'empereur de ces mauvais traitemens, lorsque l'impératrice, étant entrée tout-à-coup

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1033.
Gin-tfong.

où ils étoient, & piquée au vif des plaintes dont elle avoit entendu une partie, alla droit à elle & lui donna un foufflet; l'empereur, qui s'étoit levé aussi-tôt pour l'empêcher de redoubler, reçut lui-même un coup. A l'aide des eunuques il la fit fortir, après quoi, il prit la résolution de la dégrader du rang d'impératrice & de la répudier. Son premier ministre Liu-y-kien, dont il demanda l'avis, n'étoit pas bien avec l'impératrice, & il lui dit qu'il pouvoit la répudier; il lui cita même l'exemple de Kouang-ou-ti de la dynastie des HAN, un des plus grands empereurs qu'ait eu la Chine, qui avoit dégradé l'impératrice Kouo-heou, par la seule raison qu'elle se plaignoit mal-à-propos. Le ministre, qui connoissoit le bon cœur & la facilité de Gin-Tsong, fit défense de recevoir aucun placet de la part des censeurs de l'empire, bien persuadé que dès qu'ils auroient connoisfance de ce dessein, ils ne manqueroient pas de venir le traverser. En effet, Kong-tao-fou, un des descendans de Confucius qui se trouvoit alors à la tête de ces censeurs, vint au palais avec dix de ses collègues: s'étant présentés à genoux devant la falle du trône, ils demandèrent audience. L'empereur leur fit dire de s'adresser au tribunal des ministres d'état, où on leur feroit part des raisons qui le déterminoient à répudier l'impératrice.

Kong-tao-fou, toujours accompagné des autres censeurs, ayant trouvé dans le tribunal des ministres Liu-y-kien, il lui dit que, dans son poste de premier ministre, il devoit se regarder, à l'égard de la famille impériale, comme un fils à l'égard de son père & de sa mère; &, que si le père & la mère avoient quelque dissérend entre eux, c'étoit au fils à tâcher de les mettre d'accord. » Que diroit-on d'un fils,

"ajouta-t-il, qui ne s'opposeroit pas de toutes ses sorces à ce que son père déshonorât sa mère «? Liu-y-kien répondit que ce n'étoit point une nouveauté de dégrader une impératrice, que les grandes dynasties des HAN & des TANG en fournissoient des exemples. "L'exemple de l'empereur "Kouang-ou-ti de la dynastie des HAN est-il à suivre, répartit "le chef des censeurs? Ce qui a été fait en ce point par quel- ques empereurs a été désapprouvé, & l'est encore par toutes "les personnes sages; le devoir d'un sidèle ministre est "d'exhorter le souverain à imiter les beaux exemples laissés "par les grands empereurs Yao & Chun, & non pas de lui "proposer pour modèle les actions blâmables de quelques "cmpereurs des HAN & des TANG".

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1033.
Gin-tfong.

Liu-y-kien, n'ayant rien à répondre, fortit du tribunal, & rapporta à l'empereur les paroles des censeurs, peut-être avec moins de fidélité qu'il n'auroit dû: il en revint avec un ordre de Gin-tsong, qui cassoit de leurs charges de censeurs, Kong-tao-sou & tous ses collègues, & les envoyoit dans les provinces les plus reculées de l'empire exercer d'autres emplois. L'impératrice Kouo-chi sut dégradée & confinée dans un palais où on ne la laissa manquer de rien, mais on lui interdit toute communication au-dehors. Pour punir en même-temps Chang-chi de son manque de respect à l'égard de l'impératrice, quelque amour que le prince eût pour elle, il la fit loger dans un autre palais.

L'an 1034, à la cinquième lune, il y eut aussi des troubles = à la cour des Tartares Khitan, à l'occasion de la reine Siaonao-kin, mère du roi. Cette princesse ambitieuse, jalouse de régner, voyant que le roi, l'aîné de ses fils, étoit en état de gouverner par lui-même & qu'il paroissoit en avoir envie,

10340

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1034.
Gin-tfong.

forma le projet de le déposer & de mettre à sa place Tchongyuen, son cadet, qui étoit encore fort jeune, parce qu'au moyen de ce changement, elle conserveroit entre ses mains l'autorité dont elle ne vouloit pas se désaiss. Elle assembla les grands, les caressa beaucoup, leur dit du mal du roi, son sils, & sit un magnissque éloge de son cadet : elle sinit par leur faire la proposition de mettre celui-ci à la place de son aîné, & elle accompagna cette proposition de terribles menaces contre ceux qui s'y opposeroient.

Tchong-yuen, c'est le nom du cadet, aimoit beaucoup le roi, son frère; dès qu'il sut qu'on pensoit à le déposséder, il alla le même jour lui en donner avis; le roi, sur-le-champ, envoya investir le lieu où étoit la reine; on lui sit rendre le sceau, & dès-lors ce prince prit possession du gouvernement: il sit conduire sa mère dans un palais où elle sut étroitement gardée, ensuite, pour récompenser son cadet du service qu'il venoit d'en recevoir, il lui assigna un rang qui le mettoit le second après lui, sous le titre de Hoang-taï-ti, l'auguste frère cadet.

A la septième lune, en automne, Oues-tong, pour assurer davantage les limites occidentales de la Chine où il commandoit, entreprit d'enlever aux Hia quelques places d'armes qui étoient à sa bienséance. Tchao-yuen-hao, prince de Hia, regarda cette infraction à la paix comme une déclaration de guerre; ayant rassemblé ses troupes, il entra dans le département de King-tcheou (1), & battit Yang-tsun qui vouloit l'arrêter. Tsi-tsong-kiu, accouru au secours de ce dernier, tomba dans une embuscade que Tchao-yuen-hao

<sup>(1)</sup> King-yang-fou dans la province de Chen-si.

lui avoit dressée, & il sut fait prisonnier; peu de temps après = cependant il sut remis en liberté.

DE L'ERB
CHRÉTILINE.
Son G.
1034.
Gin-tfong.

A la huitième lune, il parut une comète aux étoiles Tchang & Y.

A la neuvième lune, l'empereur déclara la princesse Tsaochi, petite-fille du brave & fameux Tsao-pin, qui avoit rendu de si grands services à l'empire, son épouse légitime, & il la fit reconnoître impératrice à la place de la princesse Kouochi qu'il avoit déposée.

L'an 1035, à la feconde lune, l'empereur, voyant qu'il = n'avoit pas d'enfans & qu'il étoit sans espérance d'en avoir, adopta Tchao-tsong-chi, âgé de quatre ans, fils de Tchao-yun-jang, gouverneur de Kiang-ning, petit-fils de Tchao-yuen-pin, prince de Chang, & descendant de l'empereur

1035.

Taï-tsong en droite ligne; il le donna à élever à l'impératrice. Après l'irruption que Tchao-yuen-hao avoit faite sur les terres de l'empire, ce prince de Hia, craignant de ne pas faire de grands progrès contre la Chine, tourna ses armes d'un autre côté; il envoya Sou-nour, un de ses meilleurs généraux, contre Sou-sfé-lo; mais Sou-sfé-lo, qui étoit un grand capitaine, vint au-devant de Sou-nour, défit son armée & le fit lui-même prisonnier. Tchao-yuen-hao, sensible à un échec qui faisoit le plus grand tort à la réputation de ses armes, & dérangeoit le projet qu'il avoit de se former un vaste empire, se mit lui-même à la tête de ses troupes, & les conduisit à la ville de Miao-nicou-tching dont il entreprit le siège; mais il y trouva une résistance à laquelle il ne s'attendoit pas. Il fut très-long-temps devant cette place qu'il ne put jamais forcer, malgré les attaques les plus vives; voyant que la force n'y faisoit rien, il usa de stratagême; il

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1035.
Gin-tfong.

promit aux assiégés de bien vivre avec eux. &, sur sa parole, ils ne firent pas difficulté de lui ouvrir les portes de leur ville; alors, profitant de leur crédulité, il y sit entrer brusquement ses troupes & sit main-basse sur une infinité de monde; cette action intimida les villes voisines: il prit ensuite, sans beaucoup de peine, celles de Tsing-tang, de Tsong-ko, de Taï-sing-ling & plusieurs autres. Ngan-tsé-lo, officier de Sou-ssé-lo, qui voulut lui couper le chemin par où il devoit s'en retourner, sut battu, mais avec beaucoup de perte du côté de Tchao-yuen-hao, qui, outre les soldats tués dans l'action, en perdit encore un très-grand nombre au passage de la rivière de Tsong-ko-ho; les Tou-san s'attribuèrent aussi la victoire, & avec d'autant plus de vraisemblance, que Sou-ssé-lo, qui arriva à propos au-delà de la rivière, y attaqua Tchao-yuen-hao dont il désit l'armée, & enleva tout le bagage.

1036.

Tchao-yuen-hao remit bientôt de nouvelles troupes sur pied; il étoit alors maître absolu des pays de Hia-tcheou, de Yn-tcheou, de Souï-tcheou, de Yeou-tcheou, de Tsingtcheou, de Ling-tcheou, de Yen-tcheou, de Hoeï-tcheou, de Ching-tcheou, de Kan-tcheou, & de Léang-tcheou dans la province de Chen-si; outre cela, il se faisit encore des pays de Koua tcheou & de Cha-tcheou, & érigea en tcheou les villes de guerre qui étoient dans le pays de Long, Il faisoit sa résidence ordinaire à Hing-tcheou (1), que le Hoang-ho d'un côté, & la montagne Ho-lan-chan de l'autre, comme deux barrières naturelles, mettoient en sûreté; ces dissérens pays pouvoient avoir au moins dix mille ly de tour.

<sup>(1)</sup> Ning-hia-ouei à l'extrémité septentiionale de la province de Chen-si, sous

Ce prince avoit toujours sur pied jusqu'à cent cinquante mille hommes qu'il distribuoit dans ses états, selon les raisons qu'il avoit de craindre des puissances dont il étoit environné; au nord du Hoang-ho, il en avoit sept mille toujours prêts à s'opposer aux invasions des Tartates Khitan; au sud de ce sleuve, il en avoit placé cinquante mille pour tenir en respect les gouverneurs Chinois des départemens de Hoantcheou, de King-tcheou, de Tchin-jong & de Yuen-tcheou; cinquante mille autres, postés du côté de Tso-siang & de Yeou-tcheou, le garantissoient contre Fou-yen & Lin-fou; trente mille du côté de Yeou-siang & de Kan-tcheou tenoient en bride les Tou-fan & les Hoei-ho; enfin, les autres treize mille étoient distribués pour la garde des villes de Ho-lan, Lingtcheou, Hing-tcheou & Hing-king-fou; indépendamment de ces cent cinquante mille hommes, il en avoit cinq mille d'élite pour sa garde & trois mille cuirassiers qui le suivoient dans toutes ses expéditions. Cette année, voulant réparer l'échec qu'il avoit recu des Tou-fan, il leur enleva les villes de Koua-tcheou, de Cha-tcheou & de Sou-tcheou.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1036.
Gin-:fong.

L'an 1037, à la douzième lune, il y cut un furieux tremblement de terre qui se sit sentir à la cour & dans les départemens qui en dépendoient, à Ting-tcheou, à Siang-tcheou, à Ping-tcheou, à Taï-tcheou & à Hin-tcheou; il sit beaucoup de ravages, sur-tout dans ces trois derniers tcheou, dont il renversa les maisons: plus de vingt-deux mille personnes y perdirent la vie, &, suivant le calcul qui en sut fait, il y en cut cinq mille six cents de blessés. Yé-tsing-tchin, un des premiers mandarins du tribunal de l'histoire, prosita de cet évènement pour reprocher à l'empereur l'attachement qu'il marquoit pour la secte de Foé; il l'engagea à éloigner de sa

1037.

Tome VIII:

Cc

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1037.
Gin-tfong.

1038.

personne le Tao-ssé qu'il entretenoit. Il écrivit dans le placet qu'il présenta à cet esset, que le tremblement de terre s'étoit étendu à plus de cent cinquante ly, à l'est du Hoang-ho.

L'an 1038, à la dixième lune, Tchao-yuen-hao prit le titre d'empereur: il avoit attendu, pour faire cette démarche, le retour des gens qu'il avoit envoyés à la montagne Ou-taï-chan offiir un facrifice à Foé pour se rendre cette idole propice. Il assembla tous les chefs, & après s'être assuré de leur sidélité par le serment le plus terrible en buvant du sang, il se prépara à faire trois attaques, l'une du côté de Fou-yen, la seconde, du côté de Tsing-té, & la troisième, du côté de Chi-tching; mais avant, ce prince adressa à Gin-Tsong le placet suivant:

» Je descends d'une famille dont plusieurs ont porté ancien-» nement le titre d'empereur. Vers la fin de la dynastie des » Tein orientaux, commencèrent à régner les Ouei posté-» riçurs qui conquirent une partie de la Chine; avant l'ex-» tinction de la dynastie des TANG, Ssé-kong, un de mes » ancêtres, vint à leur secours, & rendit de si grands services » à l'empereur, qu'il en reçut un emploi considérable, & » fut adopté par la famille impériale, dont on lui permit de » porter le nom. Li ki-tsien, mon grand-père, qui étoit un » excellent capitaine, voulant relever l'éclat dont notre 29 famille étoit déchue, leva des troupes pour rentrer en » possession de ses domaines, & il eut le bonheur de sou-» mettre toutes les hordes de ces quartiers, qui le reconnurent » fans difficulté pour leur fouverain. Li-té-ming, mon père, » qui lui succéda, se soumit aux loix de votre majesté, & se » reconnut son tributaire. Ses états, à sa mort, étant tombés » entre mes mains, j'ai eu la noble ambition de remonter au

53 rang de mes glorieux ancêtres; j'ai quitté l'habit Chinois » que je portois pour prendre le leur, dont j'ai arrêté la forme; » j'ai remis les lettres en honneur & j'ai établi des loix ; j'ai 55 si heureusement réglé toutes choses, que les Ta-ta des "> Tou-fan, les peuples Tchang-yé & les Kiao-ho s'y font con-» formés avec une facilité à laquelle je n'aurois point ofé » m'attendre. Une seule chose leur faisoit de la peine; nous " nous foumettons volontiers, m'ont-ils dit, mais ce n'est » point simplement comme au prince de Hia: il faut que vous » preniez le titre d'empereur. Lorsque je les ai vus dans cette » disposition à mon égard, j'ai fait élever un grand tertre » fur lequel je suis monté le onzième de la dixième lune, » & tous les chefs de ces nations m'ont falué sous le titre » d'empereur de Hia; je prie votre majesté de ne pas s'y » opposer & de me reconnoître pour tel, afin qu'il y ait » une paix constante & solide entre les deux empires «.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1038. Gin-tfong.

Quoique le nouvel empereur des Hia dit que les Tou-fan s'étoient foumis à lui, cependant la horde ancienne de Pan-lo-tchi & plusieurs dixaines de mille Hoei-ho s'étoient donnés à Sou-sté-lo, qui se trouvoit en état de lui faire beaucoup de peine. Sou-sté-lo faisoit sa demeure ordinaire dans la ville de Chen-tcheou; il avoit à l'ouest la ville de Lin-kou-tching, par laquelle il communiquoit avec les royaumes de Tsing-haï & de Kao-tchang, qui entretenoient dans ses états un commerce considérable, source de ses richesses & de sa puissance. L'empereur le ménageoit, & lui donnoit des titres pour le mettre dans ses intérêts, afin de l'engager contre le prince de Hia, & empêcher celui-ci de s'élever.

GIN-TSONG, outré de la témérité du prince de Hia, assembla ses principaux officiers, pour consulter sur les moyens

Data Tana Constitution & Since so on so Security qu'il fallest premart pour la reprimer. Presque tous dirent que Tanais-quen-hao court trop foi de pour qu'on s'en inquietar, de qu'une s'eule campagne suffiront pour le detruire. Ou-yu, cendeur de l'empire, qui cuiveit un s'entiment oppose, fut degrade de les mires de prive de toutes s'es prérogatives; on fit puel et par-tout que quiconque prenaroit Tchao-yuen-hao ou apparteroit sa tete, comendioit une somme d'argent con lacracle, avec une des premières à gnites de l'état. Gis-tion à acteur en même-temps à tous s'es sujets, sous de ties-greves pennes, à avoir aucun commèrce dans les per les la pour de la famille impériale qui avoit été donne à Lisai-alen, dans le temps qu'il seignit de se soumetrie.

Le rel des Ales, apprenant de qui s'étoit fait contre lui à la cour impérane, en fut pique au vif, & écrivit à l'emperant de fa colore, une lettre qui le relleme : de la dispolition ou il étoit il mit dans une tent : toutes les lettres patentes que ses ancetres ou lus a partir les, & charges Hojon-nien, un de ses officiers, qu'elles comme à la cour.

.....

Line rose : a promier jour de la première land, il y que une de la la company de la première land.

Le relier Manapret certe dimarche, fe propara a porter la prome dant la Colles, & communea par infairer Nonmiliou, de relie goldenaux, nommé Fan-jong, nation par un étre le fourier Coperaire Tenachyuen nao ufaide el experiment pour le furprenore le suitent oja une quayant d'en entre la accommoder avec l'emprenore, il ordino reacour d'en entre la description avec l'emprenore le pour oit sy principe Fan-joughait a fourier à commune, às neguiges

des Hiz, qui s'etoit aussi-tôt mis à la tete de ses troupes, de vint attaquer Pao-ngan (1); Fan-yong cerivit aux officiers Lieou-ping & Ché-yuen-tiun, qui etoient alors campes a King-tcheou avec un corps des troupes imperiales, pour les prier de venir le joindre incessamment, & ils s'avancerent jusqu'a Tou-men.

Di L'EFE CH STUNKS, Senc. 1040. Gaser. 105.

Cependant le roi des Hia, après avoir pris Pao-ngan, vint attaquer Kin-ming-tchai, ville de guerre, qu'il força, & où il fit prisonniers Li-sse-pin, père & fils; après quoi, il alla droit à Yen-tcheou dont il entreprit le siège.

Avant que cette ville fut invettie de toutes parts, Fan-vorg eut le temps d'en faire partir un courier pour en donner avis à Lieou-ping & a Chê-vuen-tiun, qui etoient, suivant ses ordres, campes a Tou-men. Ces deux officiers vinrent auflitot, avec dix a douze mille hommes, juiqu'a San-tchuenkeou, où ils rencontrèrent un corps des ennemis. On se battit pendant trois jours avec une opiniatrete inconcevable, sans qu'aucun des deux partis cedat. Le premier jour, la perte fut a-peu-près egale des deux cotes; le iecond, les ennemis perdirent mille a douze cents hommes plus que les imperiaux, & la victoire parolssoir se declarer pour eux; mais le troilieme, Licou-ping avant ete blesse d'un coup de flèche, cet accident, qui arriva au ioleil conchant, ebranla les imperiaux dont la nuit seule empècha la defaite. Comme ils avoient mis toute leur confiance dans Lieou-ping, & qu'ils crurent sa blessure plus dangereuse qu'elle n'etoit, Hoang-te-ho, qui commandoit un de leurs corps, prit la

<sup>(</sup>a) Pao-ngan-mon dans le chirich de Yen-ngan-feu du Chen d.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1039.
Gin-tfong.

Tchao-yuen-hao étoit trop foible pour qu'on s'en inquiétât, & qu'une seule campagne suffiroit pour le détruire. Ou-yu, censeur de l'empire, qui ouvrit un sentiment opposé, sut dégradé de ses titres & privé de toutes ses prérogatives; on sit publier par-tout que quiconque prendroit Tchao-yuen-hao ou apporteroit sa tête, obtiendroit une somme d'argent considérable, avec une des premières dignités de l'état. Gin-tsong désendit en même-temps à tous ses sujets, sous de très-grièves peines, d'avoir aucun commerce dans les pays qui lui obéissoient, & dès-lors il ôta à ce rebelle le nom de Tchao, nom de la famille impériale qui avoit été donné à Li-ki-tsien, dans le temps qu'il seignit de se soumettre.

Le roi des Hia, apprenant ce qui s'étoit fait contre lui à la cour impériale, en fut piqué au vif, & écrivit à l'empereur, dans les premiers mouvemens de sa colère, une lettre qui se ressentiet de la disposition où il étoit; il mit dans une boîte toutes les lettres-patentes que ses ancêtres ou lui avoient reçues, & chargea Hoyon-nien, un de ses officiers, de les porter à la cour.

1040.

L'an 1040, le premier jour de la première lune, il y cut une éclipse de solcil.

Le roi des Hia, après cette démarche, se prépara à porter la guerre dans la Chine, & commença par insulter Yentcheou, dont le gouverneur, nommé Fan-yong, n'étoit pas en état de se désendre. Cependant Tchao-yuen-hao usa de ruse & de finesse pour le surprendre; il lui envoya dire qu'ayant dessein de s'accommoder avec l'empereur, il désiroit s'aboucher avec lui, & lui demander comment il pourroit s'y prendre. Fan-yong eut la soiblesse de le croire, & négligea

de faire les préparatifs nécessaires pour sa désense. Le roi des Hia, qui s'étoit aussi-tôt mis à la tête de ses troupes, vint attaquer Pao-ngan (1); Fan-yong écrivit aux officiers Lieou-ping & Ché-yuen-tsun, qui étoient alors campés à King-tcheou avec un corps des troupes impériales, pour les prier de venir le joindre incessamment, & ils s'avancèrent jusqu'à Tou-men.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1040. Gin-tfong.

Cependant le roi des Hia, après avoir pris Pao-ngan, vint attaquer Kin-ming-tchaï, ville de guerre, qu'il força, & où il fit prisonniers Li-ssé-pin, père & fils; après quoi, il alla droit à Yen-tcheou dont il entreprit le siège.

Avant que cette ville fût investie de toutes parts, Fan-yong eut le temps d'en faire partir un courier pour en donner avis à Licou-ping & à Chê-yuen-tsun, qui étoient, suivant ses ordres, campés à Tou-men. Ces deux officiers vinrent aussitôt, avec dix à douze mille hommes, jusqu'à San-tchuenkeou, où ils rencontrèrent un corps des ennemis. On se battit pendant trois jours avec une opiniatreté inconcevable, sans qu'aucun des deux partis cédat. Le premier jour, la perte fut à-peu-près égale des deux côtés; le second, les ennemis perdirent mille à douze cents hommes plus que les impériaux, & la victoire paroissoit se déclarer pour eux; mais le troisième, Lieou-ping avant été blesse d'un coup de flèche, cet accident, qui arriva au soleil conchant, ébranla les impériaux dont la nuit seule empêcha la désaite. Comme ils avoient mis toute leur confiance dans Licou-ping, & qu'ils crurent sa blessure plus dangereuse qu'elle n'étoit, Hoang-té-ho, qui commandoit un de leurs corps, prit la

<sup>(1)</sup> Pao-ngan-hien dans le district de Yen-ngan-fou du Chen-si.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1040.
Cin-tjong.

fuite. Lieou-y-sun, fils de Lieou-ping, courut après lui, mais De l'Ere il ne put jamais lui persuader de revenir.

L'armée impériale, diminuée du tiers par la retraite de Hoang-té-ho, alla se saissir d'une montagne située au sud-ouest, où Licou-ping la divisa en sept petits corps qu'il distribua en sept endroits dissérens, qui se désendoient mutuellement les uns les autres, disposition dans laquelle ce général mettoit toute son espérance. Ce sut précisément ce qui causa sa perte: les ennemis, ayant appris la retraite de Hoang-té-ho, vinrent, à la quatrième veille de la nuit, attaquer Licou-ping & coupèrent la communication de ses camps; dès-lors, ce ne sut plus qu'une déroute; Licou-ping & son sils, Ché-yuen-sun & plusieurs autres officiers surent faits prisonniers. Malgré cette victoire, Fan-yong continua à se désendre dans Yen-tcheou. Comme il tomboit alors beaucoup de neige, & que le roi des Hia ne jugea pas à propos d'attendre que les chemins sussent impraticables, il leva le siège & s'en retourna.

Ces nouvelles prouvèrent à la cour qu'il ne seroit pas aussi facile de réduire Tchao-yuen-hao qu'on l'avoit pensé d'abord; on y tint plusieurs conseils, dans lesquels, faute d'expérience dans la guerre, dont on avoit, pour ainsi dire, perdu le souvenir depuis la longue paix dont on jouissoit, on ne savoit ni quel général choisir, ni quels moyens on devoit prendre pour arrêter les progrès d'un voisin si ambitieux.

Un soldat de fortune, Fan-tchong-yen, qui avoit autrefois servi contre les Tartares Khitan, & s'étoit avancé par son mérite jusqu'à un des premiers grades militaires, s'offrit pour cette expédition, pourvu qu'on lui donnât la liberté de choisir quinze à dix-huit mille hommes, avec l'autorité de les placer où il jugeroit à propos sur les limites. Cette

proposition portée au conseil y sut acceptée. Fan-tchongven, en conséquence, choisit dix-huit mille hommes qu'il divisa en six corps, & mit à leur tête six officiers dont il connoissoit la bravoure, & à qui il recommanda de les exercer fans cesse à toutes les évolutions militaires. Fantchong-yen conduisit ces troupes sur les frontières, & leur sit prendre des postes si avantageux, que les ennemis, étonnés, disoient hautement qu'il n'étoit plus temps de penser à Yentcheou.

DE L'ERE SONG. 1040. Gin-tfong.

Cependant, à la neuvième lune, le roi des Hia marcha à San-tchuen, place de guerre, qu'il vouloit emporter; Han-ki, Gin-fou & quelques autres officiers Chinois, fous prétexte de visiter les frontières, firent un détachement de sept mille hommes, &, marchant de nuit, arrivèrent avant le jour, après avoir fait soixante-dix ly, à Pé-pao-tching où étoient les magasins des ennemis; ils surprirent cette ville & mirent le feu à toutes les provisions.

Han-ki étoit un officier plein de valeur qui commandoit fur les limites avant Fan-tchong-yen; il n'avoit cependant osé rien entreprendre contre les ennemis; tant ils s'étoient rendus formidables; mais lorsqu'il apprit que Fan-tchong-yen venoit à Yen-tcheou, il avoit voulu, par ce coup de main, faire voir de quoi il étoit capable.

Ce que Fan-tchong-yen, arrivé à Yen-tcheou, écrivit à l'empereur sur la puissance des ennemis, le détermina à envoyer fur les lieux Tchao-tfong-kiao, membre du tribunal des docteurs, pour examiner ce qui en étoit, & concerter avec Han-ki & Fan-tchong-yen les moyens d'étouffer cette révolte.

L envoyé alla d'abord tronver le général Han-ki: celui-ci,

3043,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1041.
Gin-tsong.

enflé du fuccès qu'il avoit eu à Pé-pao-tching, lui dit qu'avec les seules troupes répandues dans la province & réunies en corps, il se faisoit fort de finir entièrement cette guerre dans une campagne. Han-ki en écrivit à l'empereur sur le même ton; il lui manda qu'on avoit trop redouté les rebelles jusques-là, faute de savoir que le prince de Hia n'avoit sur pied que quarante à cinquante mille hommes, comme il l'avoit appris par les informations qu'il avoit faites; que si on n'avoit remporté que de foibles avantages contre lui, on devoit en attribuer la cause à la trop grande dispersion des troupes Chinoises dans les diverses places; qu'il convenoit de les réunir & d'aller à leur tête, à la première lune, envahir les états du prince de Hia & le réduire par la force.

Fan-tchong-yen, à qui l'envoyé de l'empereur rendit la conversation du général Han-ki, écrivit de son côté à l'empereur que la première lune tomboit dans une saison la moins propre de l'année pour cette expédition, à cause du froid excessif qu'on éprouveroit sur ces limites septentrionales, ce qui ralentiroit nécessairement les opérations de l'armée; qu'il pensoit, si sa majesté se décidoit à vouloir forçer l'ennemi chez lui, qu'on devoit attendre le milieu du printemps, saison pendant laquelle les fourrages sont rares & les chevaux tartares fort maigres. Venant ensuite à son sentiment particulier, Fan-tchong-yen sit sentir à l'empereur qu'il seroit infiniment présérable de ramener les rebelles par la douceur plutôt que d'employer la force, qui ne manqueroit pas de les aigrir & d'engager dans une guerre fort longue.

L'empereur estimoit Fan-tchong-yen & Han-ki, & il trouvoit que ces deux généraux appuyoient chacun leur sentiment

par des raisons; cependant il penchoit davantage pour celui de Han-ki, comme étant plus conforme à ce que la cour avoit d'abord pensé. Fan-tchong-yen, à qui ce prince fit passer le placet de son collègue, lui écrivit de nouveau que les Tartares de Hia occupoient les montagnes Hang-chan où ils avoient bâti plusieurs places de guerre bien gardées; que d'entreprendre de les forcer avec peu de troupes, c'étoit s'exposer évidemment à être battu; & cependant qu'on ne pouvoit y conduire une forte armée, à cause des passages & des gorges qui rendoient impossible le transport des convois. Han-ki, de son côté, revenant à la charge, dit que le dessein de gagner les rebelles par la douceur lui paroissoit impraticable, & propre seulement à décourager l'officier comme le soldat, s'ils en avoient connoissance; que le roi de Hia n'ayant pas plus de quarante à cinquante mille hommes, qui menoient avec eux femmes & enfans, vieillards & malades, ne pourroient jamais obtenir aucun avantage sur les troupes impériales, qu'autant qu'elles seroient divisées ou trop peu nombreuses. Il finissoit par prier l'empereur d'envoyer un de ses grands, qui verroit les choses par lui-même, avec un plein pouvoir de décider s'il falloit attendre l'ennemi ou l'aller chercher.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1041. Gin-tfong.

Le roi de Hia renvoya Kao-yen-té, officier Chinois qu'il avoit fait prisonnier, & lui dit d'assurer Fan-tchong-yen que son dessein étoit de faire la paix avec l'empire, & qu'il se prêteroit aux arrangemens qui pouvoient la procurer. Fan-tchong-yen saissit cette occasion pour exhorter ce prince à quitter le titre d'empereur, & à se contenter du rang que tenoit Tchao-té-ming, son père.

Han-ki, instruit de ce qui se passoit, & persuadé que le Tome VIII. Dd

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1041. Gin-tfong.

roi de Hia amusoit Fan-tchong-yen par ces propositions, pour faire réussir quelque entreprise qu'il méditoit, partit avec un grand corps de troupes, & apprit effectivement, en arrivant à Kao-ping (1), que ce prince avoit envové dans le Oueïtcheou (2) attaquer la ville de Hoaï-yuen, & qu'il machinoit quelque autre expédition. Aussi-tôt ce général alla au pays de Tchin-jong, & en rassembla toutes les troupes qu'il augmenta de dix-huit mille jeunes gens forts & robustes, qu'il donna à commander à Gin-fou; il envoya ordre à Tchukoan, à Ou-yng, à Ouang-koué de suivre de près Gin-sou à la tête de leurs troupes, & nomma Keng-tchuen chef du conseil de cette armée, dont il confia l'avant-garde au brave Sang-y. Il recommanda à ses officiers que lorsqu'ils seroient proches de la ville de guerre Té-ching-tchaï (3), ils tournâssent du côté de Yang-mou-long-tching (4), & sortissent au nord des ennemis où les places de guerre n'étoient éloignées les unes des autres que de quarante ly; que s'ils ne rencontroient pas les ennemis, ils se saississent des gorges & des passages, & missent des troupes en embuscade pour couper aux rebelles le chemin par lequel ils devoient s'en retourner.

> Un corps de plusieurs mille chevaux choisis, que Gin-sou fit marcher en avant, s'approcha de Hoai-yuen, & rencontra au sud de Tchang-kia-pou un pareil nombre d'ennemis qu'il attaqua & dont il tua quelques centaines; les autres prirent la fuite, & abandonnèrent leurs chevaux, leurs moutons & leurs chameaux, pour les attirer dans le piège que le

<sup>(1)</sup> Tchin-yuen-hien dans le district de Ping-leang fou.

<sup>(2)</sup> Kong-tchang-fou dans la partie occidentale du Chen-si, sur le Hoei-ho.

<sup>(3)</sup> Près de Tsing-ning-tcheou.

<sup>(4)</sup> Près de Long-té-luen, district de Ping-leang-fou.

prince de Hia leur avoit préparé. Sang-y & Gin-fou les suivoient de près avec la cavalerie. Les coureurs dirent que les ennemis paroissoient être en petit nombre; sur ce rapport, S Gin-fou & les autres officiers de l'armée impériale se persuadèrent qu'ils en auroient bon marché. Gin-fou joignit sur le soir Sang-y, & campa avec lui près de Hao-chouïtchuen: Tchu-koan & Ou-yng campèrent à Long-ki-tchuen, à environ cing ly de distance.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1041. Gin-tsong.

Le lendemain, ces généraux s'étant rendus maîtres d'une gorge par où ils croyoient que les ennemis devoient nécessairement passer, se persuadoient déja de les tenir, & que pas un ne leur échapperoit : ils ne favoient pas qu'ils étoient déja entrés eux-mêmes dans les filets que le roi de Hia leur avoit tendus avec beaucoup d'adresse. Ce prince étoit près d'eux avec une armée de cent mille hommes, mais comme il avoit formé plusieurs embuscades, il ne parut près de cette gorge qu'avec une poignée de monde, & c'est ce qui avoit donné le change aux coureurs de Gin-fou. Celui-ci & Sang-y allèrent du côté de l'ouest sur les bords de la rivière Haochoui, &, prenant par le bas de la montagne Lou-pan-chan, ils s'avancèrent jusqu'à cinq ly de Yang-mou-long; ils rencontrèrent alors les ennemis en si grand nombre, qu'ils reconnurent leur erreur. Ils virent qu'il n'y avoit pas à reculer, & qu'il falloit périr ou se battre. S'étant avancés davantage, Sang-y, qui marchoit à la tête, trouva sur sa route quantité de boîtes d'argent suspendues, fermées avec grand soin, & dans lesquelles on entendoit remuer quelque chose; ne fachant ce que c'étoit, Sang-y, de peur de quelque surprise, ne voulut point les ouvrir jusqu'a l'arrivée de Gin-fou, qui eut la curiosité de voir ce qu'elles renfermoient : il en sortit

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1041.
Gin-tfong.

tout-à-coup une centaine de pigeons domestiques, qui, voltigeant en l'air au-dessus de l'armée, donnèrent le signal convenu, avec les Hia en embuscade, de venir fondre sur les impériaux. En esset, on les vit venir par troupes de tous les côtés: les impériaux se désendirent depuis huit heures du matin que commença la bataille jusqu'à midi; alors les uns & les autres se séparèrent pour un temps, comme s'ils avoient voulu reprendre haleine; mais tout-à-coup les ennemis élevèrent au milieu d'eux un grand étendard, dont Sang-y ne comprit le mystère que lorsqu'il vit de nouvelles troupes descendre des montagnes voisines, & les environner de toutes parts, en prenant Gin-sou à dos pour lui ôter la communication avec les troupes que Tchu-koan & Ou-yng commandoient: la bataille recommença plus vivement que jamais.

Les impériaux se désendirent avec une ardeur & un coarage incroyables, mais leur nombre étoit trop insérieur: Sang-y & Licou-sou furent tués; Gin-sou reçut d'abord dix à douze coups de slèches, & Lieou-ssin, simple soldat, le voyant tout couvert de sang, lui proposa de se retirer: "Me retirer, moi général de cette armée, répondit Gin-sou! "la bataille est perdue, mais je dois mourir «. Le sabre à la main, il donna tête baissée avec quelques braves dans un gros des ennemis où il sut tué; Gin-hoaï-leang, son sils, périt à ses côtés. Après qu'ils eurent entièrement désait Gin-sou & San-y, les Hia tournèrent toutes leurs forces contre Tchu-koan & Ou-yng qu'ils désirent de même. Ce dernier, ainsi que Tchao-tsin, Ouang-koué & Keng-tchuen, tous officiers-généraux, surent tués; les impériaux perdirent dans ces deux actions dix mille trois cents hommes; le seul

Tchu-koan, retiré dans un village avec un corps de mille à douze cents hommes, s'y défendit avec tant d'opiniâtreté & de valeur, qu'il ne put jamais être forcé: il s'en revint avec tout son monde.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1041. Gin-tfong,

Le malheur des troupes impériales vint principalement de ce qu'elles s'étoient écartées des ordres qu'avoit donné Han-ki, & de ne s'être pas conservées en un seul corps pendant la bataille, ce qui donna lieu aux Hia de les couper & de les désaire plus aisément.

Hia-fong, qui commandoit dans ces quartiers pour l'empereur, rassembla les debris de l'armée, & sit apporter les corps des généraux qui avoient été tués. Pour la justification de Han-ki, l'auteur de cette expédition, il trouva dans une des bourses de la ceinture de Gin-sou, l'ordre de ce général qu'il avoit lui-même par écrit, & l'envoya à l'empereur. Ce prince sut si consterné de cette nouvelle, qu'il sut longtemps sans pouvoir manger. Il dégrada Han-ki, & l'envoya exercer l'emploi de simple gouverneur à Tsin-tcheou.

Le roi de Hia, devenu moins souple après cette victoire, répondit d'une manière fort insolente à la lettre de Fantchong-yen; ce général en sut si outré, qu'il la brûla sur-le-champ en présence de celui qui la lui avoit apportée. Sa vivacité sut très-désapprouvée à la cour impériale & faillit à le perdre: mais il trouva dans Fou-yen un homme qui désendit sa cause avec chaleur. Celui-ci, pour preuve de la droiture & du zèle de Fan-tchong-yen, dit à l'empereur que ce général, qui connoissoit mieux que personne la puissance des Hia, avoit soutenu constamment qu'il falloit chercher à les soumettre par la voie de la négociation. Gin-Tsong se contenta de le condamner à se rendre à Yo-tcheou en qualité de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1041.
Gin-tsong.

commandant de cette ville; il nomma enfuite Hia-fong pour remplacer Han-ki dans le commandement des frontières.

Ce nouveau général, d'un caractère entièrement opposé à celui de Han-ki, s'abandonnoit à ses plaisirs: il manquoit de fermeté & étoit incapable de foutenir les fatigues d'un poste de cette importance. Lorsqu'il sut obligé de faire une tournée sur les frontières pour s'instruire de leur état & en faire fon rapport à l'empereur, il mena avec lui plusieurs femmes qui firent l'unique objet de ses attentions, & il s'attira bientôt le mépris de ses soldats, & même des Tartares Hia, qui firent courir de lui mille bruits désavantageux & déshonorans. Le roi de Hia promit trois mille deniers à celui qui lui apporteroit sa tête. Ils marquèrent encore plus le mépris qu'ils faisoient de ce général par des courses continuelles sur les terres de l'empire & jusques sous les murs de la ville où il avoit établi sa résidence. Ils enlevoient à ses yeux tout ce qu'ils trouvoient sans qu'il osât fortir, ou s'il fortoit, il étoit toujours sûr d'être battu. Tchang-fang-ping, son lieutenant, outré de voir l'empire si mal servi & les armes avilies entre ses mains, en écrivit à l'empereur: il lui mandoit que depuis que Hia-fong commandoit, les Hia n'avoient fait aucune excursion sans battre les Chinois ou sans prendre quelques unes de leurs places de guerre; que la faute ne devoit pas retomber sur les officiers qui faisoient leur devoir & qu'on punissoit mal-àpropos, mais uniquement sur ce général.

Hia-song avoit de puissans protecteurs à la cour qui le soutenoient, & l'empereur, d'après leur témoignage, avoit conçu de l'estime pour lui; cependant lorsqu'ils virent cet écrit, ils n'osèrent prendre son parti, parce que l'affaire des

limites étoit trop importante & trop délicate dans les circonstances actuelles. Le plus grand service qu'ils purent lui rendre sut de le faire nommer gouverneur de Ho-tchong, &, en particulier, de Chen-tcheou, où il alla fixer sa demeure.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1041.
Gin-tfong.

Cependant la province de Chen-si manquoit d'officier-général, & on ne savoit sur qui jetter les yeux: Han-ki & Fan-tchong-yen étoient seuls capables de tenir tête au roi de Hia; mais ils venoient d'être disgraciés, & depuis ils n'avoient rien fait pour le service de l'état qui parlât en leur faveur & autorisat leur rétablissement. Après qu'on eut délibéré long-temps sur cette affaire, on convint qu'il falloit recourir à Han-ki & à Fan-tchong-yen, faute d'autres sujets; mais afin qu'il ne parût pas qu'on les remît dans des postes dont on les avoit ôtés, on divisa cette province en quatre départemens: Tsin-tcheou, où étoit Han-ki; Oueï-tcheou, qu'on donna à Ouang-yuen; King-tcheou, où on envoya Fan-tchong-yen; & ensin Yen-tcheou, qu'on mit sous la conduite de Pong-tsi.

La suite sit voir que c'étoit le meilleur parti qu'on pouvoit prendre; chacun de ces généraux voulut se distinguer; Hanki, sur-tout, par sa vigilance retint si bien les Tartares Hia chez eux, qu'ils furent forcés de suspendre pour quelque temps leurs courses; &, de son côté, Fang-tchong-yen, par ses bons traitemens, sçut si bien gagner les Kiang qui s'étoient presque tous donnés au roi des Hia, que ces peuples se mirent sous la protection des Chinois.

L'empereur, tranquille par le bon ordre que ses généraux = avoient mis sur les frontières du royaume des Hia, commençoit à goûter les fruits de la paix, lorsqu'il apprit que les Tartares Khitan pensoient à lui saire la guerre. Leur roi;

IC42,

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1042. Gin-tfong.

» service de votre majesté«. A ces paroles, l'empereur changea de couleur, & sentit qu'il étoit question de quelque vengeance de la part de son ministre. Afin de tranquilliser Fou-pié, & lui marquer en même-temps l'estime qu'il en faisoit, il lui proposa une des premières places de son conseil secret; Fou-pié refusa de l'accepter : » Lorsque l'empire a » une affaire importante dont les suites sont à craindre, un » fidèle sujet ne doit suir ni la peine, ni les satigues; est-ce » que son intérêt particulier doit le faire agir «? Après ce peu de mots, il partit pour se rendre à la cour des Khitan, où il arriva à la fixième lune.

> Dans la première audience, il dit à Yé-liu-long-tchin que les deux couronnes étant liées d'amitié depuis quarante ans, & leurs souverains se traitant de père & de fils, on ignoroit quel motif il avoit de réclamer quelques villes. » C'est » la cour du midi, répondit ce prince, qui a d'abord rompu » la paix; car pourquoi boucher le passage de Yen-men? » Dans quel dessein réparez-vous vos places & augmentez-» vous le nombre de vos troupes? Mes généraux me pref-» foient d'envoyer mes armées dans le midi; mais j'ai préféré » d'attendre la réponse que votre cour me feroit au sujet » des villes que je demande «.

> » La cour du nord paroît avoir oublié, reprit l'ambassa-» deur Chinois, le service important que lui rendit à Tchen-» tcheou le feu empereur Tchin-tsong; s'il avoit suivi le » conseil de ses généraux, les Khitan couroient le plus grand » danger. Le feu roi des Khitan recueillit tout le fruit de la » paix qui se conclut alors entre les deux couronnes, & » ses officiers n'eurent rien. Les officiers s'enrichissent pen-» dant la guerre qui ruine le souverain, à cause des dépenses

"immenses auxquelles il est obligé. Il n'est point étonnant que les officiers de votre majesté veuillent l'engager à la guerre; ils ne consultent en cela que leur intérêt particublier «.—» Comment cela, dit Yé-liu-long-tchin en jettant un soupir «.—» Kao-tsou, empereur des Heou-Tein, prétendit tromper le Ciel, & se révolta contre son soupretendit tromper le Ciel, & se révolta contre son soupretendit tromper le Ciel, & se révolta contre son soupretendit tromper le bas; voilà quelle fut la source de contre lui le haut & le bas; voilà quelle sut la source de la prospérité des Khitan & des victoires qu'ils remportèrent alors; mais l'argent, l'or & les autres richesses qu'elles leur procurèrent, ne furent que pour leurs généraux & pour leurs officiers: la perte qu'ils firent de la moitié de leurs plus braves soldats sut pour le compte du prince.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1042.
Gin-tfong.

"L'empire de la Chine est bien dissérent aujourd'hui de ce qu'il étoit dans les temps dont je parle; il a dix mille ly d'étendue, & entretient un million de soldats choisis & exercés aux évolutions militaires, le gouvernement est bien réglé, & les peuples attachés à leur souverain, ne font avec lui qu'une ame & qu'un cœur. La cour du nord croit-elle qu'elle viendroit aisément à bout de nous vaincre? Mais je suppose que les Khitan remportent quelques avantages sur les Chinois, n'est-il pas certain que les chevaux % le butin seroient pour eux & que votre majesté n'y auroit aucune part? En temps de paix, au contraire, les sommes considérables & les soieries que la Chine sournit sont pour celle, & ses officiers n'y peuvent rien prétendre, voilà ce qui leur sait désirer la guerre : leur intérêt y est attaché Le roi des Khitan branla la tête, & sit assez connoître par

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1042. Gin-tfong.

fon air qu'il entroit dans ces raisons. Fou-pié continua » Quant aux villes que nous avons réparées & aux recrues » que nous avons faites, on ne doit point les envifager » comme une infraction de la paix; votre majesté n'ignore » pas que le prince de Hia nous a mis dans la nécessité de » nous précautionner contre lui en fermant Yen-men par » où il pouvoit entrer dans l'empire? Les places frontières » de ce côté ont été simplement réparées comme elles » étoient auparavant: on n'y a rien fait de nouveau; on » a même diminué le nombre des troupes, qu'on a trans-» portées du côté de l'ouest, où votre majesté ne sauroit » disconvenir qu'elles étoient nécessaires «. — » Si vous ne » m'aviez pas dit ces raisons, reprit le roi, je serois encore » dans la même erreur; cependant la justice demande qu'on » me restitue des villes que mon grand-père & mon père » ont possédées «. — » Les Tein postérieurs, reprit Fou-pié, » cédèrent aux Tartares Khitan le pays de Lou-long dont » ils n'avoient pas droit de disposer; l'empereur Chi-tsong, » de la dynastie des TCHEOU, reprit ensuite le pays de » Koan-nan; tous ces évènemens sont antérieurs à notre » dynastie des Song, & s'il falloit remettre dans la rigueur » les choses sur l'ancien pied, seroit-ce l'avantage de la cour » du nord «?

Lieou-lou-fou, un des seigneurs Khitan, prit la parole, & dit à Fou-pié: » Mon maître a honte de recevoir votre » argent & vos soieries; il semble par-là qu'il soit à votre » solde? Il vous demande ces dix villes, voilà ce dont il » s'agit «. — » Lorsque je suis parti de la cour, lui dit Fon- » pié, l'empereur, mon maître, me dit: Je dois garder & » conserver soigneusement l'empire dans l'état que je l'ai

"reçu de mes pères, & je ne puis ni ne dois en aucune su façon en démembrer la moindre partie; peut-être que la cour du nord ne demande que de l'argent & des soieries, su &, comme je ne saurois me résoudre à répandre le sang de mes sujets, je veux bien consentir à augmenter les su fommes annuelles qu'on lui donne; mais si elle persiste à su vouloir que je lui cède les pays qu'elle demande, & revient su contre le serment solemnel qu'elle a fait à la face du Ciel, su de la terre & des esprits, croit-elle qu'elle pourra les su tromper «?

cvient
Ciel,
ra les

t une
ât; il
qu'il
deux
es lui
: » Si
té ce

Le lendemain de cette audience, le roi des Khitan fit une partie de chasse, & voulut que Fou-pié l'y accompagnât; il lui dit encore que si l'empereur lui cédoit les villes qu'il demandoit, ce seroit le vrai moyen d'établir entre les deux couronnes une paix solide & durable. Fou-pié, après lui avoir ôté toute espérance sur cette prétention, ajouta: » Si » l'empereur, mon maître, accordoit à votre majesté ce » qu'elle lui demande, il est évident qu'il y perdroit & que » vous y gagneriez; il est certain encore que cette cession » seroit aussi glorieuse à votre majesté que honteuse à mon » maître; or comment deux frères, aîné & cadet, l'un & » l'autre souverains d'un grand empire, pourroient-ils soussfrir » cette honte qui retomberoit sur l'un d'eux « ?

La chasse sinie, Licou-lou-sou vint trouver Fou-pié, & Iui dit que ce qu'il avoit dit au roi sur la gloire & la honte de deux frères l'avoit frappé, & qu'il ne s'agissoit plus que du mariage du prince son fils avec une princesse de l'empire. De mariage est une chose aisée, répondit Fou-pié, mais, pen accordant la princesse, vous ne devez pas vous attendre pqu'on donne au-delà de cent mille enfilades de deniers;

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song. 1042.

Gin-tfong.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1042. Gin-tfong.

n'est-ce point un grand avantage pour vous ...

Fou-pié partit pour Caï-fong-fou, chargé, de la part du roi des Khitan, de revenir avec un traité de paix confirmé par setment; l'empereur, fidèle à sa parole, chargea son premier ministre de faire écrire le traité de paix, & le remit à Fou-pié, à qui il donna pour second Tchang-meou-chi; l'ayant instruit de ce qu'il devoit dire de bouche, il le fit repartir pour la cour du nord. Lorsque cet ambassadeur sut arrivé à Lo-tcheou (1), il eut la curiosité d'ouvrir la lettre de l'empereur pour voir si elle étoit bien conforme aux paroles données: elle étoit toute différente, & il n'en falloit pas davantage pour le faire périr. Il retourna à Caï-fong-fou, & dit à l'empereur, en lui remettant cette lettre, que les grands du tribunal des ministres vouloient apparemment sa perte, mais qu'en même-temps ils mettoient cette négociation, importante à l'empire, dans le plus grand rifque d'échouer.

L'empereur fit venir Yen-chu, qui lui dit qu'apparemment l'écrivain n'avoit pas saisi la pensée de Liu-y-kien; mais que ce ministre n'étoit point coupable. » Yen-chu n'est pas plus » croyable que le ministre, dit Fou-pié, il lui est entièrement » dévoué & s'inquiète peu que les affaires aillent mal «. On resit la lettre & il partit.

A la neuvième lune, la paix fut enfin arrêtée avec les Khitan, mais non sans quelques nouvelles prétentions de la part de ces Tartares. Yé-liu-tsong-tchin vouloit que l'empereur, lorsqu'il lui enverroit l'argent & les soieries, se servit

<sup>(1)</sup> Hien-hien de Ho-kien-fon du Pé-tché-li.

de la lettre hien, qui désigne les présens d'un inférieur à son supérieur; » Selon le traité de paix de Tchen-tcheou, lui dit » Fou-pié, l'empereur est regardé comme l'aîné & votre » majesté comme son frère cadet; convient-il qu'un aîné » offre, en qualité d'inférieur, à son frère cadet «? — » Cela » est bien, dit Yé-liu-tsong-tchin, mais du moins il se servira » de la lettre na, pour marquer qu'il m'offre ces présens avec » respect «, — » Cette nouvelle demande, dit l'ambassa- deur, n'est pas plus juste «. — » Comment! dit le roi » des Khitan, la cour du midi ne s'engage à me donner cet » argent & ces soieries que parce qu'elle me craint, & elle » feroit tant de dissicultés pour une lettre! Si j'allois à la » tête de mes armées dans le midi, n'auroit-elle pas sujet » de s'en repentir «?

"tete de mes armées dans le midi, n'auroit-elle pas lujet

"de s'en repentir "?

"L'empereur, mon maître, répondit Fou-pié, porte

"également dans fon sein les peuples du nord & ceux du

"fud; il ne les voit qu'avec peine exposés aux fureurs de la

"guerre, & c'est pour les en garantir qu'il veut bien faire

"part à votre majesté d'une partie de ses richesses; quelle

"autre raison auroit-il de craindre? S'il étoit contraint de

"faire la guerre, je ne sais qui de lui ou de votre majesté

"auroit le plus de sujet de s'en repentir "— "Ne vous opiniâ
"trez pas tant, dit encore le roi, ce que je vous propose

"n'est point une chose inouïe; l'antiquité nous en offre des

"exemples ".—" L'antiquité, reprit l'ambassadeur, ne vous

» offre que celui de Kao-tsou, sondateur de la grande dynastie » des TANG, lorsqu'il envoya demander des troupes aux » Tou-kiuei; il est vrai que pour les choses qu'il leur envoyoit » en présent, il se servoit également des lettres hien & na; » mais depuis que l'empereur Taï-tsong, son successeur, eut

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1042.
Gin-tfong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1042.
Gin-tsong.

» pris Kieï-li, votre majesté a-t-elle vu que nos monarques » se soient servis de ces termes «?

Le roi des Khitan, remarquant que Fou-pié changeoit de couleur & qu'il paroissoit ému, ne le pressa pas davantage; il lui dit seulement qu'il vouloit envoyer quelqu'un à l'empereur pour lui parler encore sur cet article; il reçut l'argent, les soies, & la lettre de l'empereur, par laquelle il juroit la paix; ensuite il nomma Yé-liu-gin-sien, sils du fameux Yé-liu-hieou-ko, & Lieou-lou-sou, auxquels il remit sa lettre où il juroit aussi la paix, & les chargea d'insister encore sur les deux caractères que Fou-pié s'obstinoit à resuser.

Fou-pié retourna à Caï-fong-fou avec les deux ambassa-deurs Khitan; il prévint l'empereur de la disficulté qu'il avoit eue à la cour du nord au sujet des deux caractères hien & na, & lui conseilla de tenir bon, parce qu'il avoit remarqué que le roi des Khitan étoit devenu beaucoup plus souple & plus traitable lorsqu'il les lui avoit refusés. Cependant l'empereur suivit l'avis de son conseil, & consentit qu'en envoyant l'or & les soieries aux Khitan, on se servit du terme na.

Tant que dura cette négociation, l'ambassadeur Chinois sut de la plus grande circonspection. Lors de son premier voyage chez les Khitan, il lui mourut une sille; dans le second, il lui naquit un sils; il apprit l'une & l'autre nouvelle avec la dernière indissérence, & n'ouvrit même aucune des lettres qui lui venoient de sa famille; il les brûloit sur-le-champ sans les lire, prétendant qu'elles ne servoient qu'à attendrir le cœur & à le détourner de son objet.

1043.

L'an 1043, à la première lune, un envoyé des Tartares Khitan à la cour impériale, assura que Tchao-yuen-hao avoit envie de se soumettre, & qu'il étoit seulement embarrassé

de la manière dont il s'y prendroit. L'empereur, qui fouhaitoit ardemment la paix, envoya secrètement ordre à
Pong-tsi de veiller sur cette affaire. Pong-tsi renvoya Li-ouenkoué, officier de Tchao-yuen-hao, qu'il avoit sait prisonnier, & lui recommanda de dire à son maître que s'il vouloit
s'arranger avec l'empereur, il s'offroit à être son médiateur;
Tchao-yuen-hao, charmé de cette ouverture, mit en
liberté Ouang-song, officier de l'empereur, qu'il avoit fait
prisonnier, le combla d'honneur & de présens, & le renvoya avec Li-ouen-koué, à qui il donna des lettres de créance
pour traiter de cette affaire avec Pong-tsi. Comme il prenoit
encore un ton un peu haut dans ces lettres & qu'il ne quittoit point le titre d'empereur, il leur dit: "Lorsque le
"s soleil est arrivé à son midi, on le voit décliner du côté du
couchant; mais on ne le voit jamais rebrousser chemin
du côté de l'orient.

» foleil est arrivé à son midi, on le voit décliner du côté du » couchant; mais on ne le voit jamais rebrousser chemin » du côté de l'orient.

Pong-tsi jugea assez d'après ce que ces officiers lui rapportèrent, que Tchao-yuen-hao n'étoit pas disposé à s'humilier. Il écrivit en cour & entra dans le détail de tout ce qu'il avoit fait; l'empereur lui sit dire de passer outre & de ne point s'arrêter à des bagatelles. Tchao-yuen-hao, qui savoit combien Gin-tsong desiroit la paix, apprenant, par le retour de Li-ouen-koué, que Pong-tsi avoit écrit à ce prince, ne douta plus que la chose ne réussit; il dressa un placet

fujet, il prenoit celui de fils, & se traitoit de Ou-tsou du royaume de Ni-ting; il appelloit GIN-TSONG, son père, & l'auguste empereur de la grande dynastie des Song; il envoya cette soumission à Pong-tsi, par Ho-tsong-hieï, pour

de foumission, dans lequel, au lieu de prendre le nom de

qu'il la fit parvenir à la cour.

Tome VIII.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S o N G.
1043.
Gin-tfong.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1043.
Gin-tfong.

Lorsque Pong-tsi ne vit point parmi les titres que Tchaoyuen-hao se donnoit, celui de sujet: "Comment, dit-il
"à Ho-tsong-hieï, puis-je envoyer ce placet avec ces titres?
"l'empereur ne le recevra point «. — "Un fils répondit
"Ho-tsong-hieï n'est-il pas obligé de servir son père comme
"un sujet sert son prince, & ne lui est-il pas soumis égale"ment? Si la cour n'en est pas satisfaite, elle le renverra,
"& alors nous verrons ce qu'il y aura à faire «? Pong-tsi le
remit à Ho-tsong-hieï. Ce dernier trouva de très-grandes
oppositions à la cour de la part des grands, qui ne vouloient
point accorder à Tchao-yuen-hao les titres qu'il s'arrogeoit;
mais l'empereur leva toutes ces difficultés, & lui sit expédier
des lettres-patentes de roi de Hia; il s'engagea même à lui
donner tous les ans cent mille pièces de soie & trente mille
livres de thé.

A la troisième lune, le premier ministre Liu-y-kien eut une maladie accompagnée de vertiges qui l'empêchoient de vaquer aux affaires, & il demanda la permission de se retirer. L'empereur se ressouvint que Li-ché-tsi, de la famille impériale des Tang, étant affligé d'une maladie fâcheuse, & les médecins ayant dit qu'on pouvoit le guérir avec des poils de la barbe, l'empereur Taï-tsong avoit sur-le-champ coupé une partie de la sienne; GIN-TSONG voulut imiter ce grand empereur, il coupa la sienne, qu'il envoya à ce ministre pour être employée dans un remède qu'on croyoit très-propre à le guérir.

La paix étant faite avec le roi de Hia, l'empereur ne voulut pas laisser sur les frontières Han-ki & Fan-tchong-yen, généraux qui s'étoient fait la plus grande réputation & qui pouvoient lui être utiles à la cour; il résolut de les mettre dans

son conseil secret, & il leur fit expédier l'ordre de revenir; mais Fou-pié, qui ne foupconnoit pas beaucoup de droiture ni de sincérité dans tout ce qu'avoit envoyé le roi de Hia, écrivit à GIN-TSONG que les troubles de l'occident n'étoient point encore entièrement appaisés, & qu'il étoit important de ne point rappeller les deux seuls généraux dans lesquels il avoit mis sa consiance & qui fussent en état de tenir en bride le roi de Hia. L'empereur, qui sacrifioit tout pour avoir la paix, & qui venoit d'accorder à Tchao-yuen-hao tout ce qu'il lui avoit demandé, crut n'avoir plus rien à craindre de ce prince; ainsi il rappella ces deux généraux. Il fit Fantchong-yen ministre, & le chargea en particulier du département de l'ouest; il mit Han-ki dans son conseil secret, & lui donna le gouvernement du Chen-si; Fou-pié sut nommé président du conseil secret, & on le chargea des affaires du département du nord.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Song. 1043. Gin-tfong.

Le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la douzième lune, on vit tomber dans le Ho-pé de la neige rouge, & dans le Ho-tong, il y eut un grand tremblement de terre.

Lorsque Fan-tchong-yen entra dans le ministère, un de = ses premiers soins sut de ranimer l'ardeur des lettres & de les protéger. A la sollicitation de Nghéou-yang-sieou (1),

1044.

<sup>(1)</sup> Nghéou-yang-sieou: (Prononcez Nghé comme notre Gn dans Magnanime Allemagne, Mignon, Montagne) c'est un des meilleurs écrivains Chinois dont nous avons une histoire des  $T_{ANG}$  & une histoire des  $H_{EOU-OU-TAI}$  ou des cinq petites dynasties postérieures qui ont succédé immédiatement aux  $T_{ANG}$ . On a encore de lui des Opuscules ou Ouen-tsi; c'est un des meilleurs critiques Chinois, & d'ailleurs il a écrit avec la plus grande politesse. Editeur.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1044.
Gin-tfong.

un des meilleurs écrivains de ce siècle, son intime ami, il demanda à l'empereur de faire élever plusieurs colléges dans les provinces pour l'instruction de la jeunesse. Comme la chose étoit de conséquence, l'empereur ordonna à son conseil-privé de l'examiner. Long-ki, au nom de tous, sit sentir à ce prince l'avantage que l'empire retireroit par ces fondations, utiles aux progrès des lettres, au maintien des loix &z des bonnes mœurs.

Sur ce rapport, l'empereur ordonna d'établir dans chaque tcheou ou ville du second ordre, & dans chaque hien, un collège pour l'instruction de la jeunesse, & les principaux magistrats des provinces furent chargés de choisir parmi les mandarins inférieurs les plus habiles dans les sciences pour y enseigner, & que s'ils n'en trouvoient point un assez grand nombre, ils cherchassent jusques dans les villages & les hameaux les habiles gens qui pouvoient s'y être retirés & qui passoient pour les plus vertueux. Il régla qu'après trois cents jours d'étude on feroit un examen en automne, & qu'on admettroit dans ces colléges ceux qu'on auroit jugés capables: que ceux qui y auroient déja été admis précédemment, seroient de nouveau examinés au bout de cent jours, & qu'on s'en tiendroit là. Ceux qui subiroient un examen dans les tcheou devoient avoir des répondans; les personnes en deuil, celles qui seroient accusées de quelque crime ou dont la conduite n'auroit pas été régulière, ou qui cacheroient leurs vrais noms, ne devoient pas y être admises.

L'ordre de l'empereur portoit encore que les examens rouleroient d'abord sur l'éloquence, que chacun des aspirans composeroit une pièce & un discours sur un sujet proposé, & qu'ensuite ils donneroient un morceau en vers;

que les examinateurs, après avoir lu toutes ces pièces & fait un choix des candidats qui méritoient d'être admis, en écriroient la liste sur une planche qui seroit exposée en public.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1044. Gin-tfong.

Les administrateurs du collége impérial de la cour, appellé Koué-tsé-kien, pensèrent, à l'occasion de ces nouveaux règles mens, à le remettre sur le pied qu'il étoit du temps des grandes dynasties des HAN & des TANG, & ils offrirent à l'empereur un placet où ils disoient: "Nous lisons dans l'histoire que, sous la grande dynastie des HAN, le collége impérial étoit composé de deux cents quarante corps- de-logis où étoient, les offices & les appartemens publics non compris, dix-huit cents chambres dans lesquelles logeoient trente mille étudians; & que, sous la grande dynastie des TANG, ce même collége impérial étoit composé de douze cents chambres. Aujourd'hui que votre majesté travaille à faire sleurir les sciences, le Koué-tsé-kien compte à peine deux cents chambres, encore sont-elles petites & incommodes.

L'empereur ayant égard aux représentations des administrateurs, unit au Koué-tse-kien un tribunal qui en étoit proche, ce qui donna de quoi loger deux cents étudians de plus, & de faire une grande salle destinée à expliquer les King. Lorsqu'elle sut finie, GIN-TSONG s'y transporta pour animer les étudians par sa présence, mais avant il entra dans celle qui étoit consacrée à la mémoire de Consucius. Suivant l'ancien usage, il ne devoit à ce philosophe que la petite révérence qu'on appelle Tso-y (1), & que les amis

<sup>(1)</sup> Tso-y. Cette révérence consiste à coller ses deux mains sur sa poitrine & à baisser un peu la tête. Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1044.
Gin.tfong.

observent entre eux, mais il voulut l'honorer comme son maître, en battant la terre de son front, afin de faire connoître l'estime qu'on devoit faire de sa doctrine.

A la cinquième lune, le roi de Hia, qui ne pensoit qu'à accroître sa puissance, désespérant de réussir contre l'empereur, & n'osant attaquer les Tartares Khitan du côté de l'est, tourna ses vues contre les Tang-hiang qui n'étoient pas éloignés de se soumettre à lui, & il leur enleva quelques terres; mais les Khitan, dont les Tang-hiang étoient tributaires, trouvèrent sort mauvais qu'il attaquât des peuples qui étoient sous leur protection, & leur roi lui en envoya faire des reproches. L'officier, qu'il chargea de cette commission, su mal reçu & obligé de s'en retourner sans avoir rien fait.

Les Tang-hiang, & principalement la horde de Ta-yr, composée de huit cents familles, & Kiu-lieï, chef des hordes à l'ouest des montagnes, soit par la crainte qu'ils avoient des Hia, soit qu'ils eussent plus d'intérêt à leur être soumis qu'aux Khitan, abandonnèrent ces derniers & se donnèrent au roi de Hia. Ce prince, après cette démarche, jugea que les Khitan ne souffriroient point cet affront, & qu'ils voudroient se venger du peu de considération qu'il avoit marqué pour leur envoyé; dès lors il prit ses mesures du côté de la Chine & pensa à faire une paix solide avec l'empereur, afin de pouvoir réunir toutes ses forces contre les Khitan, en cas d'attaque de leur part. Il envoya donc un de ses principaux officiers à la cour de Caï-song-sou, avec un placet qui contenoit les conditions sous lesquelles il proposoit de se soumettre : il disoit :

» J'ai manqué deux fois de faire une paix solide avec votre » majesté dans l'espace de sept ans; aujourd'hui je suis dans

» la ferme résolution de la cimenter d'une manière dont » elle puisse être contente; mais j'ose espérer qu'elle m'ac-» cordera les articles suivans: qu'il me soit permis d'élever » des tribunaux pour gouverner les peuples qui m'obéissent; » qu'on laisse une entière liberté aux sujets de votre majesté » qui sont passés dans mes états, & aux Hia qui sont passés » sur les terres de l'empire ou qui auroient été pris, de s'en " retourner; qu'on ne fasse aucune recherche de ceux qui, à » l'avenir, passeront des états de votre majesté dans les miens, » ou des miens dans ceux de votre majesté. Comme votre » vassal, je demande qu'indépendamment des villes de Kao-" lao, de Lien-tao, de Nan-ngan & de Tching-ping, qui » font dans l'ancien pays de mes ancêtres, il me foit permis » de bâtir & de fortisser quelques places sur les frontières, » tant du côté de la Chine, que du côté des Tartares, mes » voisins: enfin, que chaque année votre majesté continue » de m'envoyer l'argent, les soieries & les trente mille livres » de thé comme elle s'y est engagée; voilà ce que je demande » à votre majesté, & je la prie de donner ses ordres en con-» féquence. De mon côté, je promets de lui demeurer fidèle, » & s'il m'arrive de rompre la paix, je consens que ma "famille ne dure pas long-temps; que mes fils & mes » arrière-petits fils soient sans félicité, réduits à la dernière » misère «.

L'empereur, satisfait, lui accorda toutes ses demandes. Cependant les Tartares Khitan, piqués de la désection des Tang-hiang, car ils traitoient leur démarche de révolte, résolurent de faire la guerre au roi de Hia; mais avant que de commencer aucun acte d'hostilité, ils envoyèrent un ambassadeur à l'empereur, pour lui dire qu'ils alloient marcher

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1044.
Gintfong.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1044. Gin-tfong.

avec toutes leurs forces, pour châtier ce prince comme un rebelle qui avoit ofé se soulever contre la Chine, & qu'ainsi il devoit bien se garder de ne pas conclure de paix avec lui.

On expédioit l'ordre pour le roi de Hia, lorsque l'ambassadeur des Khitan arriva à Caï-fong-fou; l'empereur soupçonna que les Hia & les Khitan, d'accord ensemble, avoient
dessein de le surprendre: il assembla son conseil. Fou-pié
ne doutoit pas que les Khitan ne sussent très-mécontens du
roi de Hia, & que leur ambassadeur ne parlàt sincèrement;
mais Yu-tsing, appuyant les soupçons de l'empereur, quoique vagues & non motivés, ce prince envoya Yu-tsing porter
à la cour du nord l'argent & les soieries, avec ordre d'examiner secrètement les véritables dispositions du prince.

Yu-tsing ne tarda pas à voir que l'empereur & lui s'étoient trompés; en arrivant à la cour du nord, il trouva Yé-liu-tsong-tchin prêt à se mettre en marche avec une armée formidable, destinée contre le roi de Hia. Cette armée étoit en esset de cent soixante-sept mille cavaliers, qu'il divisa en trois corps pour entrer par trois endroits dans le pays de Hia; l'un étoit de cent mille chevaux, qu'il commandoit en personne & qu'il conduisit par le chemin du milieu; le second, de soixante mille, sous les ordres de Siao-hoeï, prit le chemin du nord; & le troissème, de sept mille seulement, étoit sous la conduite de son frère Yé-liu-tchong-yuen; ce dernier prit le chemin du sud.

Ces trois corps d'armée passèrent le Hoang-ho, & dirigèrent leur route vers les terres des Hia. Ils marchèrent plus de quatre cents ly sans trouver d'ennemis; Siao-hoeï s'avança davantage vers la montagne Ho-lan-chan où on lui avoit dit que le roi de Hia étoit campé; il s'y trouva en esset,

& il le battit. Après cet échec, le roi de Hia vit qu'il ne pourroit tenir contre les Khitan s'il n'usoit de stratagême : il fit rassembler les Tang-hiang qui étoient incorporés dans ses troupes, & envoya demander la paix aux Khitan, avec promesse de leur remettre les Tang-hiang qui s'étoient donnés à lui: cependant il recula de quelques dixaines de ly, en ravageant le plat pays. Le roi des Khitan, persuadé que Tchaoyuen-hao agissoit de bonne-foi, députa Siao-ké pour aller recevoir de nouveau le serment de fidélité des Tang-hiang; cet envoyé ne les trouva qu'à une distance assez considérable, par l'adresse du roi de Hia, qui s'étoit encore reculé plus loin, en dévastant toujours les pays qu'il laissoit en arrière. Lorsque Siao-ké arriva à son camp, ce prince dissimulé fit venir les trois hordes des Tang-hiang; Siao-ké, après quelques réprimandes, leur fit distribuer du vin, & leur recommanda d'être à l'avenir plus fidèles aux Khitan, &, à fon retour, il rendit compte de ce qu'il avoit fait. Siao-hoeï, à qui cette apparence de paix ne plaisoit pas, se plaignit de ce qu'on s'étoit mis en marche avec une armée aussi formidable pour ne rien faire, & il dit hautement qu'il falloit châtier ces rebelles, & leur apprendre à être plus soumis à l'avenir.

De L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1044. Gin-tfong.

Tchao-yuen-hao avoit prévu que l'affaire n'en demeureroit pas là, &, après le départ de Siao-ké, il s'étoit encore éloigné de trente ly; comme chaque fois qu'il avoit reculé, il avoit eu foin de brûler tout le fourrage dans l'espace de plus de cent ly, les Khitan, qui voulurent s'approcher de lui, ne trouvant plus de nourriture pour leurs chevaux, se mirent en marche pour retourner dans leur pays.

Le roi de Hia ne doutoit pas qu'il ne les obligeât à prendre Tome VIII. Gg

De L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1044. Gin-tfong.

ce parti: alors il s'approcha d'eux, & tomba tout-à-coup sur le camp de Siao-hoeï qu'il battit; il poursuivit les suyards, & attaqua les cent mille cavaliers que commandoit Yé-liu-tsongtchin, qu'il désit si complètement, que ce roi ne se sauva qu'avec peine, suivi de quelques cavaliers; un grand nombre de ses officiers furent tués ou saits prisonniers: de ces derniers étoient Siao-hou-tou, général de la cavalerie, & Siao-hiao-yeou, ches du conseil-privé de ce prince, que le roi de Hia renvoya généreusement avec tous les autres prisonniers qu'il avoit faits; le roi des Khitan, par représailles, lui renvoya les Hia qu'il avoit pris, &, entre autres, son envoyé qu'il avoit retenu. Il recommanda à ce dernier de dire à son maître qu'à l'avenir il vouloit vivre en bonne intelligence avec lui.

L'empereur, instruit par le retour de Yu-tsing de la grande victoire que le roi des Hia venoit de remporter sur les Khitan, fit expédier ses dépêches pour ce prince, & nomma Tchangtsé-ché, officier d'un de ses tribunaux, pour les lui porter avec les présens qu'il lui destinoit; ils consistoient, outre les lettres-patentes qui l'établissoient roi de Hia, en des habits magnifiques capables d'honorer cette dignité, & une superbe ceinture d'or; en un très-beau cheval dont la selle & tout le reste du harnois étoient garnis en argent; en vingt mille taëls d'argent, vingt mille pièces de soie commune, & trente mille livres de thé; en un sceau d'argent sur lequel étoient gravés ces quatre caractères Hia-koué-tchu-in, c'est-à-dire, Sceau du souverain du royaume de Hia. L'empereur lui permettoit encore de se créer des officiers comme il jugeroit à propos, & promettoit de défrayer les députés qu'il enverroit à la cour tout le temps qu'ils resteroient sur les terres de l'empire.

Il régla aussi que ces mêmes députés, lorsqu'ils seroient admis en sa présence, s'asseoiroient sur les côtés de la salle; quant au roi de Hia, il ne devoit plus se servir à l'avenir du caractère employé par les empereurs lorsqu'ils donnent leurs ordres; il devoit se reconnoître publiquement sujet & dépendant de la Chine & recevoir ses envoyés avec respect. Le roi de Hia traita Tchang-tsé-ché d'une manière assez froide, &, lorsqu'il l'eut renvoyé, il reprit le titre d'empereur comme auparavant.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1044.
Gin-tfong.

Le roi des Khitan, après le terrible échec qu'il venoit d'éprouver de la part des Hia, commença à les redouter, & n'eut plus autant de présomption dans ses sorces; pour être plus à portée de les arrêter, il jugea à propos de changer sa cour, & de la mettre dans la ville de Yun-tcheou à laquelle il donna le nom de Taï-song-sou, qu'elle porte encore aujourd'hui.

Les Khitan étoient alors parvenus à un très-haut degré de puissance; ils avoient cinq villes où ils alloient quelquesois tenir leur cour, six teheou ou grands départemens, cent cinquante-six villes de guerre, deux cents neuf hien ou villes du troisième ordre; ils comptoient cinq mille & deux hordes Tartares qui leur obéissoient, & soixante royaumes dépendans & tributaires; leur empire, qui avoit plus de dix mille ly de tour, s'étendoit à l'est jusqu'à la mer, à l'ouest jusqu'à la montagne Kin-chan près du Chamo ou désert de sable, au nord jusqu'à la rivière Lou-kiu-ho, & au sud jusqu'à Pé-keou.

Cette année fut d'une extrême sécheresse, & les sauterelles ruinèrent, le long des rivières, l'espérance des moissons sur laquelle on se sondoit; l'empereur, affligé du malheur

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1044.
Gin-tfong.

1045.

1046.

de ses peuples, demandoit au Chang-ti de saire retomber sur lui seul les essets de son courroux, & non pas sur eux qui étoient innocens & ne devoient point être punis des fautes qu'il commettoit.

L'an 1045, le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1046, le premier jour de la troissème lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la onzième lune, un certain Ouang-tcé, natif de Tchotcheou, eut la hardiesse de troubler la paix dont jouissoit l'empire; c'étoit un homme de la plus vile populace, qui, n'ayant pas de quoi vivre chez lui, étoit allé à Peï-tcheou (1), où, ne se trouvant pas mieux, il se vit obligé de se vendre comme esclave & de garder les moutons pour ne pas mourir de faim. Dans la suite, il parvint à avoir une place de soldat, &, alors se joignant avec certains magiciens de la secte de Foé qui rodoient dans les départemens de Peï-tcheou & de Ki-tcheou, il s'amufoit avec eux à la lecture des livres Ou-long-ti-lei & de ceux qui parloient des figures qu'il falloit faire pour réussir, dans le temps qu'on récitoit certaines formules de prières. Dans peu il prétendit en savoir plus que les autres; il se mit à prédire l'avenir, & à publier hautement que le Foé Ché-kia étoit devenu si foible qu'on lui avoit ôté tout son pouvoir, & que le Foé Mi-lé (2) avoit pris le gouvernement du monde à sa place; il débitoit cette doctrine superstitieuse avec tant d'assurance, qu'il eut une quantité prodigieuse de disciples.

<sup>(1)</sup> Tsing-ho-hien de Koang-ping-fou du Pé-tché-li.

<sup>(2)</sup> Il est aisé de conclure de-là que Foé est un titre & non un nom propre. Editeur.

Lorsque cet imposteur se vit suivi de tant de monde, il concut le dessein de se révolter; il avertit ceux qui s'étoient donnés à lui, que le premier jour de la première lune de l'année suivante on romproit le pont de bateaux de Tchentcheou, & qu'à cette époque commenceroit le règne du Foé Mi-lé; qu'ainsi chacun devoit se tenir prêt pour ce jourlà. Cependant tous ses disciples ne furent pas d'une égale foumission sur cet article; l'idée de révolte & les suites funestes qui pouvoient en résulter, firent peur à quelquesuns, qui, pour se tirer du danger, allèrent à Taï-ming, montrer à Kia-tchang-tchao la lettre circulaire de Ouangtcé, & lui découvrirent sa conspiration; le rebelle ayant appris que son projet n'étoit plus un mystère, devança le temps qu'il devoit se déclarer, & apporta pour raison de ce changement, que comme on étoit à la veille du foissice pour entrer en charge.

d'hiver, & que ce jour étoit heureux, Mi-lé l'avoit choisi pour entrer en charge.

Tchang-té-y, gouverneur du peuple de Peï-tcheou, étoit allé, avec ses officiers subalternes, à Tien-king-koan offrir des facrisses à Foé; le sourbe Ouang-tçé, prosita de son absence pour se faisir des armes qui étoient dans l'arsenal, & arrêta Tchang-té-y qu'il mit en prison; après quoi, allant chez le trésorier, qui resusa de lui remettre ses cless & se mit à crier, il le tua, ainsi que Ouang-tsiang &

quelques autres officiers qui étoient venus à son secours. Tien-pin, commandant de la cavalerie dans Peï-tcheou, voulut arrêter les rebelles, & se battit assez long-temps contre eux de rue en rue; mais, accablé par le nombre, il sut contraint de sortir de la ville dont les rebelles sermèrent

aussi-tôt les portes: plusieurs officiers, qui s'y virent enfermés,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1047.
Gin-t(ong.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G.

1047. Gintforg.

descendirent par les murailles au moyen d'une corde; d'autres, hors d'état de se sauver, furent obligés de se donner aux révoltés.

Ouang-tçé, maître de la ville, prit aussi-tôt le titre de Tong-ping-ouang, c'est-à-dire, prince qui pacisse l'orient; il donna au rovaume qu'il pretendoit sonder, le nom de Ngan-yang: après avoir déterminé la couleur de ses étendards, il sit publier ses loix, & par-tout il se servit du nom de Foé & des attributs distinctifs de cette secte.

Lorsqu'on apprit cette nouvelle révolte à Cai-fong-fou, l'empereur envoya Ming-hao avec une armée pour l'assoupir. Un homme du peuple, appellé Ouang-ouen-king, voyant ce général approcher de Pei-tcheou, attacha un billet au bout d'une flèche qu'il tira du côté de sa tente, par lequel il l'avertissoit que, la nuit suivante, il lui feroit tendre des échelles de cordes dans un endroit qu'il lui designoit, par où il pourroit introduire ses soldats dans la ville. A l'heure indiquée, Ming-hao s'approcha, & vit effectivement des échelles de cordes par où il fit monter quelques centaines de ses soldats; mais avant été apperçus par les rebelles, ils furent accables par le nombre & obligés de redescendre par = la même voie qu'ils étoient montés. Comme les murailles de Pei-tcheou étoit fort hautes, Ming-hao fit faire des échelles pour y monter; mais à peine étoient-elles achevées, que les rebelles trouvèrent le moven d'v mettre le feu; elles furent réduites en cendres : alors ce général fit creuser des chemins souterrains au sud de la ville, tandis qu'il faisoit une fausse attaque au nord pour donner le change aux rebelles. La darce de ce siège chagrina l'empereur ; il pensa qu'il v avoit de la faute de Ming-hao & lui ota le generalat

ED4S.

qu'il donna à Ouen-yen-pou; Ming-hao servit sous lui en qualité de son lieutenant-général.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1048.
Gin-tfong.

Lorsque Ouen-yen-pou arriva devant Peï-tchcou, les chemins souterrains communiquoient déja avec la ville; alors ces deux généraux choisirent les plus braves de leurs officiers qu'ils firent entrer de nuit dans la place. Les rebelles, étonnés de les voir sur leurs remparts, rassemblèrent une quantité de bœufs, &, lorsqu'ils furent sur le point d'attaquer les assiégeans, ils attachèrent aux queues de ces animaux des torches allumées, afin que la douleur les rendant furieux, & qu'étant chassés vers les impériaux, ils les dissipassent aisément: mais ces derniers ne se laissèrent point épouvanter; ils convinrent de ne s'attacher qu'à piquer les naseaux des boufs, & ils réuflirent par ce moyen à les faire tourner contre les rebelles qui, dès-lors, ouvrirent les portes de la ville & se sauvèrent. Ouang-sin les sit poursuivre, & on les fit prisonniers pour la plupart. Ouang-tcé, leur chef, fut de ce nombre: on le conduisse à Caï-song-sou, où il sut mis en pièces.

A cette même époque, le fameux & brave Tchao-yuen-hao, premier roi des Hia, mourut assassiné, à l'âge de quarante-six ans. Il avoit épousé Yé-li-chi, sille de Yu-kitsong, dont il avoit eu un sils, appellé Ning-ling-ko, qu'il aimoit beaucoup & qui devoit être son héritier; il lui avoit destiné Moui-chi pour épouse; mais, épris de sa beauté & de ses graces, il la garda pour lui-même: Ming-ling-ko, piqué, résolut de le tuer, & lui porta un coup terrible, dont il mourut peu de jours après. Le parricide se sauva auprès de Ou-pong, qui, sachant son crime, le sit mourir sur-le-champ. Les grands en donnèrent avis à la cour de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1048.
Gin-tfong.

l'empereur & à celle des Khitan, qui envoyèrent faire des complimens de condoléance à la veuve de ce roi. Plusieurs grands de la Chine s'opposèrent à ce qu'on expédiât des lettres-patentes à Li-tsiang-tso, son fils & son successeur, parce qu'il étoit encore enfant, & que sa mère se saissiroit du gouvernement : leur avis étoit qu'on profitât de sa minorité pour partager l'autorité entre trois de leurs chefs, parce qu'en démembrant cette puissance, les Chinois la soumettroient quand ils jugeroient à propos; mais Tching-lin, un des principaux mandarins du département du Chen-si, repréfenta, que cette manière d'agir, à l'égard d'une famille plongée dans le deuil, ne s'accordoit point avec la loi que l'empire s'étoit faite de traiter les étrangers avec humanité, & qu'il étoit d'avis, au contraire, qu'usant de générosité, on adoucît la douleur de leur perte; l'empereur, naturellement porté à la clémence, prit ce dernier parti; il envoya à Li-tsiang-tso des lettres-patentes semblables à celles qu'il avoit accordées à son père.

1049.

L'an 1049, le premier jour de la première lune, il y eut une éclipse de soleil; &, à la seconde lune, il parut au ciel une comète.

Lorsque Siao-hoeï, général des Tartares Khitan, apprit la mort du roi de Hia, il se prépara à venger sa nation de la perte qu'elle avoit essuyée dans la dernière bataille; ses seules barques de guerre, & celles destinées au transport des munitions occupoient plusieurs centaines de ly; il croyoit les Hia tout occupés du deuil de leur roi, & il espéroit les surprendre; il négligea même d'envoyer des coureurs pour aller à la découverte, & de tenir ses soldats toujours sur leurs gardes; au contraire, ils marchoient sans leurs

armes,

armes, qu'il avoit fait charger fur des chariots; son intention étoit de leur épargner les fatigues d'une marche longue & pénible, afin qu'à leur arrivée ils fussent plus en état d'agir. Il vit bientôt qu'il s'étoit trompé; les Hia, avertis de bonne heure, avoient rassemblé aussi-tôt leurs troupes, & s'étoient postés dans un lieu couvert où les Khitan devoient nécessairement passer; ils tombèrent sur eux lorsqu'ils y pensoient le moins, & qu'ils marchoient sans ordre & sans armes. La surprise où cette attaque imprévue les jetta ne leur permit pas de courir à leurs armes : les Hia en firent une étrange boucherie, & Siao-hoeï ne dut la vie qu'à la bonté & à la vigueur du cheval qu'il montoit. Cette action arriva à la neuvièm lunc.

DE L'ERR CHRÉTIENNE. SONG. 1049. Gin-tfong.

1050.

La perte de cette bataille ne servit qu'à aigrir davantage = l'esprit des Khitan contre les Hia, qui, de leur côté, furent plus circonspects encore à se tenir sur leurs gardes. Dès le commencement de l'année suivante, les Khitan se mirent en campagne, & retournèrent dans le pays des Hia, où ils se contentèrent de piller quelques haras & des troupeaux de moutons, sans ofer aller chercher l'armée des Hia qui les attendoit de pied ferme. Les généraux de cette armée, qui les virent s'en retourner chargés de butin, ne voulurent point le leur disputer; mais, faisant prendre à leurs troupes un autre chemin, ils les conduisirent sur les terres des Khitan, à qui ils enlevèrent quatre fois plus de chevaux & de butin qu'on ne leur en avoit pris; ces deux nations, animées l'une contre l'autre, se firent ainsi la guerre pendant quelque temps sans aucun avantage marqué, & elles finirent par faire la paix.

L'an 1051, à la première lune, mourut la princesse le 1051. Tome VIII. Hh

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1051.
Gin-rfong.

Tchang-chi, qui fut durant sa vie un exemple de vertu; elle étoit fille de Tai-tsong, & d'un caractère semblable à celui de cet empereur. Elle se distingua, dès sa plus tendre jeunesse, par une modestie sans affectation, marquant beaucoup d'éloignement pour la légèreté & la frivolité, qualités si ordinaires à celles de son rang & de son sexe, & détestant fur-tout le faste & ces ornemens superflus pour lesquels elles montrent tant de passion. Elle sut donnée en mariage à Li-tsun-hiu, pour lequel, quoique fille d'empereur, elle eut toujours un très-grand respect & beaucoup de tendresse: comme Li-tsun-hiu avoit grand nombre d'amis, & gu'il leur donnoit souvent à manger, cette princesse veilloit elle-même à ce qu'ils fussent bien traités, afin de faire honneur à son mari. Un jour, l'impératrice lui envoya un ornement de tête travaillé en argent & fait en forme de dragon avec beaucoup de délicatesse & de goût; elle le reçut avec respect, mais ne le porta jamais. Comme elle avoit beaucoup d'esprit & de discernement, l'impératrice la consultoit souvent sur le gouvernement, & cette princesse observoit de ne lui répondre que par des traits tirés de l'histoire des empereurs Tai-tsou & Tai-tsong, qui convenoient parfaitement au sujet qu'on lui proposoit & qui décidoient la question. Litsun-hiu, son mari, étant tombé tout-à-coup malade à Hiu-tcheou dont il étoit gouverneur, la princesse demanda aussi-tôt la permission d'aller le joindre, &, sans attendre la réponse, elle se mit en route, suivie seulement de cinq à fix personnes. Elle porta son deuil dans toute la rigueur de la loi, &, lorsqu'il fut fini, elle ne voulut se servir ni d'habits de couleur, ni d'aucun des ornemens les plus modestes. Un jour que l'empereur donnoit un festin à sa

famille, il prit quelques fleurs artificielles de celles dont les femmes ornent leur coëffure, & voulut en attacher lui-même fur la tête de la princesse, mais elle les resusa, en lui disant qu'elle avoit fait serment de n'en plus porter; elle mourut regrettée de tout le monde.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1051.
Gin-tfong.

L'an 1052, le premier jour de la onzième lune, il y eut = une éclipse de soleil.

1052.

L'an 1053, le premier jour de la dixième lune, il y eut = une éclipse de foleil.

1053.

L'an 1054, le premier jour de la dixième lune, il y eut == aussi une éclipse de soleil. Ces trois éclipses, arrivées trois années de suite, assigèrent l'empereur, qui, pour écarter les maux qu'elles présageoient, offrit une victime au Chang-ti en lui faisant le sacrifice Ché; il avoit lu, dans le Tchun-tsou(1), que Tchouang-kong, prince de Lou, à l'occasion d'une éclipse de soleil qui arriva la vingt-cinquième année de son règne (2), avoit fait le même sacrifice au bruit du tambour, & il voulut l'imiter.

1054.

L'an 1055, à la troissème lune, l'empereur changea le = titre de Ouen-siuen-kong que portoit Kong-chi-yuen en celui de Yen-ching-kong, parce que Tsou-vou-tché, président d'un

10550

<sup>(1)</sup> Tso-kieou-min, dans son commentaire, dit sur cet endroit du Tchun-tsou, que la coutume étoit que les princes de l'empire, lorsqu'ils assistoient au sacrisce Ché, n'y officient que des soieries, qu'ils alloient auparavant battre le tambour au palais de l'empereur, & que lorsqu'ils s'en retournoient, pénétrés de crainte & de frayeur, ils s'accusoient de leurs fautes, dans le dessein de toucher le cœur du Tien. Voilà quelle étoit la loi; & si Consucius rapporte que Tchouang-kong, à l'occasion d'une éclipse de soleil, sit le sacrisce Ché au bruit du tambour, ce n'est que pour condamner sa conduite: l'empereur Gin-tsono est blâmé d'avoir imité le prince de Lou.

<sup>(2)</sup> Tchouang-kong, roi de Lou, commença à régner l'an 693 avant J. Christ, & sa vingt-cinquième année répond à l'an 668 avant la meme Ere.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1055. Gin-ifong.

tribunal, représenta à l'empereur que Consucius portoit le titre de Ouen-suen, & qu'il ne convenoit pas que Kong-chi-yuen, qui descendoit de ce philosophe à la quarante-septième génération, portât le même titre: l'empereur consentit à ce changement, & ordonna, en même-temps, que le titre de Yen-ching-kong seroit perpétué à l'avenir dans cette ancienne famille (1).

A la huitième lune, Yé-liu-tfong-tchin, roi des Tartares Khitan, mourut; fon fils aîné Yé-liu-hong-ki lui fuccéda. Yé-liu-tfong-tchin n'avoit alors que quarante ans: il étoit naturellement foible & fort superficiel dans le gouvernement, léger & inconstant, passant souvent les nuits à boire ou à faire jouer la comédie, à se déguiser, & à aller seul dans les tavernes, où il faisoit société avec le premier qu'il y rencontroit, ou à se promener dans les temples des Hochang sans être connu; il étoit si fort adonné à la secte de Foé, qu'il éleva trois Ho-chang à la dignité de princes, & trois à celle de précepteurs du roi, qui étoit une des premières & des plus considérées parmi les Khitan.

A la douzième lune, les eaux du Hoang-ho causèrent de grands ravages dans les provinces orientales, & même dans le Ho-nan; comme ce fleuve entre dans la Chine à l'ouest des montagnes Taï-hang-chan, & coule entre des montagnes jusqu'à celles de Ta-peï, il ne put y causer de désordre, mais depuis Ta-peï, comme il arrose du côté de l'est, l'espace de plus de deux mille ly, un pays plat, quelque soin qu'on prenne de le retenir par des digues, les pluies d'été & d'automne, jointes à la multitude des rivières qui s'y rendent, enslent ses

<sup>(1)</sup> Ce titre leur a été conservé jusqu'à présent,

caux à un tel degré, que, rompant leurs digues, elles se répandent très-souvent dans les départemens de Taï-ming, de Yun-tcheou, de Tchen-tcheou, de Hoa-tcheou, de Mongtcheou, de Pou-tcheou, de Tsi-tcheou, de Tsé-tcheou, de Tsang-tcheou, de Ti-tcheou, de Pin-tcheou, de Té-tcheou, de Po-tcheou, de Hoaï-tcheou, de Oueï-tcheou, de Tchingtcheou, & plusieurs autres; Kaï-song-sou même s'en ressentit.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1055.
Gin-tfong.

Li-tchong-tchang, mandarin de Taï-ming, proposa d'ouvrir un canal depuis la rivière Chang-hou-ho, par Lou-ta-kiu, jusqu'à l'ancien canal de Heng-long, dans lequel on seroit entrer une partie des caux du Hoang-ho, qui, étant alors divisées, ne seroient plus tant de ravages. L'empereur approuva ce dessein; trente mille ouvriers, forts & robustes, furent employés à ces travaux. Nghéou-yang-sieou dit qu'on ne réussiroit pas, & voulut en détourner l'empereur, mais inutilement. La suite sit voir cependant que Nghéou-yang-sieou n'avoit pas tort. Ce canal ne servit presque de rien, & coûta des sommes immenses; Li-tchong-tchang sut envoyé en exil à Yng-tcheou pour en avoir ouvert l'avis.

L'an 1056, à la fixième lune, il parut une comète dans la = constellation Tsé-ouci.

1056.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1057, à la quatrième lune, il y eut un terrible tremblement de terre dans le pays de Yeou-tcheou qui fit écrouler les murs des villes, ruina quantité de maisons, & fit périr plusieurs dixaines de mille hommes.

L'empereur n'avoit point de fils, & il ne pensoit pas à se désigner un successeur; mais comme il avoit eu plusieurs

1057.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1058. Gin-tfong.

filles, il ne défespéroit pas encore d'avoir un fils; & c'est pour cette raison qu'il exila plusieurs grands qui le pressoient de nommer un prince héritier.

A la fixième lune, il mit Han-ki dans le ministère : la première chose que sit Han ki lorsqu'il alla remercier l'empereur, fut d'exhorter ce prince à faire connoître à l'empire celui qu'il destinoit pour son successeur. Il lui dit qu'il n'ignotoit pas que la plupart des troubles dont parloit l'histoire, n'étoient arrivés que par la faute des princes qui avoient manqué à cette sage précaution, en un mot, que ce choix affureroit la tranquillité de l'empire, & le bien de son auguste famille qu'il devoit chercher à affermir sur le trône. » J'at-» tends, dit l'empereur, si je n'aurai pas un fils; une des » reines du palais est enceinte, je me déciderai quand elle » sera accouchée «. Han-ki ne répondit rien, mais ayant seu dans la suite que la princesse n'étoit accouchée que d'une fille, il lui dit un jour qu'il étoit seul avec ce prince, que l'empereur Han-tching-ti n'ayant point de fils, choisit, pour lui succéder, un de ses neveux, d'où il concluoit que si cet empereur des HAN avoit pu faire cette disposition, il pouvoit suivre son exemple. L'empereur ne répondit rien.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de foleil.

1019.

L'an 1059, le premier jour de la première lune, il y eut une éclipse de soleil, ce qui sut regardé comme d'un mauvais présage; l'empereur ossit une victime au Chang-ti, & sit le sacrissee Ché.

A la septième lune, il y eut une éclipse de lune, &, à cette occasion, l'empereur renvoya du palais près de cinq cents semmes, du nombre desquelles étoient deux savorites,

mais qu'il facrifia pour avoir la paix, parce qu'il apprit qu'elles fe prévaloient de l'accès qu'elles avoient auprès de fa perfonne, & qu'elles causoient beaucoup de troubles paimi les autres.

DE L'ERE
CHRÉTILIME.
Son G.
1059.
Gin-tfong.

1060.

Ce sut l'an 1060 qu'on commença à mettre en état l'histoire de la grande dynastie des TANG; Lieou-hiu & quelques autres historiens l'avoient déja publiée; mais comme ils n'avoient point eu la communication des mémoires du tribunal de l'histoire, elle étoit fort superficielle; l'empereur la sit refaire, & ordonna à Nghéou-yang-sicou, à Song-ki, & à Tseng-keng-leang de veiller sur ce travail. On sut près de dix-sept ans à la rédiger. Elle parut en deux cents vingt-cinq volumes (1).

L'an 1061, le premier jour de la fixième lune, il y eut une éclipse de soleil; des dix parties de son disque il n'y eut que quatre d'éclipsées. Le tribunal des mathématiques avoit prédit que l'éclipse seroit de six parties. Les courtisans, toujours portés à la flatterie, se rendirent au palais pour en seliciter l'empereur; Ssé-ma-kouang, qui étoit alors mandarin du tribunal des rits, s'y trouva aussi, mais pour s'opposer à cette démarche des grands. » La lumière du soleil, dit-il à l'empereur, » éclaire tous les royaumes, & ce qui la cache à nos yeux » n'en couvre qu'une bien petite partie; dans le temps de » l'éclipse où elle disparoit pour nous, les peuples qui nous » environnent la voyent. Les flatteurs qui environnent votre » majesté & qui l'offusquent sont les mauvais pronostics » qu'elle a à craindre; l'empire les voit & en craint les » suites, votre majesté seule ne les apperçoit pas. Si l'éclipse

1061.

<sup>(1)</sup> Voyez la préface du P. de Mailla, pag. 39 & 40.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1061.
Gin-tfong.

1061.

"du soleil n'a pas été telle qu'elle a été prédite par son d'ERE
"tibunal, c'est faute d'avoir été bien calculée, & il mérite
"d'en être puni; est-ce-là un sujet de félicitation pour votre
"majesté «: L'empereur renvoya les grands.

GIN-TSONG, follicité depuis long-temps par les grands, & principalement par Han-ki, Nghéou-yang-sieou, Sfé-ma-kouang, & Ouang-ngan-ché qui jouissoient du plus grand crédit à la cour à cause de leur mérite, choisit ensin le prince Tchao-tsong-ché, sils d'un de ses frères, qu'il adopta & introduisit dans le palais en cette qualité. Ce prince, en quittant son hôtel, recommanda à ses gens d'avoir soin de le tenir en état, parce que si l'empereur venoit à avoir un fils, il y reviendroit aussi-tôt; il monta sur un petit char sort modeste, escorté seulement d'une trentaine de personnes, & n'ayant pour tout bagage que quelques caisses de livres. Ce choix causa une joie extraordinaire dans tout l'empire.

L'an 1063, à la troisième lune, l'empereur tomba malade & mourut peu de jours après, âgé de cinquante-quatre ans, & dans la quarante-unième année de son règne. L'impératrice se faissit aussi-tôt de toutes les cless; elle sit venir le prince Tchao-tsong-ché, & lui signissa l'ordre de l'empereur qui le nommoit son successeur.

GIN-TSONG, prince excellent, doux & affable, aimoit ses sujets d'une amitié tendre & sincère; il étoit simple dans ses vêtemens & se contentoit de peu. Un jour, ses courtisans le pressant de faire réparer les jardins d'un vieux palais où il pouvoit aller se récréer: » Je trouve, leur dit-il, les jardins » dont j'ai hérité de mes prédécesseurs encore trop grands » pour moi, pourquoi en faire de nouveaux «? Ce prince ne condamnoit qu'avec peine les criminels à perdre la vie; il

1063.

ne s'en rapportoit jamais à la dernière sentence de ses tribunaux, & il faisoit de nouveau examiner leur procès: il n'y avoit point d'année qu'il ne sauvât par ce moyen plus de mille personnes. » Je n'oserois, disoit-il à ses grands, malviraiter quelqu'un jusqu'à lui souhaiter la mort; à plus sorte raison, dois-je prendre soin que mes sujets que je regarde romme mes ensans, ne soient des victimes innocentes de la rigueur de la justice.

De l'Ere Chrétiinne. Song. 1063. Gin-song.

#### Y N G - T S O N G

YNG-TSONG, dès le commencement de son règne, tomba malade, & il pria l'impératrice mère de se charger du gouvernement jusqu'à ce que sa santé sût rétablie. Cette princesse s'en acquitta avec la plus grande capacité: elle possédoit parfaitement l'histoire, sur laquelle elle se régloit dans la décision des affaires; elle répondoit à tous les placets qu'on lui présentoit, & elle en faisoit un précis: s'il lui survenoit quelque doute, elle ne déterminoit rien qu'elle n'eut pris l'avis de ses ministres. Quelques eunuques, qui vouloient avoir part au gouvernement, trouvèrent moyen, par leurs intrigues, de mettre de la division entre l'empereur & cette princesse, mais Han-ki & Nghéou-yang-sieou, qui étoient dans le ministère, surent ménager l'esprit de l'un & de l'autre avec tant de prudence, qu'ils dissipèrent leurs soupçons & rétablirent entre eux la bonne intelligence.

Le principal auteur de cette désunion entre l'empereur & sa mère, étoit l'eunuque Gin-chéou-tchong, qui, par la saveur de l'impératrice, étoit parvenu en très-peu de temps aux premières charges de l'intérieur du palais : abusant des

Tome VIII.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1063. Yng-tfong.

1064.

bontés de cette princesse, il la pressoit de se rendre maitresse de toute l'autorité, tandis que, d'un autre côté, il faisoit entendre à l'empereur qu'elle paroissoit prendre des mesures pour l'usurper.

L'an 1064, l'empereur, rétabli de sa maladie, reprit le gouvernement; Ssé-ma-kouang, indigné contre le perside eunuque, le dépeignit à ce prince comme le plus scélérat des hommes & demanda sa mort. Liu-hoei se joignit à Ssé-ma-kouang, & se plaignit publiquement de ce qu'on n'accéléroit pas la punition de ce scélérat; l'empereur voulut que cette assaire sût portée devant le tribunal des ministres. A la huitième lune, Han-ki, premier ministre, & Nghéou-yang-sieou, officier de ce tribunal, firent venir l'eunuque & le déclarèrent d'abord déchu de toutes ses charges; ils le firent rester debout devant eux au bas de la salle, tandis qu'eux, comme ses juges, étoient assis.

Après avoir convaincu Gin-cheou-tehong de plusieurs crimes, Han-ki lui dit: "Vous voyez qu'à s'en tenir aux sculs crimes dont vous vous avouez l'auteur, vous méritez la mort; cependant on vous fait grace, & on se contente de vous exiler à Ki-teheou pour lequel vous partirez dès aujourd'hui. Ssé-tehao-si & plusieurs autres complices de cet eunuque furent aussi exilés en dissérens endroits.

A la douzième lune, Mou-tching, prince des Tou-fan, se soumit à l'empire & remit la ville de Ho-tcheou dont il étoit maître: telle en sut l'occasion. Sou-slé-lo, à qui la horde de Pan-lo-tchi s'étoit soumise, ainsi qu'un très-grand nombre de Hoeï-ho, & dont le domaine (1) communiquoit avec les

<sup>(1)</sup> Voyez ci-devant à l'année 1038.

royaumes de Tsing-haï & de Kao-tchang, avoit épousé la fille de Li-li-tsun & en avoit eu deux enfans, Hia-tchen & Mo-tchen-sou; d'un second mariage avec Kiao-chi, il eut encore un fils appellé Tou-tchen. Cette seconde semme ayant gagné toute son amitié, il conçut du dégoût pour la première qu'il chassa, & contraignit de prendre l'habit de bonzesse à Kouo-tcheou: il sit emprisonner dans la même ville les deux fils qu'il avoit eus d'elle. Ces deux frères, malgré leur détention, voyoient les parens de leur mère, &, en particulier, un certain Li-pa-tsiuen, avec lequel ils prirent de si bonnes mesures, qu'ils trouvèrent le moyen de s'échapper, d'enlever leur mère & de se sauver à Tsong-ko-tching où Sou-ssé-lo n'eut plus de pouvoir sur eux. Mo-tchen-sou, l'un des frères, gagna les habitans de cette ville en sa faveur.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1064. Yng-tfong.

A la mort de Mo-tchen-sou, arrivée environ la vingtième année du règne de l'empereur Gin-tsong (1043), le peuple de Tsong-ko-tching éleva à sa place son fils, nommé Hia-sta-ki-ting; mais sa grand-mère, considérant sa jeunesse & l'état de foiblesse où il étoit, craignit de ne pouvoir résister à Sou-ssé-lo: elle alla au-devant de lui & se soumit de nouveau à ce prince dont elle avoit si sujet d'être mécontente. Hia-tchen, son autre fils, mourut à Kan-kou, & laissa deux fils, dont l'un, qui demeuroit à Ho-tcheou, s'appelloit Mou-tching; Hia-ou-tchi, le second, demeuroit à Yn-tchuen. Tou-tchen faisoit son séjour avec Kiao-chi, sa mère, dans une autre ville, appellée Li-tsing-tching, qu'il gouvernoit avec beaucoup de sagesse & où il étoit craint & respecté; il pouvoit aisément mettre sur pied jusqu'à soixante mille hommes; peu-à-peu il devint si puissant, qu'il se rendit

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1064. Yng-tfong.

1065.

maître de tout le pays des Tou-san au nord du sleuve Hoang-ho, ce qui engagea Sou-ssé-lo à lui donner une partie de ses gens à commander; Mou-tching alors, qui se crut perdu, ne trouva point d'autre expédient pour se tirer d'affaire que de se donner à l'empereur, à qui il remit la ville de Ho-tcheou.

L'an 1065, à la onzième lune, Sou-ssé-lo mourut, & laissa pour héritier son fils Tou-tchen, auquel l'empereur donna le gouvernement du pays de *Pao-chun* sur le même pied que son père.

A la troisième lune, le tribunal des mathématiques offrit à l'empereur une nouvelle astronomie, sous le nom de Mingtien-li, faite par Tchéou-tsong & d'autres officiers de ce même tribunal; l'empereur ordonna qu'à l'avenir on seroit obligé de la suivre.

A la huitième lune, il tomba à la cour une pluie si violente, qu'elle inonda la ville; elle noya quinze cents quatre-vingt personnes, & renversa un très-grand nombre de maisons, qui, par leur chûte, écrasèrent une infinité de monde; jamais on n'avoit rien vu de pareil, & ce sut une consternation générale dans la ville; l'empereur exhorta les mandarins à lui dire en toute liberté ce qu'il y avoit à résormer dans sa conduite & dans le gouvernement. Il sit cesser les divertissemens, retrancha les dépenses de sa table, & ordonna aux grands d'imiter son exemple; Ssé-ma-kouang lui dit dans un placet:

"Depuis que votre majesté a pris possession du trône, if est arrivé plusieurs pronostics fâcheux; le soleil a paru avec plusieurs taches noires; les sleuves & les rivières se déborment ont inondé les campagnes, ou leurs lits sont demeurés à sec; des maladies épidémiques ont désolé les provinces;

"à la vue de ces malheurs que votre majesté n'ignore pas "
" & dont elle a été témoin en partie, ne pense-t-elle pas à
" ce qui peut en être la cause? Vous connoissez les sages
" que vous pourriez employer utilement, & vous ne les
" mettez pas en place; vous connoissez les malversations de
" quelques autres qui en occupent, & vous ne pouvez vous
" résoudre à les éloigner; remplie de lumières, votre majesté
" voit ce qu'il y auroit à résormer dans le gouvernement,
" & elle n'a point assez de sermeté ni de courage pour agir;
" cette soiblesse détruit les grandes espérances que l'empire
" avoit conçues de son élévation au trône ". L'empereur ne
blâma pas la liberté de Ssé-ma-kouang, mais il ne sit aucune
résorme.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1065. Yng-tfong.

1066,

L'an 1066, les Tartares Khitan changèrent de nouveau le = nom de leur dynastie, & reprirent leur ancien nom de Leao.

A la troisième lune, il parut une comète du côté de l'ouest de la grandeur de quinze pieds.

A la quatrième lune, l'empereur ordonna à Sfé-ma-kouang de recueillir les actions bonnes & mauvaises des empereurs & des mandarins des dynasties précédentes, relatives au gouvernement de l'état, afin qu'elles servissent d'instruction à ceux qui en étoient chargés (1); Sfé-ma-kouang, quelque temps après, écrivit à ce prince.

"L'ouvrage que votre majesté me propose passe mes proces; Fan-tsou-yu & moi, votre sidèle sujet, avons eu àpeu-près le même dessein que votre majesté m'ordonne de remplir, & nous en avons fait, sous le titre de Tong-

<sup>(1)</sup> Voilà l'idée que l'on doit se former de l'histoire que nous publions. Ce sont de simples annales politiques, Editeur,

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1066.
Yng-tfong.

» tchi, un essai qui commence aux guerres du Tchen-koué (1) » & finit à la dynastie des HAN exclusivement; nous nous » sommes modèlés sur les commentaires du Tchun-tsiou par » Tso-kicou-min: nous avons rapporté fidèlement les causes » de l'élévation & de la chûte des états, ce qui rend les » peuples contens ou malheureux, ce qu'il est à propos de » faire ou de retrancher pour perfectionner le gouverne-» ment, en un mot, nous nous sommes conformés en tout » à la méthode de Tso-kieou-min; mais cet essai nous a » fait connoître la difficulté de l'entreprise, &, seul, je ne » pourrois me flatter d'en venir à bout. Lieou-ju & Tchao-» kiun-si possèdent parfaitement l'histoire, & ils peuvent » m'aider dans ce travail; je prie votre majesté de leur en » donner l'ordre«. L'empereur y consentit; mais le père de Tchao-kiun-si étant venu à mourir, Lieou-y-seou & Tchang-li furent nommés à sa place.

Le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'empereur étoit d'une complexion foible & délicate: la moindre chose l'incommodoit. A la onzième lune, il tomba dangereusement malade, & fut long-temps sans paroître en public. A la douzième lune, Han-ki, son premier ministre, dans la plus grande inquiétude, lui sit demander une audience qu'il obtint. Il le trouva dans un état qui le sit désespérer de sa vie, &, prenant occasion de ce que ce prince étoit trop mal pour remplir les sonctions pénibles du trône, il lui sit entendre qu'il devoit, pour la tranquillité de

<sup>(1)</sup> Tchen-koué, mot à mot, les royaumes combattans. Les Chinois défignent par ces mots les trois cents ans qui se sont écoulés depuis Ouci lié-ouarg des TCHEOU, pendant lesquels la Chine sut partagée entre plusieurs souverains. Editeur.

ses peuples & sa propre satisfaction, se nommer un successeur. L'empereur branla un peu la tête; Han-ki, prenant ce signe pour un consentement, le pria d'en écrire lui-même le nom; l'empereur écrivit: » Je nomme le grand prince, » héritier de l'empire «. Comme le nom de grand prince étoit équivoque, Han-ki lui dit qu'il entendoit sans doute par ce nom, le prince de Yng son fils asné, & il ajouta qu'il seroit bon de l'expliquer clairement pour éviter tout sujet de dispute; l'empereur alors écrivit Tchao-hiu qui étoit le nom du prince de Yng.

Dr L'ERB CHRÉTIENNE. Song. 1066. Yng-tfong.

Han-ki fit appeller Tchang-fang-ping, membre du tribunal des ministres, pour revétir des formalités nécessaires l'ordre de l'empereur. Lorsque cet officier entra, l'empereur étoit accoudé sur une table, & parloit si peu distinctement & avec tant de foiblesse qu'on avoit beaucoup de peine à l'entendre. Tchang-fang-ping, après avoir écrit la formule ordinaire, présenta le pinceau à l'empereur pour qu'il écrivît lui-même le nom du prince. Yng-Tsong s'en acquitta d'une main si tremblante qu'à peine pouvoit-on le distinguer; il fondit en larmes après cette opération.

Depuis ce moment sa maladie alla toujours en augmentant, jusqu'à la première lune de l'année suivante, qu'il mourut dans la trente-sixième année de son âge & la quatrième de son règne; il sut regretté de tous ses sujets. C'étoit en esset un bon prince, aussi attentif au gouvernement & aussi laborieux que pouvoit le lui permettre une santé toujours chancelante; dans toutes les assaires, il se régloit d'après les maximes des anciens, & ne déterminoit rien sans avoir pris l'avis des grands. Yng-tsong peut térvir en

cela d'exemple aux princes chargés de la conduite des peuples.

1067.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1067. Chin-tfong.

#### CHIN-TSONG.

Lorsque Tchao-yu, connu depuis sous le titre de Chin-TSONG, eut pris possession du trône, il pensa à Ouang-nganché, dont Han-oueï & Liu-kong-tchu, deux de ses officiers, lui avoient parlé avantageusement, lorsqu'il n'étoit encore que prince de Yng; & il voulut le placer dans le ministère. Il désira encore plus d'en faire l'acquisition, depuis que Hanouei, à qui il offrit un des premiers emplois de la cour, le refusa, en disant à ce prince qu'il ne pouvoit le donner à personne qui le méritat mieux que Ouang-ngan-ché. CHIN-Tsong lui envoya donc ordre de venir à la cour; mais Quang-ngan-ché le remercia, comme il avoit déja fait sous le règne précédent, & prétexta une incommodité. L'empereur eut du ressentiment de ce refus, & s'en plaignit aux grands, comme d'un manque de respect. Tseng-kong-leang lui dit, que Ouang-ngan-ché possédoit toutes les qualités d'un ministre d'état, & qu'apparemment il étoit malade, puisqu'il le mandoit. Ou-koueï, un des courtisans, prit la parole & dit, qu'avant exercé avec Ouang-ngan-ché un même mandarinat, il l'avoit connu pour un homme dissimulé, mais opiniâtrément attaché à fon sentiment, auquel il sacrifioit tout; & que s'il entroit dans le minissère, on verroit bientôt naître des troubles. Ce discours produisit son effet: l'empereur perdit l'idée de faire venir Ouang-ngan-ché, qu'il nomma gouverneur de Kiang-ning. On croyoit à la cour qu'il refuseroit encore; on se trompa: aussi-tôt la nouvelle reçue il se porta bien, & alla prendre possession de son gouvernement,

Tieng-kong-leang,

Tseng-kong-leang indigné du propos que Ou-koueï avoit tenu à l'empereur sur le compte de Ouang-ngan-ché, & persuadé qu'il lui avoit été suggéré par Han-ki, résolut de perdre ce dernier, & de mettre Ouang-ngan-ché à sa place; dans ce dessein il ne manquoit aucune occasion de louer Ouang-ngan-ché devant l'empereur; il disoit aussi du bien, mais plus soiblement, de Han-ki que ce prince estimoit, tandis que des gens qu'il avoit mis dans ses intérêts, travail-loient à détruire ce même Han-ki & attaquoient sa conduite.

DE L'ERE
CHRÉTIENTE
SONG.
1067.
Chin-t fong.

Premier ministre sous trois empereurs consécutifs, Han-ki craignit qu'à la fin ses ennemis ne vinssent à bout de le détruire auprès du jeune monarque, & de l'obliger à quitter le ministère d'une manière désagréable. Pour prévenir cette chûte ignominieuse, il demanda avec tant d'instance à se retirer, que l'empereur le lui permit, mais en augmentant ses degrés de mandarinat, & en le nommant gouverneur de Siang-tcheou. Lorsqu'il prit congé de l'empereur, les larmes vinrent aux yeux de ce prince: » Vous m'avez forcé, par vos »instances réitérées, de vous permettre de quitter la cour, » lui dit-il, & je ne vous vois partir qu'à regret; à qui dois-je » confier l'emploi que vous laissez vacant? Jugez-vous que "Ouang-ngan-ché puisse s'en acquitter «? — "Ouang-ngan-» ché, répondit Han-ki, peut servir utilement votre majesté » dans le tribunal du Han-lin, mais elle ne doit point lui » confier les affaires de l'état «.

Au sortir de chez l'empereur, un de ses amis qui savoit déja ce qu'il venoit de dire de Ouang-ngan-ché, lui dit, qu'il avoit parlé en sujet zèlé & sidèle, mais qu'il lui conseil-loit, malgré ses longs services, d'être sur ses gardes, parce

Tome VIII.

Kk

De l'Ere Chrétienne. Son c. 1067. Chin-tfong. que ses ennemis profiteroient du moindre jour qu'ils verroient à le perdre.

Han-ki jetta un grand soupir, & lui répondit: » Un sidèle » sujet doit constamment servir son prince avec tout le zèle » dont il est capable; la bonne ou la mauvaise sortune dépen- » dent du Tien; quand on a fait ce qu'on devoit, & qu'on ne » réussit pas, la crainte doit-elle nous arrêter & nous empê- » cher de continuer à bien faire «?

A la dixième lune, Oueï-ming-chan qui dépendoit du roi de Hia, & faisoit sa demeure ordinaire avec la horde qu'il commandoit dans le vieux Souï-tcheou (1), se soumit à l'empire. Ouci-v-chan, son frère cadet, commandoit dans la ville de Tsing-kien, d'où il écrivit à Tchong-ou, qu'il vouloit se donner à la Chine. Tchong-ou ravi de la proposition, voulut en même-temps gagner son frère Ouci-mingchan, &, dans ce dessein, il lui envoya une grosse somme d'argent & quantité de très-belles pièces de soie. Li-ouen-hi, un des petits officiers de ce chef de horde, reçut le tout, fans que Ouei-ming-chan en fût instruit, & assura cependant Tchong-ou que son maître étoit dans le dessein de se donner à l'empire. Tchong-ou en informa aussi-tôt la cour; mais sans attendre la réponse, il se mit à la tête de ses troupes, & alla trouver Ouei-ming-chan, qui apprit alors ce qui s'étoit passé; se trouvant pris au dépourvu, il se fit honneur de ce qu'il ne pouvoit plus éviter, & vint se soumettre à la tête de trois cents officiers qui servoient sous lui: il avoit dans sa dépendance quinze mille familles & dix mille

<sup>(1)</sup> Souï-té-tcheou dans le district de Yen-ngan-fou du Chen-si.

hommes de troupes réglées. Tchong-ou, pour conserver l'acquisition qu'il venoit de faire de ce pays, sit aussi-tôt cher travailler à y bâtir une ville.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1067.
Chin-tfong.

Le roi de Hia qui étoit en paix avec l'empereur, surpris de ce qu'on empiétoit sur ses vassaux, envoya des troupes pour empêcher les travaux de la nouvelle ville, & chasser les impériaux; mais les Hia surent battus & contraints de se retirer: ces hostilités surent l'origine des troubles qui se renouvellèrent dans ces pays occidentaux. Li-leang-tso, c'est le nom du roi des Hia, n'étoit pas en état de soutenir la guerre contre l'empire; & pour se venger de Tchong-ou, il usa de ruse: il seignit d'avoir oublié l'insulte qu'on venoit de lui saire, & de vouloir continuer à vivre en bonne intelligence avec la Chine; mais tandis qu'il donnoit ainsi le change aux Impériaux, à la onzième lune il tomba tout-à-coup sur les troupes de Pao-ngan, que commandoit Yang-ting, & poussant jusqu'à la tente de ce général, il le tua; il s'en retourna satisfait de cette vengeance.

Un mois après, à la douzième lune, ce prince des Hia mourut, & laissa ses états à Li-ping-tchang, son sils, qui nonobstant le dissérend que son père venoit d'avoir avec l'empereur, envoya un de ses officiers lui en donner avis, & demander à ce monarque son agrément & des patentes. Il instruissit cet officier de ce qu'il avoit à dire, si on lui demandoit raison de la mort de Yang-ting. On ne manqua pas en esset à la cour impériale de toucher cet article; l'envoyé Tartare se rejetta sur l'action de Tchong-ou, qui avoit sait des présens pour corrompre la sidélité de Oueïming-chan, action blàmable & si peu digne de la majesté de l'empire, sur-tout dans un temps de paix. L'assaire en

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1067.
Chin-tfong.

demeura là, & on fit expédier le diplôme. Li-leang-tso avoit beaucoup de goût pour les coutumes Chinoises, & il les préséroit à celles des Tartares, qu'il avoit abolies autant qu'il avoit pu; ses vassaux étoient habillés à la Chinoise, ses mandarins étoient aussi sur le même pied, & portoient les mêmes noms d'office que ceux de la Chine; la justice suivoit les mêmes loix; en un mot tout étoit réglé chez les Hia, sur le modèle du gouvernement Chinois.

1068.

L'an 1068, le premier jour de la première lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'empereur, malgré tout ce qu'on lui avoit dit contre Ouang-ngan-ché, l'appella à la cour, où, à la vérité, il ne lui donna pas d'abord de l'emploi, mais il lui permit néanmoins, contre la coutume de l'empire, de lui offrir des placets quand il le jugeroit à propos. L'ayant fait venir en sa présence, il l'interrogea sur le gouvernement, & en particulier sur la manière de le perfectionner: » On peut le » perfectionner, dit Onang-ngan-ché, en se proposant de »bons modèles «. — » Que pensez-vous, lui demanda l'em-» pereur, du grand Tai-tsong, de la dynastie des TANGG? - "Il faut prendre pour modèles les empereurs Yao & »Chun; pourquoi choisir Taï-tsong? Les loix de Yao & de » Chun, sur le gouvernement, sont déterminées; précises & sans obscurité, leur étude est importante, & il faut » s'attacher à en faisir l'esprit : cependant, bien des habiles ngens, qui sont venus depuis, n'ont pu en pénétrer la » beautée.

Un jour que l'empereur donnoit audience aux grands; après qu'il eut expédié les affaires, il retint Ouang-ngan-ché, à qui il dit: » Le grand Taï-tsong, de la dynastie des Tang,

» a été fans difficulté un des plus illustres empereurs qu'ait eu » la Chine, & Tchao-lieï-ouang, de la dynastie des HAN, a » joui d'un bonheur auquel il n'auroit jamais pu prétendre; s » mais on peut dire qu'ils doivent l'un & l'autre une partie vde leur gloire, le premier au ministre Oueï-tching, & le » second à Tchu-kouo-leang; certainement on ne trouve » point dans les dynasties qui ont régné en Chine, de minif» tres d'état qu'on puisse comparer à ces deux hommes «.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1068.
Chin-tfong.

»Si votre majesté, répondit Ouang-ngan-ché, se détermine »à imiter le gouvernement de Yao & de Chun, elle doit »présérer, aux ministres qu'elle vient de citer, Kao-yao, »Koueï, Heou-tsi & Sieï; si elle choisit Kao-tsong, de la »dynastie des Chang, alors elle admirera l'incomparable »Fou-yueï. Les ministres Oueï-tching & Tchu-kouo-leang »peuvent-ils entrer en parallèle avec de si grands hommes ? »Si les empereurs ont eu jusqu'ici tant de peine à trouver de »bons ministres, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de lumières »pour choisir de bons modèles à imiter, & qu'ils ne se sont en pas attachés au vrai; quand ils auroient eu des hommes »s'emblables à Kao-yao, à Koueï, à Heou-tsi, à Sieï, à »Fou-yueï, offusqués par des gens sans honneur & sans »mérite, ces ministres se seroient bientòt retirés dans des »s'solitudes pour y vivre en paix «.

»Sous quelle dynastie & en quel temps, reprit l'empereut, »ne s'est-il pas trouvé de ces gens sans honneur & sans mérite? »Les empereurs Yao & Chun, quesque sages, quelque éclai-»rés qu'ils sussent eurent cependant quatre de leurs grands «qu'ils réduissrent avec peine «.—» Il est vrai, dit Ouang-»ngan-ché; mais on ne sait mention que de ces quatre, & » c'est une portion de la gloire de Yao & de Chun, d'avoir

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1068.
Chin-tfong.

» fçu les punir sans distinction; si, par foiblesse ou par une l'Erre » clémence déplacée, ils les avoient laissés impunis, leurs » ministres n'auroient-ils pas abandonné la cour « ?

A la huitième lune, les membres du tribunal des mathématiques représentèrent à l'empereur que l'astronomie de Tcheou-tsong, qui avoit pour titre Ming-tien-ly, étoit désectueuse, par rapport aux mouvemens de la lune, & qu'elle avoit besoin de correction; l'empereur leur ordonna d'être exacts à observer les mouvemens de cette planète, par rapport aux étoiles, & de travailler à une nouvelle astronomie; en attendant il voulut qu'ils fissent usage de celle qu'on appelloit Tsong-lien-ly; & pour ne pas laisser les fautes impunies, il diminua les degrés de mandarinats de Tcheoutsong, & des autres mathématiciens qui avoient travaillé à l'astronomie Ming-tien-ly.

1069.

L'an 1069, à la deuxième lune, Fou-pié, à qui la Chine étoit redevable de la paix de 1042, conclue avec les Khitan, vint à la cour, où l'empereur le retint malgré lui, & le fit ministre d'état. Chin-tsong vivoit d'une manière fort sobre; il avoit retranché tout ce qui sentoit le luxe: sa table étoit servie frugalement, ses vêtemens étoient simples; il avoit interdit la musique & les sêtes; ce prince avoit fait cette résorme à l'occasion des tremblemens de terre, & d'une sécheresse extraordinaire qui avoit perdu les moissons, & ruiné les peuples. Ouang-ngan-ché le blâma de se priver ainsi volontairement des commodités de la vie; il lui dit que les malheurs qui arrivent sur la terre étoient des choses arrêtées, qui partoient d'une cause également aveugle & nécessitée, sans aucune liaison avec le mal ou le bien qui arrivent aux hommes, & qu'il ne falloit pas s'en affliger.

Fou-pié, indigné d'entendre débiter une doctrine aussi dangereuse, s'écria: » Le sujet & le souverain doivent » également craindre le Tien; sans cette crainte salutaire, de » quoi ne deviendroient-ils pas capables, & à quels excès » ne s'abandonneroient-ils pas ? Le langage que je viens » d'entendre ne peut partir que d'un méchant, livré à ses » passions perverses, & qui, en tentant de les infinuer dans le » cœur du fouverain, veut rendre inutiles les représentations » des grands «. De retour chez lui, il écrivit un long mémoire, dans lequel il réfutoit vivement l'opinion de Ouang-nganché, mais sans le nommer cependant, de peur d'affoiblir l'effet qu'il en espéroit.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1060. Chin-tfong.

L'empereur, à qui il communiqua ce mémoire, ne parut pas y avoir fait beaucoup d'attention, & peu de jours après il pensa à élever Ouang-ngan-ché aux premières charges; il en parla à Tang-kiaï, qui lui répondit que Ouang-ngan-ché aimoit l'étude, & s'attachoit aux anciens, mais qu'il étoit trop opiniâtre, & se conduisoit par des principes sort éloignés du gouvernement actuel, en sorte qu'il exposeroit l'état à de furienses seconsses, par les innovations qu'il y introduiroit.

Lorsque Tang-kiaï fut sorti, l'empereur se tournant vers Tseng-kong-leang, lui dit: » Si je n'employois que Ouang-» ngan-ché dans le ministère, l'empire en souffriroit, & vous » n'en doutez pas; mais, continua-t-il, en regardant Sun-» kou, ne pourrois-je pas le mettre au nombre des ministres » d'état « ? Sun-kou avoua que Ouang-ngan-ché étoit un favant, & que le prince pouvoit le mettre dans la classe de ses grands, en lui accordant la permission de lui offrir des placets dans lesquels il développeroit ses idées, mais que l'emploi

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SOGN.

1069. Chin-tfong.

de ministre d'état étoit trop au-dessus de ses forces, & qu'il devoit choisir des sages, tels que Liu-kong-tchu, Ssé-makouang, & Han-oueï.

> Quoique l'empereur ne put avoir leur suffrage en faveur de Ouang-ngan-ché, il le mit au nombre de ses ministres, & il lui dit, lorsqu'il vint pour l'en remercier: » Les grands » ne sont point en état d'apprécier votre mérite; ils avouent » que vous entendez bien nos King, mais ils disent que vous » êtes neuf dans les affaires & incapable de les conduire«. - "Les King, répondit Ouang-ngan-ché, donnent des instruc-» tions pour la conduite des affaires, ainsi le raisonnement » des grands implique contradiction «. — » Par où prétendez-» vous commencer, dit l'empereur «? - » Par changer les » coutumes, & donner incessamment des règles pour se bien » conduire«. L'empereur demeura un peu pensif, après quoi, il consentit à le laisser agir.

> Ouang-ngan-ché débuta par rétablir les tribunaux que les empereurs des TCHEOU avoient créés sur les marchés & dont l'office étoit de publier chaque jour ce qui étoit à vendre, de mettre le prix sur les marchandises, & de retirer des droits considérables dont le produit étoit porté dans le trésor de l'épargne. Outre le profit que l'empereur y feroit, il prétendoit que c'étoit un moyen fûr de secourir les pauvres, qui seroient exempts de toute douane, par la facilité qu'ils auroient du débit de leurs marchandises, & de faire vivisier le commerce, en faisant circuler dans toutes les provinces les richesses de l'empire.

Ce ministre dit à l'empereur qu'il n'ignoroit pas la difficulté qu'il y avoit de trouver des personnes intelligentes & assez desintéressées pour leur confier le maniement de ces richesses;

richesses; il cita, à cette occasion, le choix que l'empereur Yao, assisté de tous ses grands, avoit fait de Koen pour faire écouler les eaux du déluge arrivé de son temps : Kocn ne réussit pas, mais le grand Yu, qui fut choisi ensuite pour le remplacer, vint à bout de ces travaux immenses à la satisfaction de tout l'empire.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1069. Chin-tsong.

Les changemens faits par le nouveau ministre révoltèrent les personnes en place; il exila ceux qui parurent le plus opposés à ses vues, mais cet abus d'autorité n'arrêta pas les autres, qui s'élevèrent contre & préférèrent d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Ouang-ngan-ché fit venir des jeunes gens sans expérience pour les remplacer; il crut alors qu'il n'y avoit plus que Liu-hoei qui n'approuvât pas le nouveau système, & il en parla à l'empereur comme d'un homme peu éclairé & incapable de l'emploi de ministre : il ignoroit que Sfé-ma-kouang s'étoit fortement déclaré contre ces nouvelles loix. Liu-hoei, dans un placet qu'il présenta à l'empereur, dépeignit Quang-ngan-ché comme un homme, qui, sous les dehors de la simplicité & de la franchise, voiloit une ame pleine de détours, de mauvaise foi & d'orgueil, qui s'occupoit uniquement des moyens de le tromper, de ruiner ses peuples & d'éloigner de la cour ses plus fidèles sujets. Liu-hoei, à qui l'empereur renvoya ce placet, en concut du chagrin & demanda sa retraite; il sut pourvu du gouvernement de Teng-tcheou,

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de foleil.

Ouang-ngan-ché se persuadant que, par l'éloignement de Liu-hoei, il ne trouveroit plus à la cour personne qui s'opposât aux grandes réformes qu'il vouloit faire dans le

Tome VIII.

De l'Ere Chrét enne. Son c. 1069. Chin-tfong.

gouvernement, en proposa quelques articles à l'empereur,

DE L'ERE en exagérant les avantages que le peuple en retireroit.

Pour soulager le peuple dans ses besoins & le mettre en état de ne pas laisser ses terres incultes, il sit voir la nécessité d'établir à la cour un tribunal auquel les officiers, répandus dans les différens départemens, rendroient compte des terres demeurées incultes à cause de l'extrême indigence des cultivateurs, afin qu'on pût leur fournir au printemps les grains nécessaires pour les ensemencer, & que ces grains, tirés des magasins publics, y rentreroient en automne avec un léger intérêt; que par ce règlement, toutes les terres labourables, mises en valeur, répandroient l'abondance parmi le peuple & accroîtroient les richesses de l'empire; que le même tribunal s'occuperoit à mettre de l'égalité sur toutes les terres & sur toutes les marchandises suivant les récoltes & les pays, ensorte qu'on ne retireroit, pour les droits de l'empereur & les frais publics, qu'à proportion de la bonté ou de la médiocrité des récoltes, & de la rarcté ou de la quantité des marchandises; il prétendoit par-là rendre le commerce plus aisé & ne pas furcharger le peuple, sans que les droits de l'empire supportaffent de diminution.

Un troisième règlement regardoit la monnoie dont il voulut fixer la valeur. Un tribunal, établi à cet effet, devoit avoir soin de faire battre de cette monnoie, toute de deniers, la quantité nécessaire pour qu'elle restât toujours sur le même pied.

Fan-chun-gin, que l'empereur avoit envoyé pour examiner la province de Chen-si, étant de retour, en rendit compte à ce prince, qui lui demanda ce qu'il pensoit des nouveaux règlemens; il lui dit: » Ouang-ngan-ché en changeant le

" gouvernement de vos augustes ancêtres, n'envisage que son

" propre intérêt; le cœur du peuple n'est point content.

" Nous lisons dans le Chu-king, que les murmures & les

" mécontentemens ne paroissent pas toujours au-dehors,

" mais qu'alors ils sont plus à craindre, & qu'on doit être

" fur ses gardes «. — " Qu'entendez-vous, demanda l'empe
" reur, par des mécontentemens qui ne paroissent pas « ?

" — C'est, dit Tou-mou, n'oser parler, & oser être en

" colère «.

DE L'ERE
CHRÉTIEINE.
Son G.
1069.
Chin-tfong.

Quelque temps après Fan-chun-gin offrit à ce prince, qui le lui avoit demandé, un mémoire, où il développoit ce sujet, & où il prétendoit qu'étant entièrement fondé sur ce qu'avoient fait les empereurs Yao, Chun, Tching-tang, Ouen-ouang, Ou-ouang & Tcheou-kong, on ne pouvoit s'écarter de leurs principes sans risquer de tout perdre.

Cependant l'empereur ayant approuvé les nouveaux règlemens, Fan-chun-gin ne put s'empêcher de lui en témoigner son étonnement. Il lui écrivit que Ouan-ngan-ché, sous le prétexte spécieux d'être utile aux peuples & d'enrichir l'état, employoit des moyens qui tendoient à les ruiner & à les indisposer contre leur souverain; que les sages, soumis par sorce à ces nouveautés, les désapprouvoient. Enfin qu'en ne pouvoit réparer les maux qu'il avoit faits, qu'en l'éloignant de la cour lui & s'es créatures, & en rappellant les gens de mérite qu'il en avoit écartés. Chin-tsong garda ce nouvel écrit & n'y répondit pas. Fan-chun-gin qui le lui avoit présenté en qualité de censeur de l'empire, demanda à quitter cet emploi; on lui donna la conduite du collége impérial Koué-tsé-kien; mais ensuite ayant sait passer une copie de cet écrit dans le tribunal des ministres, Ouang-ngan-ché qui

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1069. Chin-tfong.

le vit en devint furieux, & vouloit engager l'empereur à l'exiler fort loin; ce prince se contenta cependant de l'envoyer à Hou-tchong-sou, d'où peu de temps après il passa à Ho-tcheou (1).

Un jour l'empereur étant allé entendre expliquer quelques endroits de l'histoire ancienne, Ssé-ma-kouang parla des évènemens arrivés du temps des premiers HAN, sous le ministère de Tsao-tsan & de Siao-ho. A cette occasion ce prince lui demanda si les loix établies par Siao-ho, étoient de nature à ne pouvoir être changées.

"Prince, répondit Sfé-ma-kouang, les loix qui s'obser"voient sous les HAN, n'étoient point particulières aux
"empereurs de cette auguste dynastie; elles émanoient des
"HiA, des CHANG & des TCHEOU, & avoient été établies
"par les sages empereurs Yu, Tching-tang, Ouen-ouang &
"Ou-ouang: il seroit à désirer que ces loix qui ont subsisté
"jusqu'ici, en partie, sussent rétablies dans leur première
"vigueur. Han-ou-ti voulut changer des usages & des cou"tumes introduites sous le règne de Han-kao-ti, sondateur
"de cette auguste samille, & aussi-tôt on vit l'empire plein
"de volcurs & de mécontens. Han-yuen-ti voulut s'écarter
"du gouvernement de Han-siuen-ti, son prédécesseur, &
"dès-lors l'empire commença à décheoir: ces exemples prou"vent qu'il est dangereux à un souverain de ne pas s'en tenir
"aux coutumes établies par ses ancêtres s.

» Nous lisons cependant, dit Liu-hoeï-king, homme » entièrement dévoué à Ouang-ngan-ché, que les anciens » rois changeoient tous les ans leurs coutumes, & qu'à la

<sup>(2)</sup> Ho-tcheou de Nan-king.

première lune on publioit ces changemens à la porte du » palais; on les changeoit encore de cinq en cinq ans, & " dans les visites qu'on faisoit de trente en trente ans. On » voit aussi que les supplices n'ont pas toujours été les » mêmes; ainfi ce que vient de dire Sfé-ma-kouang est évi-» demment contraire à la vérité, & il ne parle ainsi que pour » faire connoître à votre majesté ce qu'il pense des change-» mens faits par Ouang-ngan-ché «. L'empereur jettant les yeux fur Sfé-ma-kouang, celui-ci répliqua: - » Personne » n'ignore que les coutumes qu'on publioit tous les ans à » la porte du palais, n'étoient que les anciennes loix dont on renouvelloit le fouvenir, & auxquelles on ne changeoit » rien. Quant aux supplices que Liu-hoci-king dit avoir été » févères dans un temps, & plus adoucis dans d'autres, cela » n'est vrai que par rapport aux nouveaux royaumes & aux » temps de troubles. Un état qui se forme doit être conduit » plus doucement & par des loix moins sévères; mais dans » des temps de troubles, elles ne peuvent l'être trop à l'égard » des esprits inquiets & turbulens; dans la visite des provin-» ces, loin de rien changer aux anciennes loix, on rétablissoit » au contraire celles que les princes ou des gouverneurs trop » négligens n'avoient pas eu soin de maintenir dans toute » leur vigueur, & on ne peut donner à ce rétablissement le » nom d'innovation. Le gouvernement peut être comparé à » une maison qu'on laisse subsister tant qu'elle n'est pas en mauvais état; les grands sont ici présens, & je prie votre » majesté de leur demander si j'ai rien dit qui ne soit vrai. "Il faut des personnes habiles pour présider les nouveaux » tribunaux: des gens ordinaires n'en font pas capables. Les p grands appliqués au gouvernement de l'état ne voudroient

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1069. Chin-tsong,

DE L'ERE CHRETIENNE. SONG. 1069. Chin-tfong.

» pas s'en charger, & on ne désire pas les en charger; pour-» quoi donc établir ces tribunaux? Les ministres aident le » souverain à conduire ses peuples, mais il est au-dessus des »loix; c'est lui qui les crée, & il ne les promulgue qu'afin » qu'elles servent de règle aux mandarins subalternes; pour-» quoi donc encore une fois établir ces nouveaux tribunaux «?

> Liu-hoei-king ne pouvant répondre aux raisons de Ssé-makouang, l'interrompit & voulut lui faire quelque reproche, pour détourner le discours; mais l'empereur lui imposa filence. Alors Ssé-ma-kouang entrant en détail, fit voir en particulier les inconvéniens qui réfultoient des avances qu'on se proposoit de faire au printemps, pour être restituées en automne, tant de la part des officiers qui sevoient chargés de distribuer & de recevoir les grains, que de celle des habitans à qui on feroit ces avances.

> » On ne force personne, dit Liu-hoeï-king à emprunter oces grains; & si le peuple n'y trouve pas son avantage, il ne » viendra pas en prendre «. — » Cela est bon dans la spécu-» lation, répondit Sfé-ma-kouang, mais plein d'abus dans "l'exécution: on ne réfléchit point que le peuple saisit avi-» dement l'avantage actuel qu'on lui présente en lui prê-» tant, & ne pense point à la difficulté qu'il aura de rendre; » ni les officiers du nouveau tribunal, ni les riches, ne seront » pas obligés à le violenter pour faire cet emprunt.

» Lorsque le grand empereur Taï-tsong, de la dynastie des "TANG, eut conquis le Ho-tong, il établit, pour remettre » cette province, des greniers à-peu-près semblables à ceux ngu'on veut ouvrir; il taxa le prix des grains si bas, qu'une mesure de dix à douze livres pesant ne coûtoit que dix » deniers. On n'obligeoit personne à en acheter, & on laissoit,

» à qui le vouloit, la liberté d'en prendre ou de n'en pas pren-"dre; cependant dans la suite, lorsque le prix en sut haussé, "on ne discontinua pas d'y aller, & tout le monde sait que » cela faillit à ruiner entièrement cette province. Je crains "que la même chose n'arrive aujourd'hui ". - " Mais, dit "l'empereur, il y a déja du temps que cette coutume est "établie dans le Chen-si, & je n'ai pas entendu dire que le "peuple en ait souffert ". - " Je suis, reprit Ste-ma-kouang, » natif du Chen-si; j'ignore ce que le peuple en a souffert, "ou les avantages qu'il en a retirés; mais si, avant que "d'établir ce tribunal, les peuples souffroient déja de la » part des mandarins ordinaires, combien ne doivent-ils » point avoir à se plaindre des nouveaux tribunaux ? Il n'y » a aucun des grands qui ne soit contre les nouvelles cou-"tumes que Ouang-ngan-ché, Han-kiang & Liu-hoeï-king » veulent introduire; votre majesté croit-elle qu'elle viendra » à bout de gouverner l'empire avec le seul secours de ces » trois hommes «? L'empereur ne répondit rien.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1069.
Chin-tsong.

Le premier ministre Fou-pié qui étoit fort réservé, jugeant que l'empereur s'obstineroit à conserver les nouveaux établissemens, prit le parti de quitter la cour, & en demanda la permission à ce prince avec tant d'instance, jusqu'à dix sois de suite, qu'ensin il sut envoyé à Po-tcheou en qualité de gouverneur. Avant que de partir, Chin-tsong voulut savoir de lui, par qui il pourroit le remplacer, & Fou-pié lui nomma Ouen-yen-po. Ce prince demeurant quelque temps rêveur, dit, & Ouang-ngan-ché, qu'en pensez-vous? Fou-pié garda le silence à son tour.

CHIN-TSONG ayant nommé Tchin-ching-tchi pour remplacer ce premier ministre, demanda à Ssé-ma-kouang ce

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1069.
Chin-tfong.

qu'on en pensoit dans le public. — » On dit que les gens du » pays de Min sont naturellement fourbes & sans droiture; » que ceux du pays de Tchou sont soibles & superficiels. » Vos deux ministres sont l'un & l'autre du pays de Min, & » vos deux conseillers d'état du pays de Tchou. Bientôt les » premiers tribunaux de l'empire seront remplis de leurs amis » & de leurs compatriotes; & dans le dessein de réforme où » est votre majesté, que peut-elle en attendre de bien «? - " Mais, dit l'empereur, Tchin-ching-tchi a des talens, & » il entend très-bien à gouverner les peuples. — » Je n'en » disconviens pas, répondit Sfé-ma-kouang, mais je crains » que, dans un poste si élevé, il puisse résister au pouvoir & » à l'éclat dont il se verra revêtu; il ne suffit pas d'être habile; » l'habileté fans zèle & fans droiture ne sert qu'à causer de 59 plus grands maux; un souverain ne sauroit être trop atten-» tif; il doit s'appliquer sur-tout à bien connoître les hommes » qu'il veut employer «. — » Et Ouang-ngan-ché, demanda "l'empereur "? - " Il passe, dit Ssé-ma-kouang, pour un » très-méchant homme & un fourbe, toujours porté à faire » le mal; quant à moi, je crois qu'il n'entend rien aux » affaires, & qu'il y porte cependant une opiniâtreté qui ne » peut être que nuisible aux intentions de votre majesté «.

Un fameux lettré, appellé Tchang-tsaï, natif de Tchangngan dans la province de Chen-si, & gouverneur du peuple de Yun-yen, s'acquit une grande réputation dans l'exercice de cet emploi. Il s'appliqua particulièrement à régler les mœurs de ses habitans. Le premier jour de chaque lune, il faisoit préparer un repas dans son tribunal, auquel il invitoit tour-à-tour les vieillards & les premiers des villages dépendans de son gouvernement, & il apprenoit d'eux les désordres

qui se passoient dans leurs pays, les besoins des habitans & les moyens de les soulager. Comme ce lettré étoit très-versé dans la connoissance de l'antiquité, Chin-Tsong pensa qu'il lui seroit utile pour l'aider dans son système de résorme, & il lui donna un emploi considérable. Ouang-ngan-ché avoit conçu de l'estime pour lui, parce qu'il croyoit qu'il approuvoit ses vues; mais ce ministre l'ayant sondé sur ce sujet, Tchang-tsaï lui dit: "Celui qui veut enseigner aux graveurs "l'art de graver qu'il ignore, doit s'attendre à n'être pas "écouté «. Tchang-tsaï, qui connut que cette réponse l'avoit piqué, seignit une maladie, & demanda son congé, qu'il obtint; alors il se retira dans un lieu sort écarté pour se mettre à l'abri de son ressentiment, & s'occuper uniquement de l'étude.

De l'Ere Chrétienne, Son c. 1069. Chin-tsong.

1070-

L'an 1070, à la deuxième lune, Han-ki, gouverneur du = Chan-si, écrivit à l'empereur contre les nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché, & fit voir, dans un grand jour, les inconvéniens qui en étoient réfultés dans sa province, sur-tout relativement au prêt des grains. Ce prince en parut frappé, & fe disposa à lui accorder la révocation de ces règlemens qu'il demandoit avec instance; mais Ouang-ngan-ché nia les faits cités par Han-ki, & prétendit que le célèbre Tcheou-kong avoit été le premier auteur du règlement concernant le prêt des grains: l'empereur, qu'il ne convainquit pas, ordonna sa révocation; Ouang-ngan-ché s'absenta pendant quelques jours du palais, & ensuite il demanda son congé. La révocation n'étoit point encore enregistrée, & Chin-Tsong, qui ne crovoit pas pouvoir se passer de lui, permit de travailler à réfuter le mémoire de Han-ki; les réponses furent rédigées par Tieng-pou, & gravées sur un marbre qu'on exposa aux veux

Tome VIII.

Mm

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1070.
Chin-tfong.

du public. Ouang-ngan-ché reprit tout son ascendant sur l'esprit de l'empereur, & Han-ki répliqua inutilement; dégoûté du service, il se déchargea du gouvernement du Ho-pé & se contenta de celui de la ville de Taï-ming-fou.

Plusieurs grands de la cour, fâchés que l'empereur eût retiré l'ordre qu'il avoit donné pour la révocation du nouveau règlement concernant le prêt des grains, demandèrent leur congé; Tchao-pien sut envoyé à Hang-tcheou en qualité de gouverneur. Tching-hao, censeur de l'empire, qui avoit ci-devant gouverné le peuple de Tçin-tching d'une manière qui lui avoit fait la plus grande réputation, & avec lequel l'empereur se plaisoit à converser, demanda à se retirer, & on le nomma sous-gouverneur du pays de Tchin-ning. Son exemple sit une si grande impression sur la plupart des censeurs de l'empire, ses collègues, qu'ayant fait des mémoires pour le même objet, ils sinissoient par demander leur retraite: on la leur accorda, ensorte qu'il ne resta plus dans le tribunal des censeurs que quelques créatures de Ouangngan-ché.

1071.

Ssé-ma-kouang eut son tour. Il dit à l'empereur que, ne pouvant se comparer à Liu-hoeï, à Fan-chun-gin & à Tching-hao pour la droiture & le zèle, à Fan-tchin pour la bravoure, il le prioit de l'envoyer à la cour occidentale, & de ne le pas traiter plus favorablement que ces sages qu'il regardoit comme étant beaucoup au-dessus de lui par leurs rares qualités: il obtint ce qu'il demandoit. Nghéou-yang-sieou, Ouang-tao, Han-oueï & Yang-hoeï surent également victimes de leur zèle. Ce dernier sur envoyé à Tching-tcheou.

3072.

Lorsque Fou-pié, qui avoit été envoyé à Ju-tcheou, y eut demeuré deux mois, toujours fidèle aux intérêts de sa patrie,

il manda à Chin-tsong que, ne comprenant rien aux règlemens nouvellement établis, & se voyant dès-lors incapable de bien gouverner la province qu'il lui avoit confiée, il le prioit de lui permettre de se retirer à Lou-tcheou, lieu de sa naissance, où il lui seroit plus aisé de rétablir sa santé.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1072.
Chin-tfong.

Peu de temps après, un certain docteur, nommé Tangkiong, qui avoit envie de percer à la cour, crut que le meilleur moyen d'y obtenir de l'emploi étoit de se déclarer pour les nouveaux règlemenens & de gagner l'estime de Ouangngan-ché; il monta en esset assez vîte, & cut un des premiers emplois dans un des tribunaux de la cour. Cette faveur lui sit espérer qu'il pouvoit aspirer à une place dans le tribunal des censeurs de l'empire; Ouang-ngan-ché, qu'il sollicita, ne le jugeant pas propre à sigurer dans ce tribunal, & ne voulant pas d'ailleurs le mécontenter, le mit, par un passed droit assez surprenant, à la tête du tribunal dont il étoit déja membre.

Tang-kiong, instruit de la raison qui avoit empêché Ouang-ngan-ché de le mettre au nombre des censeurs, sut choqué du peu d'estime qu'il avoit pour lui, & résolut de s'en venger d'une manière éclatante. Il écrivit une vingtaine de placets dissérens dans lesquels il exposoit à l'empereur la conduite des grands, & les ayant portés avec lui un jour que ces grands étoient allé faire leur cour suivant la coutume, il pria Chin-tsong, après la cérémonie, de permettre qu'il lui sit quelques représentations. Etant entré dans la salle, & s'étant approché du trône, il se mit à genoux, & lui dit que, comme ce qu'il avoit à dire regardoit les principaux de ses grands, il le prioit de les saire venir les uns après les autres pour l'entendre.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1072.
Chin-tfong.

Le premier que l'empereur fit entrer fut Ouang-ngan-ché: Tang-kiong dit en le regardant: » Ouang-ngan-ché venez » près du trône, & écoutez ce que j'ai à dire fur votre con- » duite «. Le ministre, sans se presser, s'avança d'une manière si négligée, que Tang-kiong, choqué, dit: » S'il ose ainsi se » comporter en présence de votre majesté, qu'elle juge de-là » de quoi il est capable au-dehors «. Ouang-ngan-ché n'osa répondre que par un grand soupir qui donnoit assez à connoître la disposition de son cœur.

Tang-kiong commença alors à lire à haute voix foixante chefs d'accufation contre ce ministre: son placet portoit en général qu'il ne travailloit qu'a se procurer une fortune éclatante; que Tseng-pou, homme sans jugement & sans prudence, s'emparoit avec lui de toute l'autorité; que l'empire ne craignoit que Ouang-ngan-ché, & ne croyoit pas avoir d'autre maître; que Ouen-yen-pou & Fong-king ne l'ignoroient pas, mais que la crainte les empêchoit de parler & d'en instruire sa majesté; que Ouang-koueï servoit ce ministre en esclave & d'une manière méprisable. Ouang-koueï, honteux à ces paroles, baissa la tête & se retira sans oser lever les yeux.

Tang-kiong continuant sa lecture, dit que Sieï-hiang & Tchin-y suivoient aveuglément tout ce que leur dictoit le ministre à qui ils étoient dévoués d'une manière servile; que Tchang-tsao & Li-ting étoient ses griffes & ses dents, & Tchang-chang-yng, son épervier & son chien de chasse: il ajouta qu'en contrariant ses vues, on étoit sûr d'être perdu, mais qu'on parvenoit à la plus grande considération lorsqu'on le flattoit, quelque criminel qu'on sût d'ailleurs & quelque peu de mérite qu'on eût. Ensin Tang-kiong n'épargna

aucune des créatures de Ouang-ngan-ché qui occupoient les premiers postes.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1072. Chin-efong.

L'empereur souffroit de l'entendre; mais Tang-kiong, sans se troubler & sans faire paroître la moindre crainte, acheva de lire avec une fermeté & une constance extraordinaires, après quoi il se leva tranquillement, descendit les degrés de la falle impériale, fit une profonde révérence, & se retira au grand étonnement des grands & des gardes de l'empereur, qui se regardoient les uns & les autres. Chin-TSONG ne répondit à toutes ces accusations, qu'en ôtant à Tang-kiong son emploi, & en l'envoyant exercer un petit mandarinat à Tchao-tcheou.

L'an 1073, le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1073.

A la fixième lune, mourut à l'âge de cinquante-sept ans le fameux Tchéou-tun-y, gouverneur des troupes de Nankang. Il étoit natif de Yng-tao, dans la dépendance de Taotcheou. Son oncle maternel appellé Tching-hiang, remarquant en lui beaucoup d'esprit & de bonnes qualités, lui sit avoir un petit emploi sur le peuple à Fen-ning. Il entra en exercice dans une conjoncture qui lui fit honneur; il s'agissoit d'une affaire fort embrouillée, que son prédécesseur n'avoit pu terminer durant l'espace de plusieurs mois, & qu'il avoit laissée indécise; Tcheou-tun-y, vivement sollicité par les parties, l'examina avec foin, & quelques jours après, il la jugea d'une manière si claire & si équitable, qu'on sut dans une sorte d'admiration. Dans la suite il passa à Nan-ngan. Il y cut un différend avec Ouang-koué, juge supérieur, qui vouloit faire mourir un criminel, que Tcheou-tun-y ne jugeoit pas coupable de mort; ce differend alla si loin, que Teheou-

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1073. Chin-tsong.

tun-y, outré de l'injustice de Ouang-koué, quitra son mandarinat. Ouang-koué accorda la vie au criminel.

Dans la suite Tcheou-tun-y parvint au gouvernement de Nan-tchang, & à commander les troupes de Nan-kang, poste alors très-important; par-tout il se distingua par la protection qu'il accorda aux criminels & aux pauvres; il subvenoit aux besoins de ceux-ci, & adoucissoit la peine des autres autant que la justice pouvoit le permettre.

Tcheou-tun-y aimoit passionnément l'étude; c'est à lui qu'on doit la figure du Taï-ki de l'Y-king; dans l'explication qu'il en donne, il prétend faire voir que la raison émane du ciel, & éclaircit le commencement & la fin de toutes choses. Il publia encore sur cette matière un livre composé de quarante chapitres, qu'il intitula Y-tong, c'est-à-dire, l'Y-king pénétré; c'est une explication plus étendue de sa figure Tai-ki, par rapport à l'Y-king; il ne dit rien qui ne soit utile, rien qui ne soit grand; quoique écrit d'un style simple & naturel, cependant il est très-subtil & très-prosond; il prétend qu'il y développe l'origine & le sondement de la doctrine de Consucius & de Mong-tsé.

Lorsqu'il arriva à Nan-kang pour commander les troupes, il sit bâtir une maison dans un lieu fort agréable, rempli de nénuphar, & où serpentoit un petit ruisseau qui alloit se jetter dans la rivière Pen-kiang, fort près de la place d'armes; il y faisoit son séjour ordinaire, ce qui lui sit donner par ses disciples le nom de Lien-ki-sien-seng, c'est-à-dire, le maître du nénuphar, il sut appellé dans la suite Tcheou-lien-ki.

Les peuples voisins de la Chine, & en particulier les Kiang, entendant parler des démêlés qui la mettoient en fermentation, pensèrent que c'étoit une occasion favorable

de faire quelques courses sur ses frontières. Tchang-cheouy-o qui commandoit dans ces quartiers, avoit quelques troupes sous ses ordres, mais pas assez nombreuses pour arrêter les Kiang; la cour lui en envoya de nouvelles commandées par Ouang-chao, qui sortit des limites de l'empire, & alla mettre son camp à Ki-chin-ping; alors Moeul & Ki-chouïpa, ches des Kiang, se mirent en marche pour venir l'observer. Ouang-chao passa la montagne Tchou-niou-ling, & leur tua une centaine de leurs gens; il mit le seu à quantité de tentes, & jetta l'épouvante dans le pays qui est à l'ouest de Tao-tcheou du Chen-si.

DE L'ERE
CHRÉTIFNNE.
Son G.
1073.
Chin-tsong.

Cependant Mou-tching avoit passé le Hoang-ho pour s'opposer à Ouang-chao, & Moeul, qui comptoit beaucoup sur la réputation de ce général, alla se placer à la montagne Mo-pang-chan pour lui en conserver le passage; King-sté-ly sit une diversion qui empêcha l'un & l'autre de ces généraux Kiang de se joindre. Ayant appris la disposition des ennemis, il forma deux corps d'armées, dont un sut attaquer Moeul, au pays de Nan-kia, & l'autre la ville de Kongling-tching, qui appartenoit à Mou-tching.

Ouang-chao, de son côté, avec le gros des troupes impériales, passa à l'est par une gorge de montagne, & tira droit à Ou-ching: à peine eut-il marché quelques ly, qu'il vit les Kiang venir à lui en ordre de bataille: on se battit, mais ces peuples soutinrent mal leur première démarche; ils plièrent d'abord & prirent la suite; Ouang-chao les poursuivit jusqu'à Hia yo, ville qui leur appartenoit, & d'où leur chef s'étant évadé, ils mirent aussi-tôt les armes bas & se soumirent. Ouang-chao jugea alors qu'il étoit nécessaire d'avoir dans le pays de Ou-ching une place d'armes, avec une garnison qui

DE L'ERE CHRÉTJENNE. Song. 1073. Chin-tfong.

retûnt les Kiang dans la soumission, & il y sit travailler. Peu de temps après avant appris que Mou-tching avoit été battu à Kong-ling-tching, il alla à Ho-tcheou, où il espéroit le trouver & l'attaquer; il n'y étoit pas; mais il prit cette ville, & fit prisonniers la femme & les enfans de Mou-tching.

Pendant que Ouang-chao étoit occupé à Ho-tcheou, les Kiang qui s'étoient foumis auparavant à Hia-yo se révoltèrent, ce qui l'obligea d'aller à eux; Mou-tching qui le sut profita de son éloignement, & revint à Ho-tcheou, qu'il reprit.

Après avoir puni les rebelles, Ouang-chao pénétrant plus avant dans le pays ennemi, prit la ville de Ho-no-mou-tsang; il passa la montagne Lou-kou-chan, & vint par des chemins qu'en croyoit impraticables sur les limites de Tao-tcheou. Mou-tching, dans la crainte qu'il ne vînt encore à Ho-tcheou, laissa dans cette ville une garnison, & fut au-devant de lui pour le harceler dans sa marche; mais ce général le reçut avec tant de valeur qu'il l'obligea à fuir, & lui coupa le chemin de Ho-tcheou, qu'il reprit de nouveau; il contraignit encore Mou-ling-tching de se soumettre, & de lui abandonner son pays; alors les Kiang de Tang-tcheou, de Taocheou & de Tiei-tcheou, se donnèrent tous à l'empire. Ce général ne fut que cinquante-quatre jours à cette expédition, pendant laquelle il fit plus de dix-huit cents ly, prit cinq tcheou ou départemens, tua plusieurs mille hommes aux ennemis, & leur enleva quelques dixaines de mille bestiaux, bœufs, moutons ou chevaux; il en donna avis à la cour, où il retourna après avoir remis le commandement des troupes, & la garde de Ho-tcheou à King-ssé-ly.

Quoique Mou-tching cût été souvent battu, & qu'il cût

fait de grandes pertes, il ne désespéroit cependant pas de se = rétablir. Depuis le départ de Ouang-chao, un de ses généraux avoit défait entiérement les troupes impériales, & Kingssé-ly qui les commandoit avoit été tué, en sorte que Moutching, après cette victoire, se croyant en état de faire quelque entreprise, alla attaquer Min-tcheou; mais Kaotsun-yu qui y commandoit l'y reçut avec tant de valeur, qu'il jugea inutile de s'y arrêter, & il fut se jetter sur Hotcheou, dont il fit le siège, & qu'il espéra prendre plus aisément. La cour fit incessamment repartir Ouang-chao avec un corps de vingt mille hommes, mais ce général au lieu d'aller à Ho-tcheou chasser Mou-tching qui l'assiégeoit, préféra d'attaquer la ville de Ting-kiang-tchang; il battit la horde Kiei-ho-tchuen des Si-fan, & rompit par-là toute communication entre les Hia & Mou-tching; ensuite il s'approcha de Ning-ho, d'où il fit des détachemens qui allèrent se saisir des passages: Mou-tching voyant qu'il ne pouvoit plus recevoir de secours, leva le siége & se retira. Alors Ouang-chao sans s'arrêter à le poursuivre, se replia sur Hi-tcheou, d'où il envoya des troupes qui mirent le feu à plus de quatre-vingt campemens différens des ennemis, & leur tuèrent plus de sept mille hommes; Mou-tching, plutôt que de laisser dévaster entièrement son pays, vint avec quatre-vingt chefs de ces peuples se mettre à la discrétion du général Chinois, qui le fit conduire à la cour.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1074.
Chin-tfong.

Depuis près de huit mois il n'étoit pas tombé d'eau, & l'empereur en étoit dans le plus grand chagrin; ce prince s'imagina que les nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché, contre lesquels on crioit tant étoient la principale cause de cette grande sécheresse, & il en parla à ce ministre d'une

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1074.
Chin-tfong.

manière à lui faire connoître qu'il vouloit les supprimer. Ouang-ngan-ché lui dit que la sécheresse, comme la trop grande abondance des pluies, avoient des causes déterminées qu'on ne pouvoit faire changer; que les empereurs Yao & Tching-tang avoient éprouvé des calamités encore plus terribles, ensin que le principal soin d'un souverain étoit de bien gouverner ses peuples. » Précisément, dit l'empereur, » je crains que ces malheurs ne viennent de ce que nous ne » les gouvernons pas bien; d'ailleurs il n'y a personne qui ne » se plaigne des nouveautés introduites dans l'état «.

Un certain Tching-hia, que ce ministre croyoit dans ses intérêts, & à qui il avoit procuré un mandarinat dans la province de Kouang-tong, étant revenu à la cour, il l'établit commandant de l'une des portes du palais; comme cet office laissoit Tching-hia maître de tout son temps, il l'employa à peindre les malheurs dont il avoit été témoin dans les provinces par où il avoit passé; les traitemens barbares que les gens de justice faisoient essuyer aux peuples pour leur faire payer l'emprunt des grains & les frais énormes dont on les accabloit. Il avoit peint des malheureux traînés la corde au col dans les tribunaux, où on les maltraitoit à grands coups d'un long bâton applati, dont plusieurs étoient demeurés estropiés; d'autres chargés ensuite de lourdes cangues & exposés au milieu des rues; ensin d'autres qui étoient expirés au milieu de ces supplices, & que leurs parens emportoient chez eux.

Dans quelques-uns de ces tableaux il avoit représenté des villages déserts, dont les habitans s'étoient pendus de désespoir, & d'autres qui, pour se mettre à couvert des poursuites, quittoient leurs terres & leurs maisons avec leurs familles; quelques-uns qui dépouilloient les arbres de leurs seuilles &

de leur écorce, ou cueilloient des herbes sauvages pour leur tenir lieu des grains que les tribunaux leur avoient enlevés (1).

De L'ERB
CHRÉTIENNE.
Son G.
1074.
Chin-tfong.

L'empereur à qui il trouva moyen de faire passer ces peintures, s'en affligea beaucoup; l'idée des maux que souffroit le peuple, lui revenant sans cesse dans l'esprit & lui ôtant son repos, il cassa dès le lendemain dix-huit articles des règlemens, & envoya ordre au gouverneur de Caï-fongfou d'en faire publicr la suppression : ce même jour il tomba une pluie abondante & assez universelle pour réparer en partie les maux causés par la sécheresse; mais l'ascendant que le ministre avoit sur Chin-Tsong, sit bientôt repentir ce prince de ce qu'il avoit fait: Tching-hia fut mis en prison & livré à la justice pour être jugé, & l'ordre concernant la suppression des règlemens révoqué. L'impératrice, mère, s'en mêla, & lui fit entendre que pour appaiser les murmures du peuple il falloit éloigner de la cour, du moins pour quelque temps, le ministre, auteur des règlemens; Tchao-hao, prince de Ki, & frère puîné de l'empereur, se joignit à cette princesse pour le même objet. CHIN-TSONG qui savoit que Ouang-ngan-ché étoit seul capable de conduire l'état dans la position où il se trouvoit, prit de l'humeur contre son frère, & lui dit en colère de prendre sa place. L'impératrice,

<sup>(1)</sup> Le peuple est le trésor d'un royaume, ajoutent les historiens, & le souverain est le bien-aimé du Tien; si, lorsque le peuple est dans l'affliction, le souverain ne l'en tire pas, ses plaintes réitérées font que le Tien multiplie les malheurs dans ses états pour l'instruire & le faire penser à lui; on dit ordinairement que le Tien voit tout ce que le peuple voit & entend tout ce que le peuple entend; ces nouveaux règlemens causoient des maux aux peuples: le Tien irrité envoye la stérisité. L'empereur casse dix-huit articles des nouveaux règlemens, & le meme jour il pleut; n'est-ce pas une marque évidente que le Tien ne les approuve pas ? Cependant l'empereur se contente de les casser en attendant; croit-il pouvoir le tromper?

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1074.
Chin-tfong.

les larmes aux yeux, s'écria: » Ouang-ngan-ché trouble tout » l'empire, & on ferme les yeux, quel remède y apporter « ? Ces mots firent impression sur l'empereur; il se rendit ensin, & envoya Ouang-ngan-ché, avec le titre de ministre, gouverner la ville de Kiang-ning-sou; mais à sa sollicitation, Han-kiang & Liu-hoeï-king le remplacèrent & conservèrent les nouveaux règlemens.

1075.

Cependant Liu-hoeï-king qui avoit fait un chemin rapide par la faveur de Ouang-ngan-ché, se voyant au point d'elévation où il pouvoit aspirer, travailla pour empêcher Ouangngan-ché de reparoître à la cour; il décria sa conduite, & montra à l'empereur des lettres que ce ministre lui avoit écrites autrefois, dans lesquelles, parlant de certains articles du gouvernement, il recommandoit que l'empereur n'en sût rien; mais Han-kiang au contraire, qui ne s'accommodoit point de Liu-hoei-king, fit savoir secrètement à Ouangngan-ché tout ce qui se passoit contre lui, &, afin d'accélérer son retour, il laissa accumuler les affaires, pour persuader à l'empereur qu'il étoit indispensable de rappeller ce ministre. CHIN-TSONG en fit expédier l'ordre. Quang-ngan-ché partit précipitamment de Kiang-ning-fou & arriva au bout de sept jours à Caï-fong-fou; il fut remis aussi-tôt à la tête des affaires.

A la sixième sune, ce ministre offrit à Chin-tsong des commentaires qu'il avoit faits sur le Chu-king, le Chi-king & le Tcheou-ly; &, comme la plupart des lettrés étoient d'un sentiment contraire au sien sur l'interprétation de ces livres, il obtint de ce prince un ordre adressé à tous les mandarins de lettres pour qu'ils eussent à s'en tenir à la sienne. Cette édition, dont on leur envoya des exemplaires, étoit intitulée

San-king-sin-y, c'est-à-dire nouvelle explication des trois King.

L'ordre de l'empereur sut peu suivi d'abord; mais comme le ministre n'admit aux emplois que ceux qui s'y conformoient se qui ne faisoient aucun usage du Tchun-tsiou qu'il avoit dégradé de son rang de King, en très-peu de temps le San-king-sin-y eut le plus grand cours.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1075. Chin-tfong.

Ouang-ngan-ché s'excusa de faire des leçons publiques, &, dans la suite, lorsqu'il se sut retiré à Kin-ling, il s'occupa à faire un dictionnaire en vingt-quatre volumes qu'il offrit aussi à l'empereur. L'explication de la plupart des caractères étoit ridicule, extravagante, & le plus souvent consondue avec les idées des Ho-chang & des Tao-se (1).

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la dixième lune, il parut une comète dans la constellation Tchin.

Un lettré de réputation, appellé Tchin-siang, originaire de Fou-tcheou-fou, capitale du Fou-kien, étoit dans une grande faveur à la cour & entretenoit souvent l'empereur à qui Fou-pié l'avoit présenté: il ne put s'empêcher de parler à ce prince de Ouang-ngan-ché & de Liu-hoeï-king comme

<sup>(1)</sup> Nous lisons dans le livre Chou-yuen, que les sujets de l'empire, pour bien s'acquitter de leurs emplois ne peuvent se dispenser de se rendre familier le Tchuntssou; ce livre met devant les yeux le bon & le mauvais gouvernement d'un état, en rapportant les actions bonnes & mauvaises des princes, des mandaiins & des sujets. Ouang-ngan-ché le rejettoit sans doute, parce qu'il n'y voyoit qu'avec chagrin la sévérité dont il veut que les princes punissent les perturbateurs & les sourbes, en leur faisant subir les derniers supplices. Les explications des caractères du dictionnaire qu'il offrit dans la suite a l'empereur, pleines des pernicieuses idées des sectes des Ho-chang & des Tao-ssé, sont assez voir quel homme c'étoit; criminel de son temps, il l'est encore dans la suite des siècles par l'extravagance de sa doctrine

De l'Ere Chréfienne. Song. 1075. Chin-tfong. de ministres qu'il devoit éloigner de la cour pour la satisfaction & la tranquillité des peuples; Ouang-ngan-ché, qui sut par des espions les conseils désavorables qu'il donnoit contre lui à Chin-tsong, intrigua auprès de ce prince pour le faire chasser; mais afin de prouver à ce ministre combien il étoit attaché à Tchin-siang, & que c'étoit envain qu'il le sollicitoit, il le nomma à un mandarinat encore plus élevé.

Quelque temps après, l'empereur demanda à Tchin-siang de lui nommer ceux qu'il jugeoit capables de bien servir l'état; Tchin-siang en nomma trente-trois, à la tête desquels étoient Ssé-ma-kouang, Han-oueï, Liu-kong-tchu, Sou-song, Fan-chun-gin & Sou-ché. Le ministre, plus surieux encore, éplucha de près sa conduite asin d'avoir quelque occasion de le perdre; il trouva, à force de recherches, qu'il avoit fait une légère faute en écrivant un ordre de l'empereur: il le sit accuser par les censeurs de l'empire, qui le sirent exiler à Tchin-tcheou avec la qualité de gouverneur de cette ville.

A la onzième lune, Lieou-y, qui commandoit sur les frontières de l'empire du côté de Kiao-tchi, pensa qu'il lui seroit facile de faire quelque conquête sur ce royaume avec les seules troupes composées des jeunes gens des villages, qui, selon un des nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché, devoient être exercés & prêts à partir au premier ordre; &, asin d'ôter aux Kiao-tchi l'idée de ce qu'il prétendoit saire & mieux couvrir son dessein, il sit retirer les troupes réglées répandues dans dissérentes places, & leur substitua ces nouveaux soldats; alors il interrompit tout commerce avec ces étrangers, & désendit sévèrement aux Chinois d'avoir aucune

communication avec eux. Les Kiao-tchi, irrités de cette nouveauté si contraire à la bonne intelligence qui avoit régné jusques-là entre eux & la Chine, voulurent faire voir à ce gouverneur qu'ils ne le craignoient pas; ils envoyèrent une puiffante armée, divisée en trois corps, qui entrèrent sur les terres de la Chine, l'un par Kouang-fou, le second par Kin-tcheou & le troisième par Koen-lun-koan, & se faissirent de Kintcheou & de Lien-tcheou qu'ils emportèrent de force, & où ils tuèrent plus de huit mille de ces nouveaux foldats. Ensuite, ils entreprirent le siège de Yong-tcheou, qui fut = défendue avec beaucoup de bravoure, mais qui fut enfin prise. Lorsqu'il vit la place sur le point d'être forcée, le gouverneur, nommé Fou-kien, qui ne vouloit pas tomber entre les mains des ennemis, commença par faire mourir trente-six personnes de sa famille, & jetta leurs corps dans une fosse pleine de bois, ensuite il y mit le feu & se précipita lui-même dans les flammes. La fidélité de ce gouverneur fit tant d'impression sur les habitans, qu'il n'y en eut pas un seul qui voulût se soumettre aux Kiao-tchi; ceux-ci, obligés de faire main-basse sur eux, en tuèrent plus de cinquantehuit mille. Cette fanglante boucherie arriva à la première lune.

Lorsque la nouvelle de la prise de Kin-tcheou & de Lientcheou arriva à la cour, Ouang-ngan-ché reçut en mêmetemps un maniseste des Kiao-tchi, dans lequel ils disoient que les nouveaux règlemens de ce ministre avoient réduit les peuples à la dernière misère, & qu'ils n'avoient pris les armes que dans la vue de venir à leur secours, & de les tirer de la cruelle tyrannie sous laquelle ils gémissoient. Ouangngan-ché, outré de ce que les Kiao-tchi employoient ce

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1075.
Chin-t fong.

1076.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1076.
Chin-tfong.

prétexte pour couvrir leur invasion, répondit par un écrit qu'il fit publier de tous côtés, dans lequel il les traitoit avec mépris; il fit nommer Tchao-sieï & Kouo-koué pour aller contre eux; l'empereur en même-temps envoya ordre aux princes de Tchen-tching & de Tchen-la de lever des troupes & de faire la guerre aux Kiao-tchi.

Le général Kouo-koué indiqua le rendez-vous général de ses troupes à Tchang-tcha, d'où il sit divers détachemens pour aller reprendre Yong-tcheou & Lien-tcheou; ensuite il marcha avec le gros de l'armée du côté de l'ouest; lorsqu'il sur à Fou-leang-kiang, il apprit que les ennemis venoient au-devant de lui sur des barques. Ce général Chinois, & son collègue Tchao-sieï les reçurent avec tant de valeur, qu'ils coulèrent à sond une partie de ces barques, & tuèrent plusieurs mille de leurs gens, entre autres, le prince héritier de Kiao-tchi; ce malheur obligea Li-kien, leur roi, de demander la paix.

Les généraux Chinois reçurent sa soumission à la douzième lune, & suspendirent toutes hostilités, à condition qu'il céderoit à la Chine Kouang-yuen-tcheou, Men-tcheou, Ssé-lang-tcheou, Sou-meou-tcheou & Kouang-lang hien. Le roi de Kiao-tchi passa sur toutes ces conditions, faute de savoir l'état de l'armée impériale, qui, de quatre-vingt mille hommes effectifs dont elle étoit composée, se trouvoit réduite, par les maladies pestilentielles, à beaucoup moins de la moitié: cette guerre sur beaucoup plus avantageuse aux Chinois qu'ils n'avoient sujet de l'espérer.

Les Tartares Leao voulurent aussi profiter de l'espèce de fermentation qui régnoit dans l'empire à l'occasion des nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché, pour recouvrer les villes

villes que l'empereur Tchi-tsong des Tcheou postérieurs leur avoit enlevées; ils les envoyèrent redemander jusqu'à trois sois. Lors des deux premières ambassades, Ouang-ngan-ché n'étoit point à la cour, & Han-ki, que l'empereur avoit chargé de cette affaire, s'y étoit comporté avec tant de zèle, de dextérité & de prudence, que les Tartares paroissoient disposés à n'en plus parler; mais Han-ki étant mort dans ces entresaites, & Ouang-ngan-ché revenu à la cour, les Tartares recommencèrent leurs poursuites, & menacèrent d'enlever ces villes si on les leur resusoit par accommodement.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1076.
Chin-tsong.

L'empereur s'adressa alors à Ouang-ngan-ché, & demanda ce qu'il falloit répondre aux Leao; ce ministre, nouvellement rétabli, & qui savoit combien on étoit mécontent de son administration, craignit d'avoir à soutenir une guerre contre un ennemi aussi puissant; il sit entendre à Chin-tsong qu'il fassoit céder ces villes qui étoient pour les Leao un motif de contestations éternelles. L'empereur en sit expédier l'ordre, & envoya quelques-uns de ses officiers, qui fixèrent les limites à une montagne où étoient des sources qui couloient les unes au nord, & les autres au midi; par ce nouvel arrangement, on céda aux Tartares plus de sept cents ly de pays est-ouest, ce qui donna naissance dans la suite à une grande guerre entre les Chinois & les Leao.

Ouang-ngan-ché cependant n'étoit plus dans la même faveur depuis le manifeste des Kiao-tchi. Cet écrit, fait par des étrangers, persuada l'empereur que ce que ses ministres & tant d'officiers sidèles lui avoient représenté jusques là contre les nouveaux règlemens étoit fondé, & qu'apparemment ses sujets en sousfroient; pour s'en assurer, il demanda à Ouangngan koué, frère de ce ministre, ce qu'on disoit du gouyer-

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1076.
Chin-tfong.

nement de son frère; Ouang-ngan-koué lui répondit que dans les provinces d'où il venoit, peu de gens étoient capables d'appercevoir ce qu'il y avoit d'avantageux dans ces nouveaux règlemens, & que c'étoit la raison pour laquelle le plus grand nombre en murmuroit; l'empèreur crut voir dans cette réponse la solution des doutes qu'il avoit encore & que réellement son peuple étoit mécontent, dès-lors il se resroidit beaucoup pour Ouang-ngan-ché.

Ce ministre s'en apperçut: cette disposition de CHIN-TSONG à son égard, & le chagrin de la mort de son aîné, qu'il destinoit au ministère, lui firent demander sa retraite. L'empereur le nomma d'abord gouverneur de Kiang-ning-sou; mais peu de temps après il le sit passer dans un emploi médiocre, qui ne lui donnoit de l'autorité que sur le simple peuple. Humilié de se voir tomber de si haut en si peu de temps, il se retira à Kin-ling, où on le voyoit sans cesse écrire de tous côtés ces mots, Fou-kien-gin; c'est-à-dire, l'homme de Fou-kien; sans doute parce qu'il avoit dans l'esprit que Liu-hoeï-king, natif de cette province, étoit la cause de son malheur, & qu'il regrettoit de ne s'en être pas vengé.

L'empereur changea alors tous ses ministres; il envoya Han-kiang & Liu-hoeï-king dans les provinces, & mit Outchong, Ouang-koué & Fong-king dans leurs places. Ouang-ngan-ché avoit donné sa fille à Ou-ngan-tsi, fils de Outchong; cependant malgré cette alliance, Ou-tchong n'en étoit pas plus de ses amis; & comme il s'étoit souvent déclaré à l'empereur, même contre les nouveaux règlemens, ce sut une des raisons qui engagea ce prince à le choisir pour un de ses ministres. Dès que Ou-tchong eut pris possession de sa charge, il se proposa de rétablir le gouvernement sur

l'ancien pied, & pour y réussir, il pria l'empereur de faire revenir Ssé-ma-kouang, Liu-kong-tchu, Han-oueï, Sou-song, ainsi que Sun-kio, Li-tchang, & Tching-hao. Leur rappel à la cour n'eut cependant pas lieu de si-tôt.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1076. Chin-tfong.

L'an 1077 mourut le fameux Tchao-yong, qu'on appella depuis Tchao-kang-tsiei; il étoit originaire du Ho-nan, & d'une famille ordinaire; dès sa plus tendre jeunesse se sentant un génie au-dessus du commun, il travailla fortement à se rendre recommandable dans les lettres; il lut tous les livres qu'il put rencontrer, & avec tant d'ardeur, que dans les plus grands froids de l'hiver il ne s'approchoit jamais du feu, & que dans les plus grandes chaleurs de l'été il ne se fervit jamais d'éventail (1); la nuit il ne dormoit que fort peu, & se jettoit tout habillé sur de simples ais. Après quelques années d'une vie dure & laboricuse, il voulut parcourir les différentes provinces de l'empire, fameuses pour avoir été le berceau des sciences Chinoises; dans sa jeunesse il avoit eu pour maître un certain Li-tsi-tsaï, qui lui expliqua les figures Ho-tou, Lo-chu & les koua de Fou-hi, &, dans la suite, après avoir considéré attentivement la nature des différens êtres, la vicissitude des saisons, les changemens arrivés dans les siècles antérieurs, il se traça une nouvelle route, & publia un ouvrage considérable, dans lequel il prétendoit donner un nouveau jour pour l'intelligence des koua & des figures de Fou-hi: ce qu'il en dit est si subtil que très-peu de lettrés font capables de l'entendre.

Fou-pié, Sfé-ma-kouang, Liu-kong-tchu, Tchang-tsaï, Tching-hao, Tching-y, & plusieurs autres personnages

<sup>(1)</sup> Les éventails sont en grand usage à la Chine parmi les lettrés. Editeur.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1077. Chin-tfong. d'alors qui avoient quitté la cour, se firent un plaisir de l'aller visiter pour jouir de son entretien & écouter sa doctrine; Ssé-ma-kouang sur-tout, Tchang-tsaï, les deux frères Tching-hao (1) & Tching-y le visitèrent deux sois par jour dans sa dernière maladie; ils lui rendirent tous les services qu'il auroit pu exiger de ses disciples les plus zèlés. Jamais il ne voulut accepter de mandarinat quelques instances que lui sissent ses amis & l'empereur même; il préséroit à l'éclat des grandeurs, la paix & la félicité dont il jouissoit dans une petite maison à laquelle il avoit donné le nom de Ngan-lo-ou, c'est-à-dire, la maison de la paix & de la joie, nom qu'il prenoit lui-même, se faisant appeller Ngan-lo-sien-seng, ou le maître de Ngan-lo.

Deux mois après, mourut aussi Tchang-tsai, qui, comme la plupart des lettrés d'alors, faisoit sa principale étude de l'Y-king; on a de lui le Tching-mong & le Si-ming, ouvrages qui traitent de la morale.

1078,

L'an 1078, le premier jour de la fixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la neuvième lune, les envoyés de Li-kien, roi des Kiao-tchi vinrent à la cour apporter le tribut; ils étoient chargés de demander la restitution des villes que Kouo-koué & Tchao-tsieï avoient enlevées; la cour sit d'abord de grandes dissicultés, mais l'empereur, qui ne cherchoit que la paix

<sup>(1)</sup> Après sa mort, Tching-hao sit l'éloge de sa doctrine, qu'il sit graver sur un marbre. Il mourut à l'âge de soixante-sept ans; les ouvrages qu'il a laissés à la postérité sont le Hoang-ki-king-chi, le Koan-ou-nui-ouaï-pien & le Yu-tsiao-ouen-touï, qui tous ont rapport à ses idées sur l'Y-king; on ne donna à ce lettré le nom de Kang-tsieï que sous le règne de Tché-tsong, successeur de Ching-tsone.

& ne vouloit point entendre parler de guerre, passant pardessus toutes les considérations de son conseil, accorda à Li-kien les villes qu'il demandoit, & envoya déterminer les limites de ses états.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1078. Chin-tlong.

1079.

L'an 1079, à la dixième lune, mourut l'impératrice mère Tfao-chi, princesse estimable par les qualités de son esprit & de son cœur; elle aimoit tendrement l'empereur qui avoit pour elle beaucoup de déférence & de respect, & la consultoit quelquefois, quoiqu'elle ne voulût point se mêler du gouvernement; en voici un exemple. Les grands avoient fait entendre à l'empereur qu'il étoit de sa gloire & de son devoir de profiter de la paix dont l'empire jouissoit pour reprendre les pays de Yen & de Ki, & chasser les Tartares Leao au-delà de la grande muraille; CHIN-TSONG S'étoit laissé gagner, & avoit même réglé & arrêté tout ce qu'il falloit pour cette grande expédition. Etant allé ensuite trouver l'impératrice pour lui en donner avis: » Avez-vous, demanda » cette princesse, préparé toutes les provisions de guerre & » de bouche nécessaires pour cette entreprise «? — » Tout » est prêt, répondit l'empereur «. —» C'est une grande expé-» dition, reprit l'impératrice, & il n'est pas aisé de juger » quel en sera le succès. Je fais réflexion que si vous réussissez, » tout ce qui vous en reviendra se réduira aux félicitations » qu'on vous fera à votre retour. Si vous fuccombez & que » vous veniez à être battu, vous exposez votre empire à » une guerre qui ne finira pas si-tôt. Si cette expédition étoit » si facile, les empereurs Tai-tsou & Tai-tsong ne l'auroient-» ils pas entreprise «? —» Cela sustit, dit l'empereur, il n'en » sera plus parlé«. La chose en esser en demeura la.

L'an 1080, à la septième lune, il parut une comète dans

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1080.
Chin-tfong.

IDSI.

la constellation Tai-ouei; &, le premier jour de la onzième lune, il y cut une éclipse de soleil.

Les eaux du Hoang ho inondoient presque tous les ans le territoire de Taï-ming-sou, & incommodoient beaucoup les peuples qu'elles ruinoient par leurs ravages; il étoit très-difficile d'y remédier: l'empereur, après avoir écouté beaucoup d'avis sur les moyens de contenir dans leur lit les eaux de ce sleuve, ordonna de faire une digue depuis le département de Taï-ming-sou jusqu'à celui de Yng-tcheou, & il en donna la commission à Li-li-tchi; Ouang-ngan-ché proposa Tching-sang & Fan-tsé-yuen qui se chargèrent aussi de faire réussir ce projet; mais ils dépensèrent des sommes immenses & ne purent en venir à bout.

A la cinquième lune, Yu-tchong, gouverneur de Kingtcheou dans le Chen-si, envoya à l'empereur un détail de ce qui s'étoit passé depuis peu dans la principauté des Hia, & lui proposa de reprendre les villes que ces Tartares avoient enlevées à l'empire, il disoit:

"Les espions que j'ai auprès du prince de Hia m'ont averti que Li-tsing, un de ses généraux, Chinois de nation & originaire de Tsin-tcheou, l'avoit sollicité d'envahir le Ho-nan ou le sud du Hoang-ho; que Leang-chi, mère de Ping-tchang, prince de Hia, qui ne vouloit point de guerre, l'ayant sçu, en avoit été si irritée, qu'elle avoit fait tuer Li-tsing, & que s'étant brouillée pour ce sujet avec son sils, elle l'avoit fait mettre en prison «. Yu-tchong sinissoit par faire sentir à l'empereur que c'étoit une occasion savorable de reprendre les pays que ces Tartares avoient enlevés à l'empire. Dans le conseil de l'empereur, la plupart approuvèrent l'avis de Yu-tchong, & dirent qu'on

devoit profiter des circonstances. Tchong-ou prétendit même assez légèrement que la principauté de Hia ne possédoit pas un seul homme, & que Ping-tchang étoit un enfant qu'il iroit prendre par les épaules & amèneroit au pied du trône. Sun-kou, indigné de la légèreté de ces avis, dit qu'il étoit facile de lever des soldats & de commencer une guerre, mais qu'il ne l'étoit pas de la finir, & que pour lui il étoit de sentiment qu'on ne devoit point l'entreprendre; l'empereur lui objecta que si on ne soumettoit pas les Hia, ils se donneroient infailliblement aux Leao, & qu'alors, réunis avec ces ennemis de la Chine, ils formeroient une puissance redoutable à laquelle il seroit difficile de tenir tête.

DE L'ERE CHRITIENNE. SONG. 1081. Chin-tfong.

» Si on ne peut se dispenser d'agir, répondit Sun-kou, je » ferois d'avis que fans faire la guerre, votre majesté publiât » dans un manifeste le crime de Ping-tchang; qu'elle punît » ce prince de ses desseins contre l'empire, en le privant de » ses états, qu'elle partageroit entre ses grands officiers à qui » elle les donneroit à titre de souveraineté « L'empereur, qui étoit décidé à la guerre contre les Hia, n'écouta pas ces projets: il fut arrêté qu'on feroit cinq grands corps d'armée qui entreroient en même-temps dans le pays ennemi, l'un par Hi-tcheou & Ho-tcheou, sous les ordres de l'eunuque Li-hien; le second, commandé par Tchong-ou, devoit entrer par le pays de Fou-yen, tandis que Kao-tsun-vu conduiroit le sien par Hoan-king; que Lieou-tchang-tso prendroit la route de King-yuen, & enfin que Ouang-tchong-tching iroit avec sa division par le chemin du Ho-tong; de plus, l'empereur envoya ordre à Tong-tchen, chef des Tou-fan, d'armer & d'entrer de son côté sur les terres des Hia.

Li-hien assembla les troupes de sept départemens, & prit

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1081.
Chin-tfong.

outre cela trente mille hommes des Tou-fan; il battit les Hia à Si-chi-sin-tching, & les poursuivit jusqu'à la gorge de Niutché; ayant forcé ce passage, il alla investir l'ancienne ville de Lan-tcheou qu'il prit, & alors il écrivit à la cour pour demander qu'on rétablit cette place & qu'on la mît en état de tenir en respect les Tartares Hia dans cette partie des limites.

Le général Tchong-ou, joignant à fes troupes celles de Souï-té-tching, attaqua la ville de Mi-tchi-hien (1), au fecours de laquelle les *Hia* volèrent avec une armée de quatre-vingt mille hommes; Tchong-ou alla au-devant d'eux jufqu'à Vou-ting-tchuen, où il les mit en fuite après un combat fanglant; il revint ensuite à Mi-tchi-hien qu'il prit.

De son côté, le général Kao-tsun-yu prit la ville d'armes de Tsing-yuen; mais l'eunuque Ouang-tchong-tching, qui étoit entré par Lin-tcheou, avoit passé la rivière Vou-ting-ho & s'étoit avancé dans un pays sablonneux, où ne trouvant point de sourrages ni de vivres, il perdit un grand nombre de soldats & de chevaux qui périrent de disette. Honteux de voir périr son armée sans avoir rien sait, il entra dans la ville de Yeou-tcheou que les Hia avoient abandonnée pour suir du côté du nord; il n'y trouva qu'une centaine de pauvres samilles du peuple sur lesquelles il sit main-basse; il leur enleva tous leurs bœuss & leurs chevaux pour suppléer aux vivres qui lui manquoient.

Le premier jour de la onzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Licou-tchang-tso, qui avoit un corps de cinquante mille hommes, étoit convenu avec Kao-tsun-yu de le joindre sur

<sup>(1)</sup> Cette ville est située au nord de Yen-ngan-fou.

les limites des Hia; il y arriva le premier, & ne voyant point venir Kao-tsun-yu, il s'avança jusqu'au défilé de Mo-y-ngaï où il rencontra un gros corps d'ennemis qu'il battit; après quoi, il alla du côté de Ling-tcheou dont il espéroit se rendre maître. Kao-tsun-yu, jaloux de la gloire que ce général s'acquéroit, le fit prier de l'attendte & de ne point aller sans lui à Ling-tcheou; comme l'entreprise n'étoit pas aisée, Lieou-tchang-tso l'attendit. Ces deux généraux allèrent ensemble mettre le siège devant cette ville, qu'ils attaquèrent inutilement pendant dix-huit jours. Les His avoient eu le temps de se rassembler depuis l'affaire de Mo-y-ngaï; ils employèrent une partie de leur armée à ouvrir un canal pour détourner les caux du Hoang-ho & inonder le camp des impériaux avec l'autre; ils leur interceptèrent le chemin par lequel ils recevoient leurs convois: l'armée Chinoise sut obligée de lever le siège précipitamment & perdit un nombre incroyable de soldats qui périrent dans les eaux ou furent tués dans leur fuite : elle se trouva diminuée de plus des deux tiers. Lieou-tchang-tso, chagrin d'avoir écouté si légèrement son collègue, retourna à King-yuen.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1081. Chin-tfong.

Après la prise de Mi-tchi-hien, Tchong-ou avoit laissé mille hommes dans cette place pour la garder, & s'étoit avancé avec toute son armée dans le pays ennemi; son desfein étoit de se rendre maître de Yn-tcheou, de Ché-tcheou & de Hia-tcheou; il prit d'abord la ville de Ché-pao-tching, mais comme il tiroit du côté de Hia-tcheou, il rencontra les ennemis à Fou-kia-ping, qui le surprirent & lui tuèrent plus de la moitié de son armée: il lui restoit à peine trente mille hommes lorsqu'il rentra dans la Chine.

L'eunuque Ouang-tchong-tching partit de Yeou-tcheou,

Tome VIII.

P p

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1081. Chin-tfong.

\*\* & s'avança dans le pays de Naï-ouang-tsing où il sit la revue de ses troupes, & trouva qu'il lui manquoit plus de vingt mille hommes : ce déchet & le désaut de vivres l'obligèrent à s'en revenir.

L'ordre que l'empereur avoit envoyé dans les commencemens à Li-hien, portoit que les cinq corps d'armée se rendroient dans le pays de Ling-tcheou; cet eunuque cependant su camper au pied de la montagne Tien-tou-chan, d'où il alla mettre le seu à un palais de plaisance du roi des Hia; il sit prisonnier Ginto-lin-ting, un de ses officiers, avec sa famille, qu'il sit mourir, & campa ensuite au pays de Houlou-ho d'où il revint en Chine: il sut le seul des cinq généraux qui manqua au rendez-vous général.

Lorsqu'on avoit appris à la cour des Hia le grand armement des Chinois, les courtisans conseillèrent à Leang-chi, mère du jeune prince, de faire prendre les armes à toute la jeunesse; il n'y eut qu'un vieux officier qui insista à dire qu'il ne falloit penser qu'à se tenir sur la désensive & qu'à ruiner tous les endroits par où pouvoient arriver les Chinois qu'on laisseroit avancer dans les terres; il dit encore qu'il falloit placer dans le pays de Ling-tcheou & de Hia les meilleures troupes, & former des camps volans pour empêcher les impériaux de se rejoindre; il ajouta qu'il n'en falloit pas davantage pour rompre leurs projets & les obliger à retourner sur leurs pas; la princesse suivit cet avis, & le succès sit voir que c'étoit le meilleur qu'il y eût à prendre. Ce plan de désense étoit le même que les Hia avoient suivi, en 1044, contre les Khitan.

1082.

CHIN-TSONG se repentit d'avoir méprisé le conseil de Sun-kou, &, à l'exception de l'eunuque Li-hien, il punit

les quatre autres généraux qu'il priva de leurs charges. Il pardonna à l'eunuque, parce qu'il avoit conquis Lan-tcheou & Hoai-tcheou que les Hia n'avoient pas repris. Sun-kou trouva qu'il n'y avoit pas de justice dans ce jugement, puisque les quatre généraux n'avoient été battus qu'en suivant les ordres de la cour & qu'ils n'avoient point manqué au rendez-vous général, au lieu que Li-hien y étant contrevenu, méritoit la mort selon la rigueur des loix; il ajouta que l'empereur devoit d'autant moins pardonner à cet eunuque, qu'il étoit chargé de veiller à ce que les troupes ne manquâssent pas de vivres, & que sa négligence à cet égard avoit caufé le malheur de ses collègues. L'empereur sit venir Li-hien & lui demanda la justification de sa conduite, mais ensuite fatisfait de ses mauvaises excuses, il le renvoya sur les limites occidentales de l'empire avec un titre encore supérieur à celui qu'il avoit.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1082.
Chin-tfong.

Le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Chin-kou, gouverneur de Yen-tcheou, proposa alors à la cour de bâtir une ville à la montagne Heng-chan à quelques ly d'un village appellé Yong-lo (1), asin de contenir les Hix & de leur fermer cette porte par où ils pouvoient aisément faire leurs irruptions; Siu-hi, que l'empereur chargea de faire bâtir cette ville, se rendit sur le terrein avec la plupart des officiers qui étoient dans ces quartiers & un grand nombre de troupes, asin de repousser les ennemis en cas qu'ils vînssent inquiéter les travailleurs.

Le neuvième jour, après qu'on cut mis la main à l'œuvre,

<sup>(1)</sup> A l'ouest de Mi-tcht-hien dans le district de Yen-ngan-fou du Chen-si.

DE L'ERE CHRÉTII NNE. SONG. 1082. Chin-tfong.

Kiu-tchen, un des principaux officiers, vint avertir Siu-hi qu'on avoit vu paroître quelques mille cavaliers Hia: Siu-hi laissa Chin-kou pour la garde de Mi-tchi-hien, & marcha contre eux avec Li-chun-kiu & Li-tchi. Mais les Hia avoient une armée de trois cents mille hommes campée à King-yuen; & Siu-hi, qu'on en avertit plus de dix fois, n'en voulut jamais rien croire: cependant quelques prisonniers qu'il sit, lui confirmèrent que les Hia venoient avec toutes leurs forces pour l'empêcher de bâtir la nouvelle ville, & leur formidable armée qu'il vit paroître bientôt ne lui permit plus d'en douter. Kiu-tchen, remarquant la frayeur des impériaux à la vue des ennemis, confeilla à Siu-hi de ne rien rifguer, parce qu'infailliblement on seroit battu, & qu'il étoit plus prudent de se retirer dans la ville. Siu-hi dit qu'étant un des premiers officiers de l'armée impériale, il étoit étonné qu'il parlat de reculer devant l'ennemi: il rangea en bataille, fous les murs de la ville, son armée composée de soixante-dix mille hommes. Un corps de cuiraffiers ennemis commença à passer le Hoang-ho, c'étoient les meilleures troupes des Hia; le général Kiu-tchen en avertit Siu-hi, & lui dit que s'il les faisoit charger lorsqu'ils seroient à moitié passés & qu'il cût le bonheur de les battre, il étoit assuré de la victoire.

> Siu-hi, entêté, voulut attendre qu'ils fussent tous passés, & alors il les fit charger avec beaucoup de vigueur; mais comme ces cuirassiers soutinrent avec bravoure ce premier effort des impériaux, & qu'ils étoient rafraîchis continuellement par de nouvelles troupes qui leur venoient, ils les poussèrent si vivement qu'ils les mirent en désordre, & les forcèrent de se renfermer dans la ville qu'ils investirent.

Les Tartares commencerent par détourner toutes les

eaux qui entroient dans la ville; les Chinois furent forcés = de creuser des puits, mais ils n'y trouvèrent point d'eau, & dans peu de jours ils furent réduits à une si grande extrémité que plus des deux tiers moururent; les Hia, pour leur ôter toute espérance de secours, s'étoient emparés de toutes les gorges par où il pouvoit leur en arriver: il fut aise aux Tartares de se rendre maîtres de cette ville. Siu-hi, Li-chunkiu, Li-tsi, Kao-vong-neng, & plusieurs centaines d'officiers y furent tués les armes à la main, & plus de deux cents mille, tant soldats qu'ouvriers, y perdirent la vie; les Hia s'emparèrent encore de six places d'armes qui étoient pour la défense des limites, de tous les magasins de vivres & de la caisse militaire, qui alloit à une somme très-considérable; depuis un temps immémorial la Chine n'avoit point essuvé d'échec aussi terrible. L'empereur sut inconsolable de cette perte, & dès-lors il renonça à continuer la guerre contre les Hia, qui de leur côté se tinrent tranquilles.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1082.
Chin-tsong.

L'an 1083, à la quatrième lune, il tomba une si grande = quantité de neige dans le pays des Tartares Leso, qu'il y en cut dans les plaines plus de dix pieds de hauteur, & que les deux tiers de leurs chevaux périrent.

Le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse de solcil.

A la douzième lune on fit un dénombrement de l'empire qu'on présenta à Chin-tsong; la Chine étoit alors divisée en vingt-trois tate ou chemins; savoir, celui du pays de la cour de l'est, divisé en oriental & en occidental; celui de la cour de l'ouest, divisé en occidental & en septentrional; du Ho-pé oriental, & du Ho-pé occidental; des provinces de Hionghing, de Tsin-song, de Ho-tong, de Hoal-nan oriental, &

1083.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1083. Chin-tfong.

de Hoaï-nan occidental; du Tché-kiang oriental, & du Tché-kiang occidental; du Kiang-nan oriental, & du Kiangnan occidental; du King-hou méridional, & du King-hou septentrional; de Tsé-tcheou, de Tching-tou, de Li-tcheou, de Koueï-tcheou, du Fou-kien, du Kouang-nan oriental, & du Kouang-nan occidental. A l'est & au sud elle étoit bornée par la mer; à l'ouest elle s'étendoit jusqu'au pays de Pa-pé, & au nord jusqu'aux trois Koan ou forteresses; estouest, elle avoit six mille quatre cents quatre-vingt-cinq ly d'étendue, & nord-sud onze mille six cents vingt ly; elle comptoit dix-fept millions deux cents onze mille fept cents treize familles payant tribut, au lieu que suivant le dénombrement qui avoit été fait l'an 1014, elle n'en comptoit que neuf millions neuf cents cinquante-cinq mille sept cents vingt-neuf, c'est-à-dire, que le dernier dénombrement excédoit le premier de près de moitié.

1084.

Tchang-tchi, chef du Koué-tsé-kien ou collége impérial, avoit autrefois demandé à l'empereur de donner un titre d'honneur à Mong-kou, autrement Mong-tsé, de le mettre dans la salle de Confucius, & de donner à ce dernier celui de Ti ou d'empereur. Chin-tsong avoit renvoyé cette proposition devant le tribunal des Rits, & à son conseil qui l'avoient rejettée comme déraisonnable. Cette année, à la cinquième lune, Tseng-hiao-koan, gouverneur de Yun-tcheou, remit cette affaire sur le tapis, & on conclut qu'elle étoit juste, parceque Mong-tse avoit fait paroître beaucoup de zèle contre les pernicieuses doctrines de Yang & de Mé, & que le Tien l'avoit substitué à Confucius, pour conserver la saine doctrine. On donna à Mong-tsé le titre de Tséou-koué-kong, & il fut placé dans la salle de Confucius avec Yen-tsé; en

même-temps on éleva Siun-kouang, Yang-hiong & Han-yu à la dignité de Pé, dignité inférieure à celle de Kong ou de comte; le premier du titre de Lan-ling-pé; le second de celui de Tching-tou-pé, & le troissème de Tchang-ly-pé; on les plaça dans les galleries qui sont sur les deux aîles de la salle.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1084. Chin-tfong.

A la douzième lune, Sfé-ma-kouang, Fan-tfou-yu, Licouju, & les autres historiens de l'empire offrirent à CHIN-TSONG l'histoire générale de la Chine, qui avoit pour titre: Tse-tchi-tong-kien-kang-mou, faite sur le modèle de celle de Tsokicou-ming. Elle commençoit à la vingt troisième année de Ouei-lie-ouang, de la grande dynastie des TCHEOU, & descendoit jusqu'aux cinq dernières petites dynasties inclusivement; elle étoit comprise en deux cents quatre-vingt-quatorze livres. Ils offrirent en même-temps deux autres livres; l'un étoit une table, par le moyen de laquelle on pouvoit aisément combiner les faits, les comparer ensemble, & les trouver dans le corps de l'ouvrage; l'autre intitulé, Kao-y, rendoit raison de la manière dont ils s'y étoient pris, & des petites différences qu'on trouveroit peut-être dans leur hiftoire; le total formoit trois cents cinquante-quatre livres, qui les occupèrent dix-neuf ans entiers.

L'empereur reçut ce corps d'histoire avec plaisir, & après avoir mis quelques jours à la parcourir, il en fit l'éloge dans une assemblée générale de ses grands, à qui il dit, que ce que Siun-yueï avoit tenté sur l'histoire des HAN n'en approchoit pas. Siun-yuci étoit d'une famille fort pauvre de Hao-yn, qui n'ayant pas le moyen d'acheter des livres, alloit lire chez fes amis. Deux lectures du même ouvrage lui sustitoient pour le retenir, tant il avoit de mémoire; il devint un des plus habiles hommes de son temps. Sa réputation lui procura un man-

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1084.
Chin-tfong.

darinat qu'il exerça honorablement. Comme la famille de Tsao-tsao s'étoit alors emparé de toute l'autorité, Siun-yueï composa un livre intitulé *Chin-kien*, qu'il lui offrit: il sut très-bien reçu; ce succès l'anima à donner un projet de l'histoire des *HAN*, en vingt livres ou chapitres, sur le modèle de celle de *Tso-kieou-ming*, & c'est de cette histoire dont l'empereur Chin-tsong parloit aux grands.

1085.

L'an 1085, à la première lune, l'empereur tomba malade; comme il n'avoit point encore nommé de prince héritier, les grands, à la feconde lune, lui présentèrent un placet, pour le prier d'en nommer un, & d'ordonner qu'en attendant l'impératrice prendroit le soin du gouvernement: CHINTSONG y consentit : le premier jour de la troissème lune il nomma le prince Tchao-yong, son fils, & déclara régente l'impératrice. Après qu'il cut sait cette disposition si nécessaire au repos de l'état, son mal augmenta de plus en plus, & peu de jours après il mourut à la trente-huitième année de son âge, & la dix-huitième de son règne.

CHIN-TSONG étoit un excellent prince, rempli de respect pour ses parens & ses princes, & de bonté pour ses frères & ses sujets; craintif, doux, sans orgueil & sans faste, il honoroit ses ministres & ses officiers; il suyoit les plaisses, la promenade & la débauche, & n'aspiroit qu'à procurer à ses peuples une paix solide & constante. Il s'en occupoit sérieusement, lorsque Ouang-ngan ché lui donna le plan d'une nouvelle administration, qui parut à ce prince d'autant plus plausible & avantageuse, que le ministre la prétendoit sondée sur les gouvernemens de Yao & de Chun. Chin-tsong déposa entre ses mains toute l'autorité nécessaire pour le faire réussir, & si, en différentes rencontres, il parut sourd

aux remontrances de ses grands, ce ne sut que sur l'article de ces nouveaux règlemens, qu'il croyoit faits pour le bonheur des peuples; on regrette qu'un prince qui avoit de si belles qualités, en ait laissé obscurcir l'éclat par l'opiniâtreté d'un ministre orgueilleux, qui ne visoit qu'à se faire un nom (1).

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1085. Chin-tsong.

#### TCHÉ-TSONG.

Tchao-yong, plus connu sous le titre de Tché-tsong, étoit le sixième sils de la princesse Té-seï, & non de l'impératrice régente, qui n'avoit point eu d'enfans. Té-seï sut déclarée impératrice par la régente, qui la sit reconnoître en cette qualité par tous les grands.

La Chine eut le bonheur de voir, pendant la minorité de Tché-tsong, le sceptre soutenu avec dignité par les mains de la régente, qui s'appliqua à justifier la confiance que le

<sup>(1)</sup> Les historiens Chinois me semblent parler avec trop de passion contre les nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché, sur-tout contre le prêt des grains au printemps qu'on devoit rendre en automne avec un léger intérêt; ce règlement étoit favorable aux cultivateurs indigens, & par-conséquent très-avantageux à l'état dont il augmentoit les richesses; mais il devoit être odieux aux usuriers qui ne subsistent que du sang des malheureux, & peut-être sont-ce les clameurs de ces sang-sues qui ont animé beaucoup de grands contre ce plan économique ; je remarque que ces grands décrient ce ministre sans apporter des raisons solides contre ses opérations; ils attaquent l'homme pour détruire l'ouvrage, ce qui marque assez la disette de leurs preuves contre son plan. Ouang-ngan-ché à mon avis étoit un grand ministre que les Chinois, attachés trop aveuglément à leurs anciens usages, n'ont pas sçu connoître, & à qui ils ne rendent pas la justice qu'il méritoit. Loin qu'on dut blâmer CHIN-TSONG de lui avoir accordé sa confiance & de l'avoir soutenu si long-temps contre toute la cour où il paroît qu'on faisoit jouer mille ressorts pour le perdie, je pense au contraire qu'il métitoit toutes sortes d'éloges, & que cet article de sa vie fait honneur à sa bienfailance & à ses lumières. Editeur,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1085.
Tché-tfong.

feu empereur lui avoit marquée; elle voulut tout voir par elle-même, & défendit févèrement à tous ses gens de communiquer avec les grands du dehors, & de se mêler des affaires d'état. Tous les jours elle donnoit audience, & recevoit elle-même les placets des grands, avec qui elle examinoit les affaires en première instance, & qu'elle terminoit ensuite lorsqu'elle en avoit conféré avec son conseil particulier.

Tsaï-kio crut saire sa cour à la régente, en lui demandant le rétablissement de Kao-tsun-yu, frère du père de l'impératrice, mais il sut étrangement surpris de la réponse de cette princesse: » Avez-vous oublié, lui dit elle, le terrible » échec que reçut l'empire de la part des Hia, par la saute » de Kao-tsun-yu? Le seu empereur sut plusieurs nuits sans » en sermer l'œil, de chagrin; il lui sit grace, en ne le saisant » pas mourir, & vous me demandez que je le rétablisse dans » ses emplois! c'est beaucoup, que je lui accorde de vivre » encore; qu'on ne m'en parle plus «.

Sfé-ma-kouang, à cette époque, revint du pays de Lo, où il avoit demeuré quinze ans, & s'étoit fait une grande réputation d'habileté & de droiture. On disoit hautement qu'il n'y avoit personne dans l'empire plus capable que lui d'être à la tête du gouvernement, & de remplir les fonctions de premier ministre. Il étoit également estimé à la cour, où il sut reçu avec des applaudissemens qui donnèrent de la jalousie aux grands. Ssé-ma-kouang n'étoit venu que pour faire sa cour à l'empereur défunt; apprenant qu'on parloit de le retenir pour aider l'impératrice dans le gouvernement, il se retira secrettement; mais peu de temps après cette princesse, qui connoissoit ses talens, le sit revenir & lui donna un emploi considérable. A la prière de Ssé-ma-kouang, elle

fit aussi revenir Liu-kong-tchu, qu'elle fit président d'un des tribunaux, & qu'elle admit avec Ssé-ma-kouang dans son conseil privé; c'est aux soins que ces deux mandarins se donnèrent, que le gouvernement fut remis sur l'ancien pied. On appella aussi à la cour Tching-hao; mais il tomba malade lorsqu'il recut cette nouvelle, & mourut peu de temps après, âgé de cinquante-quatre ans. A l'âge de quinze à seize ans, il avoit été mis avec son frère Tching-y, sous la discipline de Tcheou-tun-y, & l'un & l'autre firent de grands progrès dans les lettres; lorsqu'il fut assez instruit pour se passer de maître, il se livra avec ardeur à la lecture, & il y eut peu de livres qu'il ne parcourût. Il s'occupa, sur-tout pendant près de dix ans, des livres des Tao-ssé & des Ho-chang, mais lorsqu'il en eut sondé la doctrine & reconnu les erreurs, il tourna ses vues du côté des King, dont il fit dans la suite sa principale occupation; il avoit un esprit naturellement vif, pénétrant, droit & solide; il étoit ennemi de l'imposture & de la mauvaise foi; comme il étoit clair & précis dans ses expressions, on lui donna le nom de Ming-tao-sienseng, c'est-à-dire, maître qui éclaircit la doctrine; il sut beaucoup regretté à la cour. Sfé-ma-kouang, que la régente venoit de mettre dans le ministère, fut sensible à cette perte, & il fit agréer à cette princesse de faire venir Tching-y, son frère.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1085.
Tché-tfong.

L'an 1086, à la quatrième lune, mourut aussi le fameux = Ouang-ngan-ché, qui avoit joué un si grand rôle sous le règne précédent. Il avoit de grandes qualités, & l'esprit fort subtil, prompt, vis & pénétrant; doué d'une éloquence naturelle, il savoit donner à tout ce qu'il disoit un tour persuasis & un air de vérité qui surprenoient aisément; ce sut par-là qu'il séduisit l'empereur Chin-tsong, à qui il sit approuver

1086.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1086.
Tché-tfong.

fes nouveaux règlemens. Il avoit beaucoup étudié, mais fans méthode, & s'abandonnant à son génic sans s'astreindre à marcher sur les pas de son père & de ses ancêtres; il s'inquiétoit peu de ce qu'on disoit contre lui; opiniâtrément attaché à ses idées, jamais il ne revint sur ses pas; ce sut principalement à cette opiniâtreté qu'il dut l'inimitié que tous les habiles gens lui marquèrent.

A la cinquième lune, Han-oueï arriva de son gouvernement pour les obsèques de l'empereur; comme c'étoit un des mandarins de l'empire qui avoit le plus de réputation, la régente voulut l'interroger sur les moyens de rendre les peuples heureux, & elle sut si contente de ses principes, qu'elle le retint à la cour où elle lui donna un des premiers emplois dans le ministère.

A la septième lune, mourut Li-ping-tchang, roi des Hia; ses grands dépêchèrent aussi-tôt, pour en avertir la cour impériale, un d'entre eux, avec pouvoir de régler certaines difficultés soit sur les places qu'ils avoient conquises, soit fur les prisonniers Chinois, & de demander pour Kien-chun, son successeur, des lettres-patentes pareilles à celles qu'on avoit accordées à ses prédécesseurs; Ssé-ma kouang, qui fut chargé de cette négociation avec l'officier des Hia, fit rendre les places & les prisonniers, après quoi, il fit expédier les lettres-patentes. Ce service fut le dernier que Ssé-ma-kouang rendit à l'empire; accablé de travail & chargé d'années, il succomba sous leur poids, & mourut, à la neuvième lune, à l'âge de soixante-huit ans. La régente ressentit vivement cette perte & ne put retenir ses larmes; l'empereur & cette princesse honorèrent ce grand-homme de leur visite après sa mort, & ils l'élevèrent à la dignité de comte, sous le titre

glorieux de Taï-ssé-ouen-koué-kong. Il sut regretté à Caï-song-sou d'une manière bien honorable pour lui; tous les marchands fermèrent leurs boutiques, &, ayant pris le deuil, ainsi que le reste des habitans, ils allèrent pleurer sur son cercueil; les cérémonies de ses funérailles étant finies à Caïfong-fou, lorsqu'on transporta son corps dans le pays de Chen-tcheou pour y être enterré, il n'y eut aucune famille de cette ville qui n'envoyât quelqu'un pour l'accompagner à une grande distance, & on cût dit qu'ils pleuroient la mort d'un père ou d'une mère. Par tous les endroits où son convoi passa, on lui rendit les mêmes devoirs.

Ssé-ma-kouang étoit d'un caractère à se faire aimer de tout le monde; doux, affable, d'une grande droiture, il étoit sur-tout extrêmement zèlé pour le bien & la tranquillité du peuple : modeste dans ses manières d'agir, graye & retenu dans ses paroles, on disoit communément de lui que depuis sa plus tendre jeunesse, il n'étoit jamais sorti de sa bouche une parole inutile ou hors de propos. Livré pendant toute sa vie à l'étude, il avoit l'esprit orné & le jugement folide; il fut un des plus habiles hommes de fon temps, & il y avoit peu de livres qu'il n'eût lu; ennemi déclaré de la doctrine de Foé & des Tao-ssé, il en méprisoit les distinctions subtiles & frivoles. Il jouissoit d'une si grande réputation, même chez les étrangers, que lorsque la régente l'eut fait ministre d'état, la cour des Tartares Leao écrivit à tous ses officiers répandus sur les limites, que l'empire des Song avant Sfé-ma-kouang pour premier ministre, on les en avertissoit, afin qu'ils se tinssent sur leurs gardes, pour ne pas donner quelque occasion de mécontentement dont il sauroit profiter avec avantage.

DE L'ÉRE CHRÉTIENNE. SONG. 1086. Tché-tfong.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1086.
Tché-tfong.

Il y avoit près de vingt ans que les nouveaux règlemens de Ouang-ngan-ché avoient lieu dans l'empire; presque tous les officiers, employés dans les tribunaux & le ministère, étoient de ses créatures & partisans des nouveaux statuts; cependant Ssé-ma-kouang dans un moment, pour ainsi dire, changea tous ces officiers, cassa les règlemens, remit l'empire sur l'ancien pied, & rendit la paix aux peuples, qui disoient communément de lui qu'il s'étoit acquis en cela un mérite aussi étendu que le ciel & aussi prosond que la terre.

La régente fit alors venir à la cour Sou-ché qui étoit à Teng-tcheou, & lui donna un des premiers mandarinats du tribunal des Han-lin. Cette princesse lui ayant demandé s'il savoit pourquoi il étoit passé tout-à-coup d'un petit emploi qu'il exerçoit ci-devant à un des plus considérables de l'empire, Sou-ché lui dit qu'apparemment il devoit cette faveur à quelques-uns des grands qui l'avoient produit. » Ce n'est » pas cela, lui dit cette princesse; je n'ai fait que remplir le » dessein du feu empereur, qui lisoit souvent vos ouvrages » & toujours avec un nouvel étonnement, à cause de leur » profondeur & des grandes connoissances qu'il y remar-» quoit; il n'a pas eu le temps de vous placer comme il se » le proposoit, & je remplis ses intentions«. Ce discours toucha si vivement Sou-ché, que ne trouvant point d'expressions pour marquer sa reconnoissance, il se mit à pleurer avec tant de force, que l'empereur, la régente & tous ceux qui étoient présens en furent également attendris.

Depuis que Ouang-ngan-ché avoit offert ses commentaires sur les trois King, & fait donner ordre à tous les lettrés de s'en tenir à ses interprétations, on n'en employoit point

1087.

d'autres dans les examens, & on ne voyoit presque aucune composition qui ne se trouvât imbue des erreurs de la secte de Foé; la doctrine des King étoit entièrement abandonnée, par la raison que personne n'en avoit besoin pour parvenir aux grades & qu'on ne les lisoit plus. Liu-kong-tchu, voulant remédier à cet abus, se servit de l'autorité de la régente, & sit publier dans tout l'empire un ordre approuvé & confirmé par cette princesse, qui faisoit désense aux examinateurs des lettrés, sous peine d'être cassés de leurs emplois, de proposer à l'avenir à leurs candidats des sujets tirés des livres de Lao-tsé & de Tchoang-tsé, & qui interdisoit aux étudians leur doctrine, ainsi que celle de Chin-tsé, de Han-tsé & de la secte de Foé, mais il leur étoit enjoint de s'en tenir à la doctrine des King; le même ordre désendoit encore aux lettrés de se servir du dictionnaire publié sous le nom de Ouang-ngan-ché.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1087.
Tché-tfong.

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de foleil.

L'an 1088, à la quatrième lune, le ministre Liu-kong-tchu = ne se sentant plus assez de forces pour vaquer aux affaires, pria l'impératrice régente de nommer quelqu'un à sa place. Cette princesse sit d'abord difficulté de lui accorder sa demande, mais, en considération de son grand âge, elle lui donna un appartement sur le derrière du palais de l'empereur, ordonnant aux mandarins, chargés du gouvernement, d'aller prendre son avis tous les jours, & de venir ensuite lui en faire part.

1088.

Cette attention de l'impératrice régente procura quelque = foulagement à ce ministre, mais ne le délivra pas de ce que fon emploi avoit de plus pénible: Liu-kong-tchu, plein de zèle, n'osa resuser & succomba sous le fardeau; il mourut

1089.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1089.
Tché-tfong.

presque sans être malade, à la deuxième lune de cette année, dans la soixante-douzième année de son âge. L'empereur & la régente furent très-sensibles à sa perte. Cette princesse, les larmes aux yeux, dit aux grands que l'empire n'avoit pas de bonheur sous sa régence, en perdant à la sois deux grands-hommes, tels que Ssé-ma-kouang & Liu-kong-tchu: l'empereur & elle, voulurent honorer ses sunérailles de leur présence, & ils le déclarèrent comte, du titre de Chin-koué-kong.

Liu-kong-tchu étoit un excellent ministre rempli de zèle, & d'ailleurs un des plus habiles hommes de son temps dans les lettres; il avoit un discernement admirable pour connoître les gens de mérite, dont il savoit apprécier & mettre à profit les talens. Incapable de plier dans une cause qu'il croyoit juste, il sut presque le seul qui osât résister en face à Ouang-ngan-ché au sujet des nouveaux règlemens dont il lui démontra clairement les désavantages en présence même de l'empereur; quelque éloquent que sût Ouang-ngan-ché, il étoit obligé d'avoir recours à des faux-suyans pour répondre à ses objections.

Avant que Liu-kong-tchu mourût, la régente voulut faire revenir Fan-tsou-yu, qui avoit travaillé conjointement avec Ssé-ma-kouang à l'histoire du Tsé-tchi-tong-kien, pour le mettre dans le tribunal des ministres, asin qu'il s'y instruisst des affaires, ayant dessein de l'employer dans la suite; mais Fan-tsou-yu resusa, & dit pour raison qu'étant allié à Liu-kong-tchu dont il avoit épousé la fille, il ne pouvoit pas, suivant les loix de l'empire, occuper une place dans un tribunal que son beau-père présidoit; la régente n'y avoit pas sait attention, & elle n'insista pas; elle le sit recevoir dans

le tribunal des docteurs de l'empire au nombre de ceux qui devoient expliquer les King & l'histoire à l'empereur, & il s'en acquitta avec un soin & un zèle qui lui firent honneur.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG.

1089. Tché-tjong.

1090.

L'an 1090, à la deuxième lune, le roi des Tartares Hia renyoya les prisonniers Chinois, au nombre de cent quarante-neuf, tant officiers que soldats, & demanda qu'on lui restituât les villes de guerre de Mi-tchi, Kia-lou, Feou-tou & Ngan-kiang (1), menaçant, si on les lui resusoit, de les prendre de force. La régente, qui ne vouloit point de guerre, leur accorda ces places, ce qui rendit ces Tartares encore plus hardis & plus entreprenans que par le passé.

L'an 1091, le premier jour de la cinquième lune, il y eut = une éclipse de soleil.

1091.

A la sixième lune, les pluies furent si abondantes dans les provinces méridionales du Tché-kiang & du Kiang-nan, que les rivières s'étant tout-à-coup débordées, novèrent, dans le département de Hang-tcheou, plus de cinq cents mille personnes, & dans celui de Sou-tcheou plus de trois cents mille; la régente y envoya aussi-tôt un million de mesures de riz, & deux cents mille enfilades de deniers pour subvenir aux nécessités du peuple.

L'an 1092, l'empereur commençant à atteindre l'âge de majorité, la régente voulut lui donner une épouse, & jetta les yeux sur la fille de Mong-yuen, officier de cavalerie à Ming-tcheou, âgée de seize ans, & dont on lui avoit dit beaucoup de bien; elle la fit venir à la cour où le mariage se célébra avec une grande magnificence.

A la huitième lune, il y cut un grand tremblement de

1092.

<sup>(1)</sup> De King-yang-fou dans la province de Chen-si.

De l'Ere Chrétienne. Son G.

1092. Tché-tfong.

1093.

terre dans la province de Chen-si, qui se sit principalement sentir à Yong-hing, à Lan-tcheou, à Tchin-jong & à Hoantcheou.

L'an 1093, à la neuvième lune, mourut l'impératrice régente, princesse qui avoit les plus belles qualités, & surtout beaucoup de talent pour gouverner: pendant sa régence elle sit revenir les habiles gens que leur opposition aux règlemens de Ouang-ngan-ché avoient éloignés de la cour; elle cassa ces règlemens & remit l'empire sur l'ancien pied; elle sit la paix avec les Hia, se sit craindre des Leao, & gouverna avec tant de sagesse, qu'on la comparoit aux empereurs Yao & Chun.

Comme la régente avoit inévitablement fait beaucoup de mécontens en cassant les règlemens de Ouang-ngan-ché, Fan-tsou-yu craignit qu'à sa mort ils ne causâssent quelque trouble, & il pressa l'empereur de prendre les rênes du gouvernement, afin de maintenir par son autorité la réforme qu'elle avoit faite.

L'an 1094, le premier jour de la troisième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Peu de temps après que l'empereur eut pris la résolution de gouverner par lui-même, il sit revenir dans le palais dix eunuques, à la tête desquels étoit Lieou-yuen, homme méchant & sourbe intriguant, que l'impératrice régente en avoit chassé, par rapport aux nouveaux troubles qu'il y faisoit naître. La liberté qu'il eut d'entrer au palais, & de voir souvent l'empereur, devant lequel il sut se contresaire, le mit dans les bonnes graces de ce prince, qui le rétablit tel qu'il étoit auparavant. Cet homme dangereux recouvrant son premier crédit, ne pensa qu'à se venger de l'impératrice

1094.

régente, en renversant son plus grand ouvrage, & faisant revivre les règlemens de Ouang-ngan-ché; mais afin de réussir plus sûrement, il voulut agir par le canal de Liu-ta-sang. Ce dernier s'y prit avec adresse; il sit un placet, dans lequel il louoit beaucoup le gouvernement précédent de l'empereur Chin-tsong, & sinissoit par déplorer les changemens faits sous la régence, qui n'auroient pas eu lieu, si sa majesté avoit été en âge de gouverner par elle-même.

DE L'ERE
CHIÉTIENNE.
Son G.
1094.
Tché-tfong.

Le jeune empereur jusques-là ne s'étoit mélé d'aucune affaire; il fit venir Liu-ta-fang, pour avoir de lui de plus amples éclairciffemens; ce mandarin, foutenu par l'eunuque Lieou-yuen, fit entendre à l'empereur qu'il devoit prendre Chin-tsong pour modèle, & faire revivre son gouvernement; à leur follicitation il rappella Tchang-tun & Liu-hoeï-king, qu'il remit dans leurs emplois, étant décidé à suivre leurs conseils. Il voulut d'abord faire Tchang-tun ministre d'état; Fan-tsou-yus'y opposa, & représenta fortement que Tchangtun étoit incapable de cet emploi, & que sa majesté ne devoit même point s'en servir en aucune manière. Ensuite remarquant que l'empereur ne voyoit pas de bon œil qu'il s'opposât à l'élévation de cet homme, il demanda à se retirer, & sut envoyé gouverneur à Tchen-tcheou: Tchang-tun fut nommé ministre. Ce dernier eut à peine pris possession de cette place qu'il se joignit à Liu-hoei-king, & de concert ils commencèrent par écarter de la cour ceux qui avoient aidé l'impératrice régente à remettre le gouvernement sur l'ancien pied, & à leur substituer ceux que cette princesse avoit éloignés, par la raison qu'ils étoient trop attachés aux règlemens de Quang-ngan-ché.

Lorsqu'ils se virent suffisamment appuyés, ils proposèrent
Rr 2

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1094.
T. hé-tfong.

a l'empereur, qui y consentit, de remettre les choses comme elles étoient sous l'empereur Chin-tsong, son père; après quoi, sous prétexte de zèle pour le bien de l'état, ils poussèrent leur vengeance jusqu'à demander qu'on déterrât les corps de Ssé-ma-kouang & de Liu-kong-tchu, pour être jettés à la voierie, en punition de la témérité qu'ils avoient eue de détruire le gouvernement de Chin-tsong, & d'en introduire un nouveau; mais l'empereur n'accéda pas à cette vengeance barbare, & se contenta de leur ôter les titres d'honneur qu'on leur avoit donnés après leur mort.

1095.

Depuis cette époque, Tchang-tun prit un si grand ascendant sur l'esprit de ce prince, qu'il s'empara de l'autorité dont il abusa étrangement, en changeant presque toute la cour & tous les tribunaux, & en cassant ou exilant tous ceux qui ne suivoient pas aveuglément ses vues, dont il procuroit les places à ses créatures.

1096.

L'an 1096, à la neuvième lune, l'empereur répudia l'impératrice Mong-chi, fon épouse, voici quel en sut le motif: une fille du palais appellée Licou-tsieï-yu, que l'empereur aimoit beaucoup, étant un jour dans l'appartement de l'impératrice, eut la hardiesse de s'asseoir, tandis que toutes les autres dames, & même les princesses, demeurèrent debout; elle se tint sous un rideau de la porte qui étoit derrière l'impératrice; on l'avertit de son devoir: elle seignit ne point entendre: on étoit alors au solstice d'été, & l'impératrice recevoit toutes les dames du palais dans un appartement assez frais, où on lui avoit préparé un siège de couleur écarlate, avec des ornemens d'or artistement travaillés; Licoutssei-yu en voulut avoir un pareil, & ses suivantes lui en préparèrent un dans la même salle, absolument semblable à

celui de l'impératrice, ce qui indigna toutes les dames du palais. Un jour qu'elles étoient toutes rassemblées, on vint les avertir que l'impératrice mère arrivoit; l'impératrice se leva aussi-tôt, & toutes les dames suivirent son exemple. L'impératrice mère passa dans un autre appartement; l'impératrice & toutes ses dames reprirent leurs sièges, mais une d'elle ayant retiré celui de Lieou-tsseï-yu sans qu'elle s'en apperçût, elle tomba par terre, & apprêta à rire à toute l'assemblée.

De l'Ere Chi étienne. Son G. 1096. Tché-tfong.

Lieou-tsieï-yu piquée au vif, sortit sur-le-champ, & alla se plaindre à l'empereur; l'eunuque Hao-souï, à qui elle s'adressa, lui dit, pour la consoler, de ne point s'affliger, qu'un jour elle seroit en état de s'en venger, si elle donnoit un fils à l'empereur, parce qu'alors elle prendroit la place de l'impératrice.

Peu de temps après l'empereur ayant appris que Tingsiuen, mère de l'impératrice, avoit employé une bonzesse pour faire des sortiléges en faveur de l'impératrice, en sut dans une si grande colère, qu'il ordonna à un des tribunaux de l'intérieur du palais, de faire une recherche exacte de tous ceux qui avoient eu quelque part à cet acte superstitieux, & d'en faire justice. Le tribunal se faisse d'une trentaine de personnes, semmes & cunuques du palais, qu'il traita de la manière la plus cruelle, & auxquels il sit rompre les bras & les jambes, & couper la langue.

L'empereur ne fut point content de cette sévérité du tribunal, & il ordonna à Tong-tun-y de les examiner de nouveau; Tong-tun-y fit traduire devant son tribunal ces malheureux, à qui il restoit à peine un soussele de vie, & qui ne purent jamais, quelques essorts qu'ils sissent, lui dire un

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1096.
Tché-tſong.

mot. Embarrassé de ce qu'il répondroit à l'empereur, l'eunuque Hao-souï vint le joindre, & lui dicta le rapport qu'il
avoit à faire, qu'il écrivit en tremblant & offrit à l'empereur;
ce prince dégrada l'impératrice Mong-chi, & la fit conduire
dans un petit appartement du palais, où elle fut mise sous
la garde des eunuques.

Le ministre Tchang-tun sut l'auteur de tout ce désordre; Mong-chi étant du choix de la régente, il craignoit que cette impératrice ne voulût venger sur lui la mémoire de sa protectrice, qu'il flétrissoit, en abolissant tout ce qu'elle avoit fait pendant sa régence; & il avoit recherché l'amitié de l'eunuque Hao-souï, avec lequel il s'entendit pour la perdre, & mettre Licou-tsieï-yu à sa place; l'empire en parut trèsmécontent. Cependant vingt jours après Tong-tun-y qui étoit censeur de l'empire, se repentit d'avoir, par un faux rapport, donné lieu à l'empereur de dégrader l'impératrice Mong-chi; & pour réparer sa faute, il offrit à ce prince un placet, dans lequel, sans rétracter positivement ce qu'il avoit fait, il s'attacha à certains désordres du palais, & justifia la princesse. L'empereur irrité de ce placet, vouloit dans sa colère punir Tong-tun-y; mais Tseng-pou l'arrêta, en lui représentant que ce censeur n'avoit fait que remplir les devoirs de sa charge, & qu'en le punissant il fermeroit la porte aux remontrances, parce que les autres censeurs n'oscroient plus lui rien dire.

A la dixième lune, on apprit que Li-kien-chun, roi des Mia, étoit entré avec une puissante armée dans le pays de Yen-tcheou, & qu'il s'étoit rendu maître de la forteresse de Kin-ming-tchaï. Depuis qu'on lui avoit rendu les quatre villes qu'il avoit réclamées, il avoit pressé tous les ans qu'on déter-

minât les limites réciproques; il avoit encore proposé de changer les deux places de guerre de Saï-men contre Lantcheou; à la fin piqué de ce que l'empereur n'agréoit aucune de ces propositions, il fit défiler cent cinquante mille hommes du côté de Fou-tcheou & de Yen-tcheou; il passa à l'ouest de Chan-ning & de Tchao-ngan, à l'est de Hé-chouï de Ngan-ting, & il suivit au sud Saï-men, Long-ngan & Kin-ming, occupant plus de deux cents ly de pays sans interruption; il vint jusqu'à cinq ly au nord de Yen-tcheou, d'où il étendit fon camp jusqu'à Kin-ming, ville de guerre, qu'il fit investir. Il fut long-temps fans ofer rien entreprendre contre Yen-tcheou, se contentant d'envoyer de tous côtés des partis pour piller les lieux sans défense; mais il attaquoit vivement la ville de Kin-ming, défendue par le brave Tchang-yu, qui avoit sous ses ordres deux mille huit cents hommes de garnison, & qui repoussoit avec une valeur étonnante les affauts continuels des Tartares; mais Tchang-vu avant été tué, & toutes les provisions de guerre & de bouche étant finies, il fallut se rendre; de ces deux mille huit cents hommes, cinq seulement se sauvèrent.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1096.
Tché-tfong.

Lorsque l'empereur apprit que les Hia étoient entrés dans la Chine avec une si forte armée, il se mit à rire, & dit aux grands qu'il ne s'en inquiétoit pas, parce que s'ils pénétroient plus avant, ils n'y demeureroient pas long-temps, & s'en retourneroient infailliblement après qu'ils auroient pris une ou deux petites places; l'évènement vérissa son opinion. Après que Li-kien-chun se sur rendu maître de Kin-ming, il s'en retourna en esset.

Tchang-tsieï, commandant de Ouci-tcheou, proposa à l'empereur de bâtir une ville sur les bords de la rivière Hou-

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG 1097 Tché-t/ong.

lou-ho, comme un des moyens sûrs d'arrêter les courses des Hia, & de les retenir chez eux, du moins de ce côté. Lorsqu'il en eut reçu l'ordre, il fit assembler les troupes de Hitcheou, de Ho-tcheou, de Tsin-tcheou, de Fong-tcheou, de Hoan-tcheou, de King-tcheou, de Fou-tcheou & de Yentcheou, qu'il divisa en trois corps, dont deux furent occupés à bátir deux petites places de guerre, l'une à Hia-kiang-keou de Ché-men, & l'autre au sud de la rivière Hao-chouï-ho; le troisième corps, plus nombreux que les autres, fut employé à bâtir la ville de Ping-hia (1). Les tartares Hia voulurent s'opposer à cette entreprise; Tchang-tsieï s'y attendoit : il alla au-devant d'eux, les battit, & revint à ses travaux, qu'il poussa vivement, & finit en vingt-deux jours.

Le ministre Tchang-tun craignant que les créatures de l'impératrice régente ne vinssent à former quelque jour un parti pour l'ancien gouvernement des Song, voulut les exterminer toutes; il pria l'empereur de consentir qu'on fît une recherche de ceux qui avoient été attachés à Sſé-makouang, à Liu-kong-tchu, & aux autres officiers que l'impératrice régente avoit employés pour renverser l'administration de Chin-tsong, & il demanda qu'on les punît & qu'on en fît note sur les registres du tribunal des ministres; l'empereur y consentit, mais il défendit de les faire mourir. Cette recherche mit la défolation dans une infinité de familles; elle fut faite avec la plus grande dureté, principalement dans celles de Han-ouei, de Fan-tsou-yu, & de trente autres, qui avoient tous occupé des postes importans, & qu'on envoya en exil dans les provinces les plus reculées. Ce ministre

<sup>(1)</sup> Dans le territoire de Tchin-yuen-hien de Ping-leang-fou.

vindicatif ne s'en tint pas là; comme il appréhendoit encore que les ouvrages qu'ils avoient produits ne fissent condamner sa conduite à leur égard, il demanda à l'empereur de les saire supprimer; ainsi tous les placets & les écrits de Ssé-makouang, de Liu-kong-tchu, de Fan-tsou-yu, & de plusieurs autres, furent désendus sous de grièves peines portées contre ceux qui en garderoient des exemplaires chez eux.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1097.
Tché-tfong.

Siuei-nang & Lin-tsé, qui étoient de la faction de Tchangtun, voulurent étendre cette suppression jusque sur l'histoire intitulée Tsé-tchi-tong-kien, composée par Ssé-ma-kouang & Fan-tsou-yu, dont ils prétendoient qu'on devoit briser les planches; mais Tchin-koan qui étoit dans le tribunal des ministres, s'opposa à ce qu'on sît périr un si bel ouvrage; & il ne le sauva qu'en faisant remarquer que l'empereur Chin-tsong l'avoit approuvé lui-même, puisqu'il y avoit ajouté une présace : cette raison leur ferma la bouche.

Le premier jour de la sixième lune, il y eut une éclipse, de soleil.

A la huitième lune suivante, il parut au ciel une comète du côté de l'ouest.

Tching-y, frère de Tching-hao, avoit été oublié dans la liste des proscrits, & il vivoit fort tranquillement dans son village, uniquement occupé de ses livres. L'empercur s'entretenant avec ses ministres de choses assez indisférentes, leur dit, que Tching-y s'exprimoit dans ses écrits d'une manière qui ressentoit l'homme plein de lui-même; à ces mots, les ministres se ressouvinrent que ce lettré étoit des amis de Ssé-ma-kouang; ils en parlèrent fort mal à l'empereur, à qui ils persuadèrent de l'exiler à Fou-tcheou.

Tome VIII.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1098.
Tché-tfoig.

L'an 1098, à la première lune, un certain Toan-y, originaire de Kien-yang, & homme du peuple, s'étant venu fixer dans un village du Ho-nan, appellé Lieou-yn-tsun, trouva dans les fondations d'une maison qu'il fit rebâtir un grand cachet antique, sur lequel étoient gravés ces huit caractères: Cheou-ming-yu-tien, Ki-cheou-yong-tchang, qui veulent dire, j'ai reçu le trône du ciel, ma vie sera heureuse & durera toujours. Cet homme vint à la cour, & l'offrit à l'empereur, qui le donna à examiner à Tsaï-king, ainsi qu'à plusieurs autres curieux d'antiquités. Ils tombèrent tous d'accord, que c'étoit le sceau de la dynastie de Tsin-chi-hoang-ti, & par conféquent un bijou précieux. Cette trouvaille fut regardée comme un pronostic heureux, & une preuve incontestable du bon gouvernement actuel. Alors l'empereur voulut le recevoir, assis sur son trône, & avec tout l'appareil de la majesté impériale, de la main des grands revêtus de leurs habits de cérémonies, qui l'en félicitèrent; il récompensa Toan-y, en lui donnant deux cents pièces de soie, & une place d'officier dans ses gardes.

A la troissème lune, les ministres Tchang-tun & Tsaïpien, croyant les circonstances favorables pour exécuter le
projet qu'ils avoient formé de faire dégrader la feue impératrice régente, & la réduire au rang du peuple, afin de
rendre sa mémoire odieuse à la postérité, engagèrent les
eunuques de la présence de l'empereur, sur-tout Hao-souï,
à les appuyer; alors ils présentèrent un placet, dans lequel
ils soutenoient que cette princesse avoit eu dessein de le faire
mourir, & qu'elle n'avoit éloigné du palais Lieou-yuen &
ses collègues, & ne lui avoit fait épouser la princesse Mong-

chi que pour exécuter plus fûrement cet odieux complot; ils finissoient par supplier l'empereur de déclarer cette régente déchue du rang d'impératrice.

DI L'ERE
CHPÉTIENNE.
Song.
1098.

Tché-tfong.

L'impératrice, mère de l'empereur, qui entendit ces dernières paroles, se leva de dessus son siége pleine de colère, & se récria fortement contre l'indignité des ministres, qui osoient calomnier la mémoire d'une si grande princesse; elle attesta le ciel, la terre, & toutes les puissances qui les gouvernoient, qu'elle avoit eu plus de part qu'elle à tout ce qui s'étoit fait alors: » Si vous écoutez tout ce qu'ils » disent, ajouta-t-elle, que deviendrai-je moi-même «? Elle se mit à pleurer amèrement; l'empereur se sit apporter un flambeau, & brûla devant elle le placet des ministres.

L'eunuque Hao-souï, attentif à tous les mouvemens du monarque, n'entendit pas les paroles de l'impératrice mère, mais la voyant toute en larmes, & remarquant en mêmetemps l'action de l'empereur, il en fit son rapport aux ministres, qui loin de se repentir de leur démarche, écrivirent un second placet, dans lequel ils insistoient encore plus sortement, & le lendemain ils allèrent eux-mêmes le présenter à TCHÉ-TSONG: l'ayant reçu de leurs mains, il eut la patience de le lire, mais ensuite indigné contre eux, il le jetta par terre avec colère, & leur tourna le dos, en leur reprochant qu'apparemment leur dessein étoit de l'exclure lui-même de la salle de ses ancêtres? La fermeté de l'empereur leur fit connoître qu'ils n'obtiendroient rien, & ils n'osèrent plus saire de nouvelles tentatives.

A la dixième lune, on apprit à la Cour que les Hia, chagrins & inquiets de voir que la nouvelle ville de Ping-hia arrêtoit leurs courses, avoient résolu de l'enlever, & qu'ils

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1098.
Tché tsons

en faisoient alors le siège; Tchang-tsieï qui donnoit cette nouvelle, ajoutoit qu'il étoit en marche pour aller contre eux, & qu'il espéroit les chasser. En esset cet ossicier surprit les Hia dans leur camp, leur tua grand nombre de soldats, & sit quantité de prisonniers, parmi lesquels étoit Oueï-ming-amay, leur meilleur général, & Meï-lé-tou-pou, un de leurs premiers officiers.

L'empereur eut beaucoup de joie de cette victoire, & reçut des complimens de félicitation de tous les mandarins. Tchang-tsieï étoit l'officier de l'empire qui connoissoit le mieux le fort & le foible des Hia; il commandoit depuis long-temps sur leurs limites, & il y avoit sait bâtir jusqu'à neuf forts, qui les gênoient si bien du côté de l'ouest, qu'ils ne purent depuis empiéter sur les terres de la Chine.

La perte de la bataille de Ping-hia fut sensible à ces Tartares. Se voyant resserrés de toutes parts, ils craignirent que les Chinois n'eussent dessein de les soumettre, & comme ils ne se trouvoient pas en état de résister plus long-temps, ils envoyèrent un de leurs officiers à la cour des Leao prier qu'on leur envoyât quelque secours; mais le roi des Leao qui ne vouloit point de guerre avec l'empereur, répondit à leur envoyé que leur maître devoit retenir ses troupes, & les empêcher de faire des incursions sur les terres de la Chine; qu'à cette condition, il travailleroit à les mettre d'accord avec l'empire.

Ce prince envoya en effet une ambassade à la cour impériale pour ce sujet; Tché-tsong répondit que si le roi des Hia vouloit sincèrement la paix, il devoit commencer par reconnoître qu'il avoit été l'agresseur dans la dernière guerre, & prendre à l'avenir un autre plan de conduite;

Il fit accompagner l'ambassadeur, lors de son retour en Tartarie, par Kono-tchi-tchang, qu'il chargea de cette réponse. Le roi des Hia, en conséquence de cette négociation, envoya deux de ses officiers, Lin-neng & Oueï-min-tsi, faire des excuses à l'empereur sur le passé & lui porter un nouvel acte de fidélité attesté par serment, en lui demandant la paix. Tché-tsong la lui accorda, avec promesse de lui envoyer à l'ordinaire les soieries & l'argent qu'on étoit convenu de lui donner chaque année. Depuis, les Chinois de ces quartiers n'étant plus en butte aux ravages des Hia, commencèrent à respirer.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1098. Tchi-tfong.

Cependant les Hia n'étoient pas les seuls qui inquiétoient ces Chinois occidentaux; ils avoient encore à craindre de la part des Tou-fan, avec qui ils avoient de fréquens démêlés. Depuis la mort de Hali-cou, fon fils Hia-tching qui lui avoit fuccédé, prince d'un naturel sanguinaire & turbulent, avoit aliéné l'esprit de ses sujets à cause de sa cruauté. Sinmeou-kin-tchen, un de ses principaux officiers, résolut de le perdre & de mettre à sa place son oncle Sou-nan-tangching, homme brave, qui ne manquoit ni de génie ni de fermeté; mais ce complot ayant transpiré, Hia-tching fit mourir son oncle & tous ceux qui avoient embrassé son parti: il n'y eut que Tsien-lo-ki qui échappa par la fuite, emmenant avec lui Tcho-tsa, fils de Ki-pa-ouen, parent éloigné de la famille de Hia-tching; il alla se saisur de la ville de Ki-kou-tching. Le roi des Tou-fan l'y poursuivit, & l'ayant forcé, il fit mourir Tcho-tsa qui tomba entre ses mains; Tsien-lo-ki fut assez heureux pour se sauver; il se retira à Ho-tcheou auprès de Ouang-chan, gouverneur pour l'empereur, à qui il proposa des movens de le rendre maitre

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1099. Tché-tfong.

du pays de Tfing-tang sans beaucoup de peine. Ouang-chan en écrivit à la cour, & dès qu'il en eut reçu la réponse, il s'avança, à la tête de ses troupes, du côté de la ville de Mou-tchuen, qui se donna à lui, & dans laquelle il se tint lui-même pour voir si le roi des Tou-san ne s'aviseroit point de venir l'v attaquer; mais ce prince n'étoit pas en état de le faire; il s'étoit rendu si odieux à ses sujets qu'ils l'avoient abandonné presque tous; il vint se donner lui-même à Ouang-chan, à qui il offrit le pays de Tsing-tang. L'empereur y envoya Hou-tsong-hoeï en qualité de gouverneur, & Ouang-chan s'en revint.

> Pendant l'absence de ce gouverneur, Sin-meou-kin-tchen, un des chefs des Tou-fan, introduisit Ki-pa-ouen dans la ville, & fit reconnoître Lou-tsa, fils de Mou-tching, à la place de Hia-tching qui s'étoit donné à l'empercur, & il fit des préparatifs qui le mirent en état de se faire craindre. Houtsong-hoei en donna avis à la cour, qui fit incessamment repartir Ouang-chan avec un renfort de troupes. Lou-tsa & Sin-meou-kin-tchen osèrent venir au-devant de Ouangchan contre qui ils se battirent plusieurs fois; mais toujours vaincus & n'ayant plus de ressources, ils se soumirent de nouveau. L'empereur donna à Ouang-chan le gouvernement de Tfing-tang qu'il voulut qu'on appellât dorénavant Chentcheou; il donna aussi à Ouang-heou le gouvernement de Mou-tchuen, dont il changea le nom en celui de Hoangtcheou. Ainsi tout fut en paix dans l'occident de la Chine.

La joie que l'empereur en eut fut comblée par la naissance d'un fils que Licou-tsiei-yu lui donna à la huitième lune. Licou-tsiei-yu étoit d'une condition ordinaire; mais belle, bien faite, elle avoit sçu, par ses charmes & beaucoup

d'esprit, captiver l'empereur qui la reçut au nombre de ses concubines; peu de temps après que sa grossesse fut déclarée, il lui donna le titre de princesse, & ensuite il la mit au rang des reines. Comme Tché-Tsong venoit de dégrader Mong-chi, le ministre Tchang-tun, l'eunuque Hao-souï & Lieou-yeou-toan travaillèrent de concert à la faire déclarer impératrice à sa place, & ils osèrent en solliciter ce monarque. Tché-tsong, qui n'avoit point de fils, fachant cette reine enceinte, ne vouloit se déterminer que dans le cas où elle lui en donneroit un, & il ne répondit point à leur placet; mais lorsqu'on vint lui annoncer qu'il avoit enfin ce qu'il défiroit, fur-le-champ il la déclara impératrice.

DE L'ERE SONG. 1099. Tchi-tfong.

TCHÉ-TSONG avoit alors auprès de lui un certain Tséouhao avec qui il s'étoit souvent entretenu des affaires d'état, & il en avoit été si content qu'il l'avoit élevé à une place distinguée parmi les officiers de sa présence. Ce Tséou-hao profitant de sa faveur, lui offrit un placet dans lequel il mettoit au grand jour toute la conduite de Tchang-tun, comment il avoit abusé de ses bontés, & les intrigues qu'il avoit fait jouer pour le tromper; mais malheureusement pour cet officier, son placet sut offert dans le temps même que la princesse Lieou-tsiei-yu venoit d'être déclarée impératrice: Tché-tsong n'y répondit point. Quelque temps après cependant, Tséou-hao ayant obtenu une audience, il lui dit qu'il s'étoit fait le plus grand tort dans l'esprit de ses sujets, en donnant à Licou-tsieï-yu une présérence injuste sur Mong-chi, & en dégradant cette dernière pour accorder à l'autre le rang d'impératrice. L'empereur lui répondit qu'il avoit suivi en cela une coutume deja ancienne dans sa famille

De l'Ere Chrétienne, Song. 1099, Tché-t/ong.

& qu'il n'avoit rien innové; il prétendoit parler de Tchintfong qui avoit déclaré impératrice la reine Lieou-té-feï.

"Prince, répondit Tféou-hao, vos augustes ancêtres ont

"fait de grandes actions de vertu dignes d'être imitées &

"auxquelles vous ne faites aucune attention; s'ils ont eu

"quelques défauts, devez-vous en cela vous les proposer

"pour modèles " L'empereur à ces paroles changea de

couleur & demeura quelque temps rêveur; après quoi,

prenant le placet de ses mains, il le donna à examiner aux

tribunaux de dehors.

Le lendemain Tchang-tun, instruit de ce que Tséou-hao avoit fait, présenta contre lui un placet plein d'injures & de calomnies, & concluoit à ce que son nom sût inscrit dans le registre des proscrits, & qu'on l'envoyât en exil sur les frontières, où il espéroit le faire mourir par les mauvais traitemens. Hoang-li, président d'un des tribunaux, ne put voir sans indignation l'injustice criante de ce ministre, & sans redouter les effets de sa vengeance, il offrit au monarque, en faveur de Tséou-hao, un placet par lequel il lui faisoit entendre que sa droiture & le zèle dont il étoit animé pour sa gloire, étoient les seuls crimes qu'on pouvoit lui reprocher, & que s'il vouloit absolument se priver de ses services, il le conjuroit au moins de ne l'exiler que dans un endroit où il pût passer le reste de ses jours tranquillement. L'empereur s'en tint à ce que Tchang-tun avoit proposé, & Tséou-hao fut dégradé & exilé à Sin-tcheou.

Tséou-hao avoit pour ami Tien-ho, qui apprenant l'élévation de Lieou-tsieï-yu, dit que Tséou-hao ne se tairoit certainement pas sur cela, mais que s'il étoit capable de manquer à son devoir, il ne le reverroit de ses jours.

Tséou-hao,

Tséou-hao, après sa disgrace, rencontra Tien-ho sur sa route, & les larmes lui vinrent aux yeux. » Quoi! vous pleurez, lui dit cet ami? Si vous étiez demeuré tranquille » à la cour, une sièvre violente vous auroit enlevé en cinq » jours, peut-on si aisément vous faire mourir hors du pays » de Ling-haï? Vous ne devez pas, étant homme de lettres, » regretter la perte de votre fortune & ne considérer que » vous «...

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1099.
Tché-tsong.

Avant que Tséou-hao présentât le placet qui causa sa difgrace, il en avoit prévenu Ouang-hoei, officier de ses amis, qui l'avoit encouragé dans ce dessein; Tséou-hao, victime de son zèle & en butte à la colère de l'empereur, se vit bientôt abandonné de tout le monde; on évitoit de lui parler, & à peine osoit-on même le regarder; Ouang-hoci feul ne cessa d'être le même à son égard, & il poussa l'amitié jusqu'à emprunter ce qui lui étoit nécessaire pour se rendre au lieu de son exil. Des espions en instruisirent l'empereur qui le fit arrêter, & voulut savoir s'il trempoit en quelque chose dans la conduite que Tséou-hao avoit tenue. Les amis de Ouang-hoei, & une partie de ses juges qui étoient de ce nombre, trembloient pour ses jours; lorsqu'ils le questionnèrent, il leur répondit avec cette fermeté que donne la vertu, non-seulement qu'il avoit connoissance du placet de Tséou-hao, mais qu'il l'avoit même combiné avec lui, & pour les en convaincre, il leur récita près de deux mille caractères qu'il contenoit. Il fut condamné à perdre toutes ses charges, & déclaré inhabile à en exercer jamais aucune. Quang-hoei ayant été élargi après ce jugement, au lieu de retourner à sa maison, sortit à l'instant de la ville & prit la route de son pays.

Tome VIII.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1100. Tché-tfoig.

Cependant le fils de la nouvelle impératrice, d'une complexion foible & languissante, prenoit si peu de nourriture qu'on craignit pour sa vie. L'empereur en étoit dans les plus vives allarmes: les courtifans & toute la ville se donnoient les plus grands mouvemens pour tâcher de le sauver, mais tous leurs soins furent inutiles; ce jeune prince, à qui on avoit donné le nom de Tchao-mao, mourut deux mois après sa naissance. L'empereur en tomba malade de chagrin, & mourut, à la première lune de l'année suivante, la quinzième de son règne & la vingt-cinquième de son âge. Tché-TSONG avoit peu d'esprit & étoit sans fermeté; il laissa prendre un si grand ascendant aux ennemis de l'impératrice régente, qu'ils détruisirent entièrement le bon ordre que cette princesse avoit rétabli, & persécutèrent les plus habiles gens de l'empire qui l'avoient aidée dans le gouvernement. TCHÉ-TSONG, sans postérité, négligea de se nommer un fuccesseur: il ne croyoit pas mourir si-tôt; l'impératrice Hiang-chi, sa mère, avant fait venir les ministres pour confulter avec eux quel prince on choisiroit, Tchang-tun élevant la voix, dit d'un ton de maître qu'il n'y avoit pas à délibérer, qu'il falloit choisir Tchao-tsé, prince de Kien & frère utérin de l'empereur défunt; il ajouta que ce choix étoit selon les loix de l'empire.

"Vous vous trompez, lui dit l'impératrice, je n'ai point eu d'enfans; les fils que l'empereur Chin-tsong a laissés font tous des fils de concubines; ainsi on ne doit faire aucune distinction entre eux par rapport à leurs mères, mais seulement avoir égard à celui qui est le plus capable de gouverner «. — "Si nous regardons, dit Tchang-tun, "le droit d'aînesse, c'est Tchao-pi, prince de Chin, qui doit

" fuccéder ". — "Le prince de Chin, reprit l'impératrice, a les yeux absolument perdus & il est hors d'état de gouverner. Je juge que Tchao-ki, prince de Touan, est plus capable de soutenir les embarras du trône, & je pense qu'il ne faut pas en choisir d'autre ".

De l'Erb Chrétienne. Song. 1100. Thé-tfong.

Tchang-tun, qui ne vouloit pas de ce prince, dit que Tchao-ki étoit trop foible & pas assez instruit. A peine achevoit-il de parler, que Tseng-pou entra, & dit à l'impératrice avec vivacité qu'il n'avoit aucune part à ce que Tchang-tun venoit de lui dire, & qu'il n'y avoit qu'un homme comme lui qui osât désapprouver le choix qu'elle faisoit du prince Tchao-ki. Tsaï-pien & Hiu-tsiang furent du même avis: Tchang-tun demeura interdit & n'osa répliquer. L'impératrice ajouta que le choix qu'on faisoit du prince de Touan étoit d'autant plus juste, que le seu empereur avoit jetté les veux sur lui. Les ministres allèrent chercher ce prince, qu'ils amenèrent au palais, & après l'avoir placé sur un siége élevé sur une estrade devant le cercueil de Tché-tsong, ils le faluèrent empereur : ensuite ils prièrent l'impératrice mère de vouloir bien prendre foin du gouvernement jusqu'à ce que le jeune monarque sût sustissamment instruit; cette princesse les refusa d'abord, & dit qu'il étoit en âge de gouverner par lui-même; mais Tchao-ki, connu ensuite sous le titre de Hoei-tsong, s'étant jetté à ses genoux, il la conjura, les larmes aux yeux, de lui accorder cette grace, du moins pendant quelque temps: cette princesse se laissa séchir. Tchao-ki, prince de Touan, étoit le onzième des fils de l'empereur Chin-tsong.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song. 1100.

Hoei-tfolg.

#### HOEI-TSONG.

Dès les commencemens du règne de Hoei-tsong, le gouvernement prit une nouvelle face, & Han-tchong-yen fut le premier qui contribua à ce changement; il présenta un placet à l'impératrice mère, dans lequel il la prioit de quatre choses; de faire connoître à l'empire que le ministère actuel étoit plein de bonté pour les malheureux; d'ouvrir la porte aux remontrances que des sidèles sujets croiroient nécessaires pour la gloire & l'avantage de l'état; d'éloigner tous les soupçons mal fondés, & de ne condamner les accusés que sur de bonnes preuves; ensin, d'exercer les troupes, & de les tenir en haleine pour qu'elles sussent toujours prêtes à servir avec succès. L'impératrice répondit qu'il ne dépendroit pas d'elle qu'on eût égard à la sagesse de ses vues.

Le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A l'occasion de cette éclipse, l'ordre sut donné à tous les grands de représenter ce qu'ils jugeroient devoir être tésormé dans le gouvernement; Tsao-yen prosita de cette permission, & ossiti un mémoire contre l'administration de Tchang-tun, qu'il peignoit, sans le nommer, avec les couleurs les plus noires, mais en articulant des faits si connus que personne ne pouvoit s'y méprendre; venant ensuite à la manière indigne dont on avoit traité Ssé-ma-kouang, il s'exprimoit plus clairement, & disoit: » Jusqu'ici je n'ai » donné l'idée que du plus indigne ministre & du plus mé- » chant homme de l'empire, & je n'ai rien dit qu'on n'ait » remarqué dans Tchang-tun. Que peut- on trouver à

"reprendre dans la conduite de Sfé-ma-kouang, dont les fervices rendus à l'empire font aussi connus que les maux que Tchang-tun lui a faits, mais des services devenus inutiles par la scélératesse de ce dernier ministre; toutes ses actions, semblables à la morsure du serpent ou à la piquure du serpent ou à la piquure du serpent ou à la piquure du serpent que suivant les grands qu'il intimide, n'osent plus parler que suivant la malignité de son cœur, & depuis plusieurs années les censeurs de l'empire se taisent. Quand l'empereur Tchétsong auroit été plus éclairé que Yao & que Chun, comment auroit-il pu y apporter du remède, & d'ailleurs de qui se feroit-il servi après avoir exilé les plus sidèles & les plus zèlés de ses sujets «?

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1100.
Hieï-tsong.

L'empereur loua le zèle de Tsao-yen, & le récompensa en augmentant le degré de fon mandarinat; mais il donna plus d'attention aux quatres articles que Han-tchong-yen avoit proposés à l'impératrice mère, & il fit revenir Tséou-hao qu'il rétablit dans son emploi. Ngan-tun, un des censeurs, lui dit qu'il craignoit qu'en rétablissant Tséou-hao, il ne ternît la réputation de Tché-tfong, son prédécesseur; l'empereur lui objecta que de répudier une impératrice c'étoit une affaire de très-grande conséquence, qu'il étoit surpris du filence des censeurs & que Tséou-hao eût ofé seul en parler: il cassa Ngan-tun de son emploi de censeur, & le fit gouverneur de Tan-tcheou. Ce premier acte de vigueur encouragea Hoei-tsong, parce qu'il favoit que l'empereur Tché-tsong, à la mort de son fils, s'étoit repenti d'avoir répudié Mong-chi, & s'étoit plaint amèrement de ce que Tchang-tun avoit compromis sa gloire, en le poussant à cette violence. En même-temps qu'il expédia l'ordre de faire

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1100. Hoeï-tforg.

revenir Tséou-hao, il rendit à cette princesse son rang d'impératrice. Il ne s'en tint pas là; les cérémonies sunèbres de Tché-tsong étant finies, & l'impératrice mère s'étant démise du gouvernement, il rétablit la mémoire de Ssé-makouang, de Liu-kong-tchu, & des autres officiers que Tchang-tun avoit slétrie indignement; ensin, sur une infinité d'accusations qu'on sit alors contre Tchang-tun, Tsaï-pien. Ngan-tun & leurs créatures, il les cassa tous de leurs emplois & les envoya en exil.

1101.

L'an 1101, à la première lune, mourut l'impératrice mère Hiang-chi, que l'empereur fit enterrer avec une grande magnificence près du mausolée de la reine Tchin-chi, sa mère, à laquelle il donna le titre d'impératrice.

A cette même époque, mourut Yéliu-hongki, roi des Tartares Leao, âgé de soixante-dix ans; il avoit fait mourir son fils aîné par les intrigues d'un de ses frères qui prétendoit par-là s'ouvrir un chemin au trône; son petit-fils Yéliu-yenhi lui succéda; ce jeune monarque pour venger la mort de son père, sit déterrer les os de Yéliu-yssin, son oncle, qu'il sit broyer & jetter au vent; il proscrivit ses complices & leurs familles qu'il sit mourir sans en épargner un seul.

Le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de solcil.

L'empereur HOEI-TSONG ne soutint pas la fermeté qu'il avoit annoncée d'abord; il se livra bientôt aux courtisans qui étudièrent ses soibles & curent l'adresse de les flatter. Ce prince, naturellement curieux, aimoit les choses rares & bien travaillées; une bagatelle de cette nature l'occupoit, & on étoit sûr de faire sa cour en lui en procurant.

Tong-koan, grand ami de Tsaï-king, partisan de Ouangngan-ché & de Tchang-tun, homme adroit & rusé, reconnut ce soible dans le monarque, & entreprit par cette voie de rétablir Tsaï-king & de le faire revenir à la cour; il lui écrivit, à Hang-tcheou où il étoit, de faire chercher dans le pays les peintures les plus intéressantes, les pierres les plus curieuses & les ouvrages de méchanique les plus rares, & de les envoyer par parties pour être offertes à l'empereur, promettant de les faire recevoir & d'en tirer tout l'avantage possible. Tsaï-king suivit ce conseil; chaque sois qu'il envoyoit quelque chose, Tong-koan savoit si bien le faire valoir en mêlant adroitement les louanges de cet ancien ministre, que l'empereur prit insensiblement de l'estime pour lui, & pensa à le récompenser de l'attention & du zèle qu'il lui marquoit.

Un certain Tao-ssé de la cour, appellé Siu-tchi-tchang, fréquentoit tous les jours le palais, où il étoit occupé à répandre des eaux magiques, qui avoient, selon les gens de cette secte, la vertu de chasser les esprits mal-faisans. Comme ce Tao-ssé voyoit très-souvent les impératrices, Fantchi-hiu, avec qui il étoit lié d'amitié, lui recommanda de ne pas manquer de faire l'éloge de Tsaï-king dans le palais, & d'en parler comme du seul homme de l'empire capable de remplir les sonctions de ministre; le Tao-ssé s'acquitta de cette commission avec beaucoup de zèle & de succès. Toutes les semmes du palais, tous les eunuques parloient de Tsaï-king comme d'un grand-homme, de manière que l'empereur, déja savorablement disposé à son égaid, le

nomma d'abord gouverneur de Ting-tcheou, & peu de

jours après de Tai-ming-fou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1101.
Hoë-tfong.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1101. Hoeï-tsclg.

Par malheur pour le gouvernement, les deux ministres Han-tchong-yen & Tieng-pou ne vivoient pas en bonne intelligence, & comme ils n'ignoroient ni l'un ni l'autre ce qui se passoit, Tseng-pou, pour se délivrer de Han-tchongyen, aima mieux avoir Tfaï-king pour second, & il proposa à l'empereur de le mettre dans le tribunal des docteurs de l'empire; Hoei-Tsong y consentit. A peine y fut-il arrivé, que Teng-siun-ou, un des grands, offrit un placet à ce prince, dans lequel il lui disoit que le ministre Han-tchongyen étoit fils de Han-ki qui avoit toujours été opposé au gouvernement de Chin-tsong, & que Han-tchong-yen suivoit les mêmes principes, qu'ainsi, s'il étoit jaloux de soutenir la gloire que Chin-tsong s'étoit acquise par ses règlemens, il falloit nécessairement faire ministre d'état Tsaïking, & renvoyer Han-tchong-yen qui ne pensoit qu'à les détruire. L'empereur ne répondit rien à ce placet.

L'an 1102, à la première lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays de Taï-yuen & dans plusieurs autres districts du Ho-tong qui dura dix jours sans discontinuer; il renversa un très-grand nombre de maisons & plusieurs murailles de villes; beaucoup de personnes périrent.

A la troisième lune, l'empereur, avide de se procurer de nouvelles curiosités, envoya l'eunuque Tong-koan lui en chercher à Sou-tcheou & à Hang-tcheou où étoient les meilleurs ouvriers; on les occupa, au nombre de plusieurs mille & de dissérens métiers, à lui en travailler en os, en ivoire, en dents de rhinocéros, en pierres précieuses & rares, en or, en argent, & en bambou.

Comme le placet de Teng-siun-ou n'avoit pas eu l'effet que les partisans des règlemens de Ouang-ngan-ché en attendoient,

IIO2.

attendoient, ils se persuadèrent que Han-tchong-yen en étoit la cause. Ce ministre, rempli de bonnes intentions, avoit CHRÉTIENNE. fait revenir à la cour & rétabli dans leurs emplois tous ceux qui avoient été exilés par Tchang-tun pour s'être opposés au gouvernement de Chin-tsong; ce fut le prétexte qu'ils prirent pour l'éloigner : ils l'accusèrent de n'employer que des exilés. Le fait étoit vrai, mais ils lui supposèrent les intentions les plus criminelles & le perdirent dans l'esprit de l'empereur, qui le cassa du ministère & le nomma gouverneur de Taï-ming-fou.

SONG. Hoei-tfong.

Après la disgrace & le départ de Han-tchong-yen, ceux qu'il avoit rappellés de leur exil eurent leur tour; ils furent tous cassés de leurs charges, bannis de la cour & déclarés incapables d'aucun emploi; arrêt qui enveloppa également la famille de Sfé-ma-kouang, à laquelle on ôta tous les titres qu'on lui avoit rendus. Tsaï-king sut proposé pour ministre d'état, & agréé par l'empereur, qui cassa Tseng-pou, à l'occasion d'un démêlé qu'il avoit eu avec Tsaï-king, & l'envoya à Jun-tcheon en qualité de gouverneur.

Tsaï-king, élevé à la plus haute faveur, rétablit les loix & le gouvernement de Chin-tsong; & pour intimider ceux qui dans la suite oseroient aller contre, il fit graver sur un grand marbre un ordre de l'empereur contre plus de six cents des premières familles de l'empire qui avoient été dans les emplois, par lequel elles étoient condamnées à rentrer dans le rang du peuple, & déclarées incapables de posséder jamais aucune place.

Ce ministre, craignant que l'impératrice Mong-chi ne sît quelque démarche auprès de l'empereur pour détruire son ouvrage, combina avec l'eunuque Hao-soui les moyens de

De l'Ere Chrétienne. Song. 1102. Hoeï-tsong. la dégrader de nouveau du rang d'impératrice, & de la confiner dans l'appartement où elle étoit auparavant : ils firent agir les censeurs. Ces hommes, dévoués au ministre, représentèrent à l'empereur le tort qu'il avoit fait à la mémoire de Tché-tsong en rétablissant cette princesse, & celui qu'il se feroit à lui-même s'il ne la remettoit pas dans l'état où il l'avoit trouvée lorsqu'il étoit monté sur le trône; les grands & les ministres ayant tous appuyé la demande des censeurs, Hoei-tsong se vit comme forcé à la leur accorder.

1103.

L'an 1103, à la neuvième lune, le ministre Tsaï-king, dans l'intention d'intimider ceux qui pencheroient encore pour Ssé-ma-kouang & ceux de ce parti opposés aux règlemens de Ouang-ngan-ché, sit contre eux une inscription insamante qu'il envoya dans tous les tcheou & les hien ou villes de l'empire, avec ordre aux mandarins de la faire graver sur le marbre & de l'exposer devant la porte de leur tribunal, à la vue de tout le monde.

Lorsque les mandarins de Tchang-ngan eurent reçu cette inscription, ils chargèrent un certain Ngan-min de la graver; Ngan-min l'ayant lue la leur rendit, en disant qu'étant peu instruit, il ne voyoit pas à quel dessein on vouloit la graver: "Ssé-ma-kouang, ajouta-t-il, est regardé dans tout "l'empire comme un homme intègre & zèlé pour le bien de l'état, & dans cette inscription on lui resuse toutes ces qualités, je ne puis me charger de la graver « Les mandarins, irrités de son resus, le firent arrêter & vouloient le faire châtier. Ngan-min, leur dit que puisqu'on l'y forçoit, il la graveroit, mais qu'on ne l'obligeât point de mettre son nom au bas, afin d'éviter le blâme de la postérité. Cette réponse couvrit de honte les mandarins; ils relâchèrent

fur-le-champ le graveur, & lui laissèrent la liberté de faire = comme il voudroit.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1103.
Hoeï-tsong.

1104.

Tsaï-king avoit intérêt de distraire l'empereur des affaires du gouvernement, & il l'occupoit autant qu'il pouvoit à des choses qui l'en éloignoient; ce fut dans ce dessein, qu'il = lui dit un jour que tout étant en paix & les trésors de l'empire remplis, il ne tenoit qu'à lui de jouir sans trouble de toute la félicité qu'il pouvoit se procurer, & qu'il lui sit connoître un certain Ouci-han-tsin, très-habile musicien & encore meilleur comédien, qui pouvoit lui faire passer agréablement quelques momens de loisir. Cet Ouei-han-tsin, magicien de profession, étoit natif du pays de Chou; il avoit servi dans sa jeunesse; ayant ensuite quitté la profession des armes, il s'étoit mis sous la discipline d'un Tao-ssé, magicien & de plus très-bon muficien, des talens duquel il avoit hérité. Oueï-han-tsin avoit profité des instructions de son maître, & il les mit si bien en pratique dans les comédies qu'il fit jouer devant l'empereur, qu'il se fit admirer & craindre de toute la cour par des traits extraordinaires qu'il avoit l'adresse d'y semer.

A la septième lune, Tsaï-king sit mettre Ouang-ngan-ché dans la salle de Consucius; l'ordre qu'il obtint de l'empereur portoit : » Depuis Mong-tsé jusqu'à présent il n'y a » personne qu'on puisse comparer à Ouang-ngan-ché; qu'on » lui donne entrée dans la salle de Consucius, & qu'il soit » placé immédiatement après Mong-tsé «.

Tsaï-pien, frère puiné de Tsaï-king & gendre de Ouangngan-ché, avoit hérité de cet ancien ministre sa méchanceté & sa sourberie, mais il n'avoit pas son habileté; cerendant il marquoit autant de zèle que lui pour les nouveaux règle-

1105.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1105.
Hoeï.fong.

mens qu'il avoit introduits dans l'empire. Lorsque son frère Tsaï-king eut pris possession du ministère, il ne sut pas long-temps sans se brouiller avec lui; Tsaï-pien étoit en place avant lui & prétendoit être écouté; Tsaï-king, pour y avoir été autresois, croyoit n'être pas moins instruit des affaires, & comme il avoit beaucoup plus d'ambition, il vouloit seul être le maître; ainsi il étoit difficile qu'ils pûssent long-temps exercer ensemble.

L'eunuque Tong-koan avoit contribué au rétablissement de Tsaï-king, & il étoit juste que celui-ci lui en témoignât sa reconnoissance; il proposa à Tsaï-pien de donner à Tong-koan le gouvernement général d'une des provinces sur les limites de l'empire. Tsaï-pien lui répondit que ce n'étoit pas à des eunuques qu'il falloit confier des postes de cette importance, & que ce seroit exposer les frontières; Tsaï-king, qui connoissoit l'opiniâtreté de son frère, vit qu'il ne gagneroit rien avec lui, & il résolut de l'éloigner; il l'accusa devant l'empereur, & le traita si mal, qu'il l'obligea a demander lui-même sa retraite: l'empereur y consentit, & lui donna le gouvernement de Ho-nan-sou.

1106.

L'an 1106, à la première lune, il parut une comète du côté de l'ouest qui couvroit une grande partie du ciel, & jetta la terreur dans tous les esprits L'empereur, effrayé de ce phénomène, sit cesser tous les divertissemens & diminua sa table; il ordonna aux grands d'examiner avec soin ce qu'il y avoit à résormer dans le gouvernement ou dans sa personne. Lieou-koueï, saississant cette occasion, lui écrivit en saveur de ceux qu'on avoit maltraités pour avoir tenu une conduite opposée à celle du gouvernement de Chin-tsong; il demanda qu'ils sussent rappellés de leur

exil, & qu'on détruisît les marbres qu'on avoit élevés pour les diffamer. L'empereur y consentit : la comète lui avoit fait une si forte impression, que ne pouvant dormir, il se leva sur le minuit, sit venir l'officier de garde, & lui ordonna d'abattre le marbre élevé devant la porte du palais.

DE L'ERE
CHRÉTIFNNE.
SONG.
1106.
Hoeï-tfong.

Le lendemain matin, Tsaï king ayant appris l'ordre que l'empereur avoit donné, se rendit promptement à cette porte, & cria à ceux qui travailloient à le mettre en pièces, de briser la pierre, mais de conserver les noms qui étoient gravés dessus. Par un second ordre, Hoei-Tsong rappella les exilés, dont il rétablit la réputation, & qu'il déclara habiles à posséder des charges.

Quoique ce prince ne connût pas toute la mauvaise conduite de Tsaï-king, il savoit cependant qu'il avoit éloigné de la cour un grand nombre de fidèles sujets fort attachés à son fervice & au bien de l'empire; qu'il avoit fouillé dans les trésors de l'état, & en avoit enlevé une infinité de choses précieuses, que ses prédécesseurs y avoient amassées; il n'ignoroit pas que les curiosités qu'il lui avoit procurées, & pour lesquelles il avoit employé un nombre prodigieux d'ouvriers, avoient coûté des sommes immenses, & qu'on n'avoit pu faire ces dépenses sans fouler le peuple, ou sans épuiser les tréfors; jusques-là Hoeï-Tsong n'avoit fait là-dessus aucune réflexion, & elles ne lui vinrent dans l'esprit, qu'à l'occasion de la comète; à la seconde lune, il se détermina à renvoyer Tsaï-king du ministère, comme un homme dangereux & méchant. Enfuite ayant fait venir Tchao-tingtchi, & lui ayant avoué que tout ce qu'il lui ayoit dit de Thai-king étoit vrai, il le nomma à la place dont il venoit de priver ce ministre.

De l'Ere Chréilenne. Son G. 1106. Hoeï-tsong. Tchao-ting-tchi étoit l'ami intime de Lieou-koueï, & ils étoient de même sentiment, avec cette dissérence que le premier d'un caractère plus timide, plus circonspect, ne disoit pas à l'empereur tout ce qu'il savoit contre Tsaï-king, au lieu que Lieou-koueï ne consultoit que son devoir, & parloit en toute liberté.

A la cinquième lune, Lieou-ping, membre du tribunal des mathématiques, offrit à l'empereur un traité d'astronomie qu'il avoit réformée, sous le titre de Ki-yuen-ly, & elle fut reçue dans le tribunal, comme celle à laquelle on devoit se conformer à l'avenir.

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de soleil; & le premier jour de la douzième lune il y en eut encore une.

A cette occasion, des grands du parti de Tsai-king parlèrent en sa faveur à Hoei-Tsong; ils lui firent entendre que si cet ancien ministre avoit changé un si grand nombre de mandarins, s'il avoit tiré une quantité de bijoux des trésors, & employé tant d'ouvriers pour son service, il ne l'avoit fait que d'après son aveu & par ses ordres; qu'ainsi il ne pouvoit le punir sans se condamner lui-même & ternir sa gloire. L'empereur facile à tromper, convint de son tort, & il prit dès-lors la résolution de le remettre dans le ministère, mais il n'en témoigna rien à ces grands, qui ne l'apprirent que par Tching-kiu-tchong, père de la reine Tching-fei. Cette disposition de l'empereur les engagea à prier Tching-kiutchong de faire encore sentir à ce prince que Tsaï-king n'avoit porté les dépenses si haut, que pour mieux faire goûter aux peuples le bonheur qu'ils avoient d'être gouvernés par un prince éclairé, qui avoit su les conserver en paix. L'empereur

après avoir entendu Tching-kiu-tchong, prétendit que Lieoukoueï avoit calomnié Tsaï-king, & pour le punir il l'envoya à Po-tcheou en qualité de gouverneur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1106.
Hoeï-tfong.

Quelque temps après, on apprit que Oucï-yen-nao, roi ou chef de Li-tong, royaume des barbares du midi, s'étoit foumis à la Chine, & avoit remis le pays qu'il gouvernoit entre les mains des officiers Chinois. On donna ordre de divifer ce pays (1), comme il l'étoit auparavant fous les noms de Titcheou, de Ouen-tcheou, de Lan-tcheou & de Pin-tcheou, & d'y établir des officiers.

1107.

L'an 1107, à la première lune, l'empereur fit rentrer = Tfaï-king dans le ministère, dont il avoit été éloigné deux fois. Cette conduite montra la légèreté de ce prince, & le fit mépriser de ses sujets. Après ce dernier rétablissement, il résolut de se venger de Lieou-koueï & de le perdre; voici comme il s'y prit : on apporta à la cour une accusation contre des faux-monnoyeurs de Sou-tcheou, mais sans les désigner; Tsaï-king voulut faire tomber cette accusation sur les beaux-frères de Lieou-koueï, qui étoient de Soutcheou; il envoya dans cette ville Li-hiao-cheou, gouver-neur du peuple de Caï-song-sou pour examiner l'affaire, & lui donna les instructions qu'il jugea propres à son dessein.

Li-hiao-cheou fit arrêter plus de mille personnes, & les fit appliquer pendant un mois à une question si cruelle, qu'un grand nombre en moururent, sans donner aucun indice qui pût charger ceux que le ministre vouloit perdre. Tsai-king, à qui il en donna avis, trouva qu'il avoit agi avec trop de soiblesse dans cet examen: il le rappella à la cour, & envoya

<sup>(1)</sup> Pays de King-yuen-tcheou-fon du Konang-fi.

DE L'ERE
CHRÉFIENNE.
SONG.
1107.
Hoeï-tfong.

qu'ils arrivèrent à Sou-tcheou, ils se firent rendre compte de ce qui s'étoit passé sous Li-hiao-cheou, & ayant fait comparoître ceux que ce gouverneur avoit fait arrêter, ils les examinèrent de nouveau avec le plus grand soin; alors ces deux censeurs se regardant l'un & l'autre, & indignés de l'injustice dont on avoit usé à l'égard de ces malheureux, s'écrièrent: » Quoi donc! les mandarins qui sont les yeux & les » oreilles du fils du ciel, ne sont-ils revêtus de son autorité » que pour s'élever & s'enrichir, en vexant les peuples & en » les faisant périr cruellement, sans aucune apparence de » justice «? Ils élargirent sept cents personnes, & retournèrent faire leur rapport à l'empereur.

Le ministre, outré de ce que le jugement de ces censeurs étoit si contraire à ses vues, leur supposa des crimes, & les destitua l'un & l'autre de leurs charges; il envoya Chin-ki pour avoir soin de la douane sur le vin, & sit déclarer Siao-sou incapable de posséder aucun emploi; ensuite, quoiqu'il n'eût aucune preuve contre la famille de la semme de Lieoukoueï, il condamna Tchang-yen, son frère, comme fauxmonnoyeur, & l'exila dans une isse de la mer.

A la dixième lune de cette année, mourut le fameux Tching-y, frère de Tching-hao. Il avoit une ardeur surprenante pour l'étude; on le nomma plusieurs fois à des mandarinats, qu'il n'accepta que deux fois, mais il les quitta peu de temps après pour se livrer à la littérature. Il y avoit peu de livres qu'il n'eût lu; il tendoit à la perfection, & pour y parvenir, il avoit fait une étude particulière des quatre livres Ta-hio, Lun-yu, Mong-tsé & Tchong-yong. Il possédoit par-saitement les six livres canoniques, & il a lassé des commen-

taires fur l'Y-king & fur le Tchun-tsiou. Il n'étoit point avare de fon savoir, & il y a eu peu de philosophes qui aient eu un aussi grand nombre de disciples; les principaux d'entre les habiles gens qui sont sortis de son école, sont Lieou-siun, Li-yao, Sici-leang-tso, Yeou-tso, Tchang-y, Sou-ping, Liuta-lin, Liu-ta-kiun, Yn-chun & Yang-chi, célèbres par leurs connoissances & par les emplois qu'ils ont exercés. Tching-y, que ses contemporains appelloient par honneur Tching-y-tchuen, mourut à la soixante-quinzième année de son âge.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1107.
Hoeï-tsong.

A la dixième lune intercalaire, Fang-tchin qui avoit foin du miao ou de la falle des ancêtres de la famille impériale, indigné de voir Tsaï-king rétabli, présenta un mémoire contre lui à l'empereur, dans lequel il accusoit ce ministre de porter ses vues ambitieuses jusqu'au trône, & d'avoir usurpé toute l'autorité impériale, en disposant à son gré des charges & des emplois, & en cherchant à captiver la bienveillance du peuple qu'il indisposoit contre la famille impériale. Il finissoit par demander la mort de Tsaï-king, comme l'unique moyen d'empêcher la révolte qu'il méditoit.

Un grand nombre de personnes avoient tenté inutilement de faire passer leurs représentations à l'empereur; Tsaï-king les arrêtoit toutes & punissoit leurs auteurs par l'exil. Hoeitsong lut celles de Fang-tchin; mais au lieu de prendre une ferme résolution, il eut la foiblesse de les communiquer à son ministre; celui-ci n'en parut pas ému: il connoissoit le peu de fermeté de son maître, il obtint de faire arrêter Fang-tchin, qu'il exila dans le pays de Ling-nan.

Le premier jour de la onzième lune, il y eut une éclipse du folcil.

Tome VIII.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1108. Hoeï-tfong. L'an 1108, le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'empereur avoit placé Ouang-ngan-ché à côté de Confucius, dans la falle destinée aux cérémonies pratiquées à l'égard de ce chef des philosophes. Cette année, à la douzième lune, il déclara que Kong-ki, autrement Tsé-tsé, y seroit aussi placé, mais seulement à la suite. Cette disposition fait assez connoître le désordre dans lequel le gouvernement étoit alors plongé. Tsé-tsé a écrit le livre Tchong-yong (1), dans lequel il développe la grande doctrine de Consucius que les lettrés prosessent: il méritoit par-là d'avoir part aux cérémonies qu'on fait à ce grand philosophe, & Ouangngan-ché, qui a troublé l'harmonie du gouvernement, ne devoit pas être admis parmi cux.

E109.

L'an 1109, l'empereur commença à se dégoûter de Tsaïking; tout ce qu'on lui avoit dit de ce ministre l'avoit déja indisposé contre lui; mais ce qui arriva à la troissème lune de cette année, sit encore plus d'impression sur son esprit.

Tchang-kang-koué étoit parvenu aux premières charges de la cour par la protection de Tsaï-king; cependant comme il avoit de l'équité, il désapprouvoit sa vonduite: ils ne tardèrent pas à se brouiller, & leur mésintelligence sit de l'éclat. L'empereur, qui aimoit Tchang-kang-koué, voulut savoir de lui le motif de cette désunion, promettant de le mettre au nombre des ministres pour le soustraire à la dépendance

<sup>(1)</sup> Le Tchong-yong ou la constante médiocrité, aurea mediocritas, a été traduit de chinois en latin, ainsi que le Ta-hio & le Lun-yu par le P. Couplet, sous le titre de Consucius sinarum philosophus sive scientia sinensis. Paris 1687. Editeur.

de Tsaï-king. Alors Tsaï-king sit obtenir à Ou-tchi-tchong un des premiers emplois de la cour, & ce dernier, en reconnoissance du service qu'il venoit d'en recevoir, se proposa d'accuser auprès de l'empereur Tchang-kang-koué & de le faire tomber; mais celui-ci en cut avis, & en prévint l'empereur, à qui il demanda permission de lui remettre sa charge pour ne pas avoir l'affront de la perdre d'une manière honteuse. Peu de jours après, on vint en esset apporter à l'empereur le placet de Ou-tchi-tchong. Ce prince le reçut avec colère, & sur-le-champ il ôta à cet officier son nouvel emploi, & l'envoya à Tchou-tcheou en qualité de gouverneur du peuple.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1109.
Hoeï-!fong.

Le ministre Tsai-king apprit que Tchang-kang-koué avoit causé la disgrace de son protégé, & sa haîne redoubla contre lui: un jour que Tchang-kang-koué revenoit de chez l'empereur, il se trouva tout-à-coup si mal qu'il sut obligé d'entrer dans un tribunal où il expira; cette mort subite sit du bruit, & on ne douta nullement qu'elle ne sût l'esset de la vengeance de Tsaï-king.

Dans le temps que des centeurs de l'empire accusoient ce ministre auprès de l'empereur & travailloient à le faire casser pour la troisième sois, un certain Kouo-tien-sin, qui se méloit d'astrologie judiciaire & qui demeuroit au palais où l'empereur l'occupoit à supputer les koua de l'Y-king pour percer dans l'avenir, méloit toujours dans ses prédictions quelque chose sur le compte de Tsaï-king comme s'il vouloit troubler l'empire; Hoei-tsong, qui se livroit aux superstitions des Tao-ssé, en sut épouvanté; il renvoya Tsaï-king du ministère, & ne lui laissa qu'une place honoraire à la cour qui l'éloignoit entièrement des assaires du gouvernement.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1109.
Hoeï-tfong.

ce prince lui substitua Ho-tchi-tchong; mais ce dernier étoit l'ami intime de Tsaï-king & aussi méchant que lui; un'membre du collège impérial, appellé Tchin-tchao-lao, en avertit l'empereur. Il lui écrivit que le choix qu'il avoit fait de cet homme faisoit perdre l'espérance du bonheur quon attendoit de la destitution de Tsaï-king. Il l'accusoit d'être étourdi, sans prudence & sans habileté, & de plus, d'entretenir avec Tsaï-king une intimité dont celui-ci ne manqueroit pas d'abuser pour gouverner comme auparavant, sous le nom de ce nouveau ministre.

Le même Tchin-tchao-lao, qui étoit aimé de l'empereur, lui présenta quatorze chess d'accusation contre Tsaï-king, & demanda que, si, par une clémence signalée, on accordoit la vie à cet ancien ministre, il sût du moins relégué fort loin de la cour. Les censeurs de l'empire demandèrent la même chose; toutes ces tentatives surent inutiles: HOEI-TSONG abaissa les degrés de mandarinats de Tsaï-king, mais il ne l'éloigna pas, ce qui fit juger à ceux de son parti qu'il tenoit encore au cœur à ce prince, & qu'il pourroit rentrer dans le ministère. Leur espérance paroissoit d'autant mieux fondée, que quelque temps après un des grands, nommé Heou-mong, de qui l'empereur vouloit savoir la pensée sur plusieurs de ses officiers, lui parla avec intérêt de Tsaï-king, & lui dit que si cet ancien ministre s'attachoit à rectifier son esprit & son cœur, il n'y avoit aucun sage des dynasties précédentes qui pût lui être comparé.

IIIO.

A la cinquième lune, il parut une comète aux étoiles Koué & Leou. L'empereur la regarda comme un mauvais pronostic, & ordonna à ses mandarins de lui représenter ce qu'ils trouvoient à résormer dans le gouvernement; il sut

accablé de placets, par lesquels on lui demandoit l'éloignement de Tsaï-king; Hoei-tsong ne put résister à tant d'instances, il l'exila à Hang-tcheou sans emploi-

DE L'ERE CHRÉTHINNE. Song.

Hoeï-tsong.

A la fixième lune, HOEI-TSONG chercha un ministre qui fût agréable à l'empire, & jetta les yeux sur Tchang-chang-yng; ce choix sut approuvé des grands. Il y avoit plusieurs mois qu'il n'étoit tombé d'eau, & on craignoit la disette. Le lendemain que le nouveau ministre prit possession de sa charge, la comète disparut, & il tomba une pluie fort abondante.

Iliis

Le ministre Tchang-chang-yng ne demeura pas long-temps = dans le ministère; il ne pensoit qu'à soulager les peuples & à supprimer une multitude d'impôts que Tsaï-king avoit mis pour subvenir à l'achat des choses frivoles avec lesquelles il amusoit l'empereur; il suspendit tous les travaux inutiles, renvoya les artistes & les ouvriers, & remit les sinances sur un autre pied; mais HOEI-TSONG ne voyant plus venir les bijoux dont il s'amusoit, se dégoûta bientôt de Tchang-chang-yng: les partisans de Tsaï-king prositèrent de cette disposition, & accusèrent le nouveau ministre de ne pas garder le secret sur les affaires du gouvernement. A la huitieme lune, l'empereur lui ôta son emploi.

A la neuvième lune, l'eunuque Tong-koan arriva des provinces occidentales; il avoit engagé une partie des peuples Kiang à se donner a l'empire: le succès de cette négociation le persuada qu'il pourroit entreprendre de soumettre les Tartares Leao qui habitoient au midi de la grande muraille, & quelques jours après son retour, il proposa à l'empereur d'envoyer un ambassadeur à leur roi, sous prétexte de le séliciter a l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, mais en

De L'Ere
Chrétienne.
Son o.
IIII.
Hoeï-tfong.

de penser à quelque expédition. L'empereur nomma Tchingyun-tchong pour servir de second à Tong-koan dans cette ambassade. Un des courtisans lui représenta qu'en mettant un cunuque à la tête de cette ambassade, c'étoit donner à penser aux Tartares qu'il n'avoit pas un homme dans ses états. » Les Khitan, lui répondit l'empereur, savent que » Tong-koan a eu le talent de soumettre une partie des » Kiang sans leur saire la guerre, & ils désirent le voir; il » est bon de prositer de cette circonstance pour observer ce » qui se passe chez eux «.

Tong-koan partit pour la cour des Tartares Leao, où il ne séjourna que le temps qu'il lui falloit pour prendre une idée de leur gouvernement, sans leur donner lieu de soupçonner le motif secret de sa mission. A son retour, un certain Ma-tchi vint le joindre nuitamment à Lou-keou, au sud-ouest de Pé-king, pour faire amitié avec lui; & asin de l'y engager plus fortement, il lui dit qu'il avoit un moyen infaillible de faire rentrer le pays de Yen sous la domination Chinoise. Ma-tchi étoit issu des princes Leao, & possédoit un des premiers postes dans un des tribunaux des Khitan; c'étoit un homme turbulent, étourdi, de peu de jugement & avec cela grand parleur; il avoit à se plaindre de son souverain.

L'ambassadeur Chinois, après un court entretien, reconnut dans Ma-tchi plus de mécontentement que de jugement; il le reçut cependant & le fit monter sur son char, & l'ayant conduit à la cour impériale, il le présenta à l'empereur comme un homme qui prétendoit avoir des moyens de faire recouvrer aux Chinois le pays de Yen, mais qui ne

vouloit s'en ouvrir qu'à lui. Ma-tchi dit à ce prince. "Les "

"Nu-tchin ont conçu une inimitié contre les Tartares Leao

"qui pénètre jusqu'à la moëlle de leurs os; le roi des Leao

"ne s'occupe que de ses plaisses, & il a abandonné entière
"ment le gouvernement à ses officiers qui ont mis ses états

"en combustion; si votre majesté vouloit faire alliance avec

"les Nu-tchin, & établir entre eux & la Chine une commu
"nication par Teng-tcheou & par Laï-tcheou, elle pourroit

"très-aisément détruire les Leao ".

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1111.
Hoeï-tsong.

L'empereur goûta ce projet, & résolut dès-lors d'en tenter l'exécution; son conseil à qui il le communiqua, dit que depuis plus de cent ans on ne permettoit à aucune barque de passer la mer vers Teng tcheou & Laï-tcheou, qui avoit été sermée de ce côté-là pour de solides raisons, & qu'il étoit à craindre qu'en l'ouvrant de nouveau, on ne s'en repentit. Cette réponse déplut à l'empereur, qui s'en tint à ce que lui avoit dit Ma-tchi, & s'occupa dès-lors de la réunion du pays de Yen.

HOEI-TSONG, voyant que son conseil n'étoit pas de son = avis, pensa à faire revenir Tsaï-king; il commença par le rétablir dans les grades qu'il lui avoit ôtés; il le rappella ensuite, & lui donna un repas dans un des jardins du palais où il le traita avec beaucoup d'égards. Il lui permit de demeurer à la cour, dans une maison qu'il lui assigna.

Le retour de cet ancien ministre sut désapprouvé de la plupart des grands, qui s'en expliquèrent assez hautement pour que cela revint aux orcilles de l'empereur & de Tsaïking. Ce dernier ressentit vivement la haine qu'on lui marquoit, & pour la calmer, il supposa qu'il avoit demandé à l'empereur la permission de se retirer de la cour, mais que

1172.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
III2.
Hoeï-tfong.

ce prince avoit exigé qu'il y demeurât & qu'il vînt au palais tous les trois jours seulement recevoir ses ordres; il ajoutoit que quiconque iroit contre cet ordre, se rendroit coupable de désobéissance à l'égard du souverain. Cet écrit, qu'il sit assicher à la porte de sa maison, produisit l'effet qu'il en attendoit : on sut beaucoup plus réservé à son égard, & personne n'osa plus parler de lui que secrètement.

III3.

L'an 1113, le premier jour de la troisième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la neuvième lune, l'empereur à qui on rapporta des choses extraordinaires de deux Tao-ssé adonnés à la magie, & appellés, l'un Ouang-lao-tchi, & l'autre Ouang-tfé-si, eut la curiofité de les voir, & les manda à la cour. Ouang-laotchi, originaire de Po-tcheou, étoit auparavant simple écrivain d'un tribunal; lorsqu'il exerçoit cet emploi, il fit rencontre d'un Tao-ssé qui promit, s'il vouloit le suivre, de lui apprendre le fecret du breuvage qui procuroit l'immortalité; Ouang-lao-tchi quitta sa femme & ses enfans, & suivit le Tao-ssé dans sa solitude où il se construisit une cabane de roseaux. Après avoir demeuré une couple d'années fous la discipline de son maître & avoir appris divers fecrets magigues, il fe crut assez habile pour marcher sur ses traces & il le quitta: il se fit une si grande réputation, que Quang-tan, un des grands de la cour qui se trouvoit alors à Po-tcheou, jugea qu'il feroit sa cour à l'empereur s'il le lui faisoit connoître. Hoei-Tsong, fort adonné à la secte des Tao-ssé, reçut avec joie l'avis de Ouang-tan, & envoya un des grands inviter Ouang-lao-tchi, qui vint à la cour & fut logé dans la maison de Tsaï-king. Un jour ce Tao-ssé étant en présence de l'empereur, lui présenta un

papier

papier cacheté; ce prince l'ouvrit, & y lut comment l'année précédente, au milieu de l'automne, les reines Kiao-feï & Licou-feï s'étoient amusées, & les conversations qu'elles avoient eues ensemble; l'empereur, qui croyoit que personne ne pouvoit savoir ces choses que lui, en demeura surpris, & sur confirmé dans l'idée qu'on lui avoit donnée de Ouang-lao-tchi, à qui dès-lors il donna le titre de Tong-oueï-sien-seng (1).

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1113. Hoci-tsong.

Ce trait, qui fut sçu de toute la cour, accrédita le Tao-ssé & lui attira un concours étonnant de personnes qui venoient le consulter, & à qui il donnoit des réponses justes. Tsaïking, inquiet de voir cette affluence de peuple assiéger continuellement sa porte, craignit qu'il n'en arrivât du désordre; il s'en plaignit à Ouang-lao-tchi, qui obtint un ordre de l'empereur & sit cesser ce concours. Le Tao-ssé continua à demeurer à la cour, où il mourut au bout d'un an-

Ouang-tsé-si, le second de ces Tao-ssé, étoit natif de Hong-tcheou; des sa plus tendre jeunesse, il s'étoit donné à un Tao-ssé qui demeuroit à la montagne Song-chan; après quelques années, étant devenu prosond dans l'art de son maître, il demeura assez long-temps en son particulier. Il avoit eu de Hiu-siun, c'est le nom du Tao-ssé, un livre intitulé Ta-tong-yn-chu (2), & tous les secrets magiques de Ho-lo-tsi-yuen, dont il sit sa principale étude, & avec lesquels il se sit une réputation. Ceux qui habitoient dans le voisinage de la montagne Song-chan & des mandarins mêmes alloient le consulter. Dès qu'ils paroissoient & avant de leur avoir parlé, il les appelloit par leur nom, & leur disoit le sujet

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire, maître qui pénètre les choses les plus secrètes. Editeur.

<sup>(2)</sup> Ta-tong-yn-chu, ou traité des secrets les plus rates. Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
1113.
Hoeï-tfong.

qui les amenoit; il leur donnoit sa réponse, & les renvoyoit souvent sans qu'ils lui cussent dit un seul mot. Tsaï-king, instruit par la renommée du talent extraordinaire de ce song. Tao-ssé, le sit venir à la cour & le présenta à l'empereur, qui lui donna le nom de Tchong-yn-tchu-ssé; mais comme il étoit très-habile à tracer certains caractères magiques de cette secte, il pria l'empereur de lui donner le nom de Tong-miao-sien-seng (1).

A cette époque, la secte des Tao-sé commença à s'élever au-dessus des autres. Comme Ouang-tsé-si recevoit tous les jours de nouvelles faveurs de l'empereur, les princes du sang & les grands s'empressèrent comme à l'envi de gagner ses bonnes graces, & lui firent des présens considérables, qui le rendirent un des plus riches de la cour. Ouang ngantehong, frère de Ouang-ngan-ché, obtint de l'empereur que les Tao-sé qui étoient retirés dans les montagnes & les déserts pourroient habiter les villes, & on leur accorda des lettres-patentes pour qu'ils y sussent en sûreté.

A la onzième lune, l'empereur alla faire un facrifice au Tien dans le Nan-kiao; il s'y fit accompagner par une centaine de Tao-ssé, qui le précédoient deux à deux revêtus de leurs habits de facrificateurs. A leur suite, venoit Tsaï-yeou, fils de Tsaï-king, qui menoit le cheval de l'empereur immédiatement devant le char sur lequel il étoit assis. Au moment que l'empereur sortoit de la porte méridionale, il dit, tout-à-coup, aux grands qui l'environnoient, qu'il voyoit à l'orient du jardin Yu-tsin-yuen comme une grande tour

<sup>(1)</sup> Tong-miao-sien-seng, ou maître qui pénètre les choses les plus surprenantes. Editeur.

à plusieurs étages, & il leur demanda si c'étoit quelque nouveau bâtiment qu'on eût élevé sans l'en avertir. Tsaï-yeou lui répondit que ce qu'il appercevoit étoit formé par les vapeurs qui s'élevoient de la terre & qui prenoient dissérentes formes; il ajouta qu'on avoit vu sortir de ces tours à plusieurs étages, & s'emblables à des palais, de jeunes ensans habillés en Tao-ssé avec des parasols à la main, qui marchoient à la file les uns des autres. » C'est l'Esprit du Ciel » qui descend, dit alors l'empereur, il n'en faut pas douter; » qu'on le fasse savoir à tous les grands, & qu'à cette occasion » ils publient un pardon général que j'accorde à tout l'empereur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1113.
Hoeï-tfong.

De retour au palais, il ordonna qu'on bâtît un temple de Tao-ssé dans le lieu où il avoit vu ces tours; il lui donna un nom, & le décora d'une belle inscription qu'il écrivit de sa propre main; il ordonna encore de recueillir exactement tous les livres des Tao-ssé, & de les apporter à la cour pour être distribués dans leurs différens temples.

III4.

Ouang-lao-tchi, Ouang-tfé-si, & un autre Tao-sfé, = appellé Siu-tchi-tchang, étoient dans la plus grande faveur. Hoei-tsong les honoroit indisféremment des noms de maîtres & de docteurs, & prétendoit qu'ils devoient avoir rang parmi les grands de l'empire; il établit pour tous les Tao-sfé vingt-six sortes de grades dépendans de ces trois chefs, afin qu'il y cût entre eux une subordination; & dans le cas de quelque contestation, les Tao-sfé de ces différens grades s'adressoient aux trois chefs réunis qui jugeoient & punisfoient les coupables.

A la huitième lune, fut achevé un magnifique palais auquel on travailloit depuis quelques années, qui étoit situé

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1114. Hoei-tfong.

au nord de la ville hors des murailles; Tfaï-king en avoit conçu le plan, comme un moyen de s'appuyer contre les nouveaux ennemis qui s'élevoient tous les jours contre lui. Il se réunit pour construire ce bâtiment avec cinq eunuques de son parti, tous riches & intéressés à le soutenir afin de se conserver eux-mêmes; une partie de leurs biens & ce que Tsaï-king tira des trésors publics dont il étoit le maître, forma une somme immense avec laquelle ils commencèrent à mettre la main à l'œuvre sous le bon plaisir de l'empereur. Leur dessein étoit de ne rien épargner & d'élever le plus magnifique palais qu'on eût encore vu en Chine; il n'y avoit rien de plus grand, & de mieux entendu que cet édifice; on y employa tout ce que l'art & la nature pouvoient fournir de plus recherché & de plus rare. Le parc, les jardins & les parterres répondoient à la magnificence des bâtimens, & à la richesse des meubles dont ils étoient ornés. Le parc, d'une vaste étendue, étoit peuplé de différentes espèces d'animaux rares & curieux, qui étoient à couvert dans des forêts d'arbres choisis qu'on y avoit transplantés avec des dépenses immenses & un art qui imitoit de près la nature.

> Ces forêts étoient bordées, d'espace en espace, par de grandes volières remplies d'oiseaux les plus recherchés, qui par la variété de leur ramage contribuoient beaucoup aux délices de ce lieu enchanté. Au milieu de ces forêts, on voyoit jaillir une fource dont les eaux couloient dans un lac qu'on avoit creusé exprès, & se rendoient ensuite hors de la forêt par un canal revêtu de pierres, dans un grand étang auquel pour sa largeur & son étendue on avoit donné le nom de mer.

Le parterre joignant les bâtimens, étoit garni de fleurs, dont les graines, les oignons & les plantes, outre ce que produit la Chine en ce genre, avoient été apportées des royaumes circonvoisins. On s'étoit attaché sur-tout aux arbres à fleurs.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1114. Hoei-tfong.

Les jardins, disposés au-delà de ce parterre, imitoient agréablement la nature par de petites montagnes artificielles couvertes d'arbres fruitiers de toutes les faisons; elles s'unisfoient les unes aux autres par un enchaînement vraiment champêtre, & on y montoit par de petits chemins dont l'irrégulariré affectée présentoit aux veux un charme tout nouveau; enfin, rien ne manquoit dans ce lieu de plaisance, & on eût dit qu'on y avoit rassemblé les beautés de la terre pour en faire un nouveau ciel (1).

Comme la guerre des Kin contre les Leao commence à cette époque, il est nécessaire de faire connoître l'origine de ces premiers, & de dire comment ils devinrent assez puissans pour détruire entièrement les Leao, & se rendre maîtres d'une partie de la Chine.

<sup>(1)</sup> Ce palais portoit le nom de Yen-fo-kong ou du palais de la félicité continuée. Les historiens ajoutent en note. » Nous ne voyons point que nos sages empereurs » des premiers temps aient permis de pareilles magnificences à leur égard. Rien n'étoit plus modeste que l'équipage de l'empereur Yao, il ne souffroit ni luxe » ni profusion dans ce qui étoit à son usage. Le palais du grand Yu n'étoit » qu'une maison ordinaire. L'empereur Ouen-ti de la grande dynastie des HAN » ne voulut jamais permettre qu'on lui bâtit une maison de plaisance où il pût aller » se délasser des fatigues du gouvernement. L'empereur Tai-tsong de la famille » des Tang ne put se résoudre à employer les deniers de l'empire à se faire faire un » appartement plus commode L'empereur Hoei-Tsong n'auroit-il pas mieux fait » d'imiter ces grands princes, plutot que de suivre les traces de l'empereur » Tsin-chi-hoang-ti? Il devoit penter à mettre ses états à l'abri de la tempête » qui s'éleva alors en Tartarie contre les Leao, & qui après leur destruction wyint lui enlever ce lieu de délices, & faillit à perdre entièrement sa dynastie «.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeïtfong.

Les Kin, connus encore sous le nom de Niutchin ou Nutchin, viennent originairement d'un certain Ouki, chef d'une horde habituée dans le royaume de Sou-chin; ces Tartares se multiplièrent si fort, que sous les Yuen-ouei ou les premiers Ouei, ils se divisèrent en sept hordes, sous les noms de Soumo, de Pétou, de Ancoutché, de Founiei, de Haochi, de Héchoui & de Péchan. Sous la grande dynastie des TANG, Ouki changea son nom & prit celui de Moho, qu'il ajouta au nom des autres hordes, afin de les tenir dans la foumission, mais il ne put en venir à bout; au commencement de la dynastie des Soui, les hordes Héchoui, Moho & Soumomoho se retirèrent dans la Corée, à l'insçu des autres, qui ne l'apprirent qu'après leur départ; lorsque Li-tsi, roi de la Corée, sut battu, la horde Soumo alla se saisir du pays de Tong-meou, dont elle forma le royaume de Pouhai; & la horde Héchoui alla s'établir dans le pays de Sou-chin, qui s'étendoit à l'est jusqu'à la mer, & avoit la Corée au midi-

Au commencement du règne de Hiuen-tsong, huitième empereur de la grande dynastie des Tang, les Héchouï envoyèrent une ambassade à ce prince pour se mettre sous la protection de la Chine. Hiuen-tsong donna à leur chef le titre de général des troupes, & pour marquer l'estime qu'il en saisoit, il voulut qu'à l'avenir on l'appellât Lihientching. Le nom de Li étoit celui de la famille impériale. Dans la suite, le royaume de Pou-haï devenu beaucoup plus puissant, soumit les Héchouï, & rompit avec l'empire; & lorsque les Tartares Leao détruisirent le royaume de Pou-haï, les Héchouï qui étoient au sud, se soumirent à eux, & en reçurent le nom de Nutchin civilisés, pour les distinguer de ceux du nord qui ne voulurent point suivre leur exemple & auxquels

on donna celui de Nutchin sauvages; ces derniers se retirèrent auprès de la rivière Hong-tong-kiang, autrement Hé-long-kiang DE L'ERE & des grandes montagnes blanches, appellées en Tartare Colminchan-tchien-alin, & en Chinois Tchang-pé-chan, qui ont plusieurs centaines de ly de long sur près de deux cents de haut. Au fommet de ces montagnes, on voit un lac qui a plus de quatre-vingt ly de tour, d'où sortent, du côté du midi le fleuve Ya-lou-kiang, & du côté du nord le Hong-tong-kiang, dont l'ancien nom étoit Soumo près de sa source; c'est dans ce pays que s'établirent les Soumomoho, qui donnèrent à ce fleuve le nom de Song-oua-kiang pour le distinguer du leur; après avoir coulé vers le nord jusqu'à l'ancienne ville de Hoei-ning-fou des Kin, ce fleuve tournant au nord-ouest jusqu'au nord de la ville de Ou-koué-teou-tching, descend ensuite du côté de l'est & va se jetter dans la mer. Le Hongtong-kiang prend le nom de Hé-long-kiang à quinze cents ly au nord de la ville de Kaï-vuen.

SONG. 1114. Hoei-tfong,

Sous le règne de Gin-tsong, quatrième empereur des Song, les Tartares Leao changèrent le nom de Nutchin en celui de Nutché. Alors un certain Hanpou des Nutché, de la horde Héchoui, après avoir demeuré long-temps dans le royaume de Corée, & âgé de plus de soixante ans, se sépara de Acounaï, son frère aîné, & partit avec Paoholi, son cadet, pour le pays des Nutché sauvages; ils s'établirent sur les bords de la rivière Kan-choui qui dépendoit de la horde de Ouanyen. Après qu'ils y eurent fait quelque séjour, un Tartare de la horde de Ouanyen en tua un d'une autre horde; ce malheur mit une si grande inimitié entre ces deux hordes, qu'elles furent long-temps à s'entr'égorger sans qu'il sût possible

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1114. Hoeï-tsong.

de les appaiser. Ouanyen, ennuyé de cette guerre destructive, proposa à Hanpou de les mettre d'accord, avec promesse, s'il réussissoit, de lui donner sa fille qui n'avoit encore que soixante ans, & de le faire chef de horde. Hanpou s'entremit avec chaleur pour les réconcilier; il sit entendre à la horde plaignante qu'il n'étoit pas de son intérêt de se faire périr pour un seul homme, & qu'ils devoient être satisfaits que la horde du meurtrier payât une somme convenue. En conséquence, il établit, du consentement des deux partis, qu'on seroit tenu de sournir à la famille de celui qui auroit été tué, un homme, dix paires de chevaux, dix vaches, dix bœuss & six taëls d'argent: loi qui subsista depuis cette époque chez les Tartares Nutché.

Les deux hordes ayant fait la paix à ces conditions, Ouanyen, pour reconnoître le fervice que Hanpou venoit de lui rendre, tint parole, & lui donna en mariage fa fille; il en cut deux enfans mâles, Oulon & Oualou, & une fille qu'il appella Tchoussépan; alors Hanpou fut reconnu pour être de la horde & de la famille de Ouanyen; c'est lui que les Kin regardent comme le chef de leur famille, & à qui ses descendans donnèrent, quand ils prirent le titre d'empereur, le nom de Chi-tsou, par la raison qu'ils le reconnoissoient pour le premier de leurs ancêtres. Son fils Oulon, son héritier, eut un fils appellé Pahaï qui lui succéda; à Pahaï succéda Souïko, son fils.

Dans ces commencemens, les Héchoui n'avoient point encore de maisons; ils demeuroient sous de mauvaises tentes qu'ils transportoient çà & là, en suivant les montagnes & les rivières. Souiko sut le premier qui se sixa à Haï-cou-choui

& fit construire des maisons; il inspira à ses Tartares le goût de l'agriculture: ils appellèrent cette espèce de ville Nacouli, c'est-à-dire en leur langue, maison où on demeure.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.

1114. Hoeï-tfong.

Souïko eut pour fils Chilou; à cette époque, les Nutché n'avoient point encore de loix fixes; Chilou fentit la nécessité d'en établir: il éprouva des difficultés de la part de ces barbares accoutumés à vivre en liberté. Ses propres oncles se joignirent aux mécontens, & prirent la résolution de le tuer. Sicilioutching, un de ses oncles paternels qui n'étoit point du complot, décocha quelques slèches sur les conjurés & les mit en suite. Chilou, soutenu par son oncle, les obligea d'accepter des loix, & il les gouverna avec tant de sagesse, qu'ils commencèrent à se rendre formidables.

Les Leao, dans la vue d'attacher ces Tartares à leur service, donnèrent un titre à Chilou; mais ce sut précisément ce qui les révolta, parce qu'ils ne vouloient point être soumis aux Leao, ce qui arriveroit infailliblement si leur ches en dépendoit. Chilou, qui avoit des vues plus étendues, accepta ce titre sans dissiculté, &, les armes à la main, il contraignit les plus mutins de se soumettre; il ramena ceux qui l'avoient abandonné. Au retour de cette expédition, il tomba malade, & mourut dans un endroit appellé Pésétis. Ces Tartares n'avoient point encore d'écriture, ils ne connoissoient ni les mois, ni les années, & ils ne savoient leur âge que par certains évènemens dont la réminiscence leur servoit d'époque. Chilou mourut, & laissa le gouvernement à Oucounaï, son fils, qui n'avoit ni moins d'esprit, d'habileté, & de brayoure que lui, comme il le fit, voir

Tome VIII.

Z 7.

DE L'ÉRE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeï-tsong.

dans la révolte de Païmen, chef de la horde Oukouépounié des Tartares Leao.

Les Leao vouloient combattre ce rebelle à force ouverte; Oucounai leur conseilla au contraire de n'employer pour le réduire que la ruse, & de ne pas l'obliger à se retirer dans des montagnes inaccessibles où il seroit dissicile de le forcer. Les Leao goûtèrent son avis, & le chargèrent de conduire cette expédition; Oucounaï surprit Paï-men qu'il fit prisonnier, & vint le présenter lui-même au roi des Leao, qui, pour l'en récompenser, le régala d'un magnifique repas, & voulut lui donner des provisions de commandant-général des Nutché sauvages; mais comme ces Nutché ne dépendoient point des Leao, & que Oucounaï ne prétendoit pas non plus en dépendre, il se retira sans les avoir acceptées; le roi des Leao croyant que Oucounai ne l'avoit refusé que parce qu'il regardoit cette charge comme au-dessous de lui, lui envoya un de ses officiers pour le tranquilliser, & l'assurer que dans la fuite il l'éleveroit à une dignité supérieure.

Oucounaï mourut à l'âge de cinquante-quatre ans, & laissa neuf enfans mâles, savoir, Hétché, Hélipou, Héssun, Polassou, Yncou, Hétchinpao, Mapou, Alihoman & Mantouhon; Oucounaï n'aimoit point Hétché, son sils aîné, qu'il trouvoit trop soible & trop sacile; il lui préséra pour être son successeur, Hélipou, le second, en qui il remarquoit plus d'esprit & plus de sermeté.

A peine Hélipou eut-il pris possession du commandement à la place de son père, que Pahé, un de ses oncles, en parut mécontent; Hélipou, pour le gagner, le sit ches d'une horde, mais sans aucune autorité sur les troupes,

pour lui ôter les moyens de causer du trouble. Pahé, que cette réserve rendit encore plus mécontent, se ligua avec Hoannan, fils de Yata, conseil de Hélipou, & avec Santa, Sourchun & Omohan; ils levèrent des troupes & se révoltèrent.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeï-tfong.

Les troupes de Hoannan & de Santa étoient aguerries & très-nombreuses; celles de Hélipou parurent les craindre, mais ce dernier les rassura par son intrépidité & sa bravoure; le jour du combat il quitta sa cuirasse pour leur prouver sa valeur, & marcha à l'ennemi. Cette action donna de la confiance à ses soldats, & ils s'animèrent si fort les uns & les autres que jamais victoire ne fut plus complette que la leur; ils poursuivirent l'ennemi jusqu'au désert de Péaîtien; le nombre de ceux qu'ils tuèrent auprès de la rivière Poutoto fut si grand que ses eaux furent teintes de leur sang; ils prirent une quantité innombrable de chariots, de cuirasses, de chevaux, de bœufs & de provisions de bouche. Hélipou dit que si le Tien ne les avoit pas aidés, jamais ils n'auroient obtenu une victoire si éclatante sur les rebelles: il usa ensuite de clémence à leur égard & empêcha de les poursuivre plus loin. Cette sage conduite toucha la plupart des rebelles; Hoannan & Santa vinrent se soumettre : il n'y eut que Peinai, chef de la horde de Oualé, qui entraîna Outchun & Omohan; mais Poulassou, frère de Hélipou, battit ce chef, & l'ayant fait prisonnier, il l'envoya au roi des Tartares Leao.

Peu de temps après cette victoire, Hélipou mourut; c'étoit un capitaine d'une grande étendue de génie, infatigable & que le danger n'effraya jamais; on dit de lui qu'il bravoit la plus grande rigueur des saisons, & qu'il ne regarda jamais

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1114. Hoeï-tfong.

derrière lui, marchant toujours au combat sans cuirasse. Il étoit si actif au plus fort d'une mêlée & si prompt en expédiens, que quand un corps venoit à plier, il savoit le renforcer avec tant de promptitude que bientôt ce même corps devenoit le plus terrible aux ennemis. Il rendit la nation des Nutché sauvages redoutable aux Leao. Hélipou laissa onze sils, Ousouya, Akouta, Hantaï, Otsimaï, Chéyé, Ouasaï, Ouatché, Oucounaï, Chémou, Tchatchi & Outa, mais il ne choisst aucun d'eux pour lui succéder. Il leur préséra son frère Poulassou, qu'il jugeoit plus capable de maintenir les Nutché sur le pied où il les avoit mis; Poulassou mourut, l'an 1093, huitième année du règne de Tché-tsong, empereur des Song.

Ynkou, frère & successeur de Poulassou, sut à peine en possession de sa nouvelle dignité, qu'il eut à combattre contre Asou, chef de la horde Héchilieë, qui s'étoit révoltée & avoit entraîné dans son parti Maotoulou. Ynkou, craignant que cette révolte n'eût des suites, attaqua la ville de Asou; le rebelle n'osa pas l'y attendre, il prit la fuite, & se retira auprès du roi des Leao qui le prit sous sa protection; celui-ci envoya ordre à Ynkou de ne point maltraiter les habitans de Asou; Ynkou obéit, mais il eut la précaution de laisser une garnison dans cette ville pour la conserver. Cependant, l'an 1101, première année du règne de Hoeltsong, les habitans, qui étoient demeurés sidèles à leur chef, surprirent cette garnison qu'ils chassèrent. Ynkou, outré de leur persidie, y accourut, & força leur ville qu'il mit au pillage.

Asou, qui étoit à la cour du roi des Leao, s'en plaignit, & engagea ce prince à envoyer Kilieï, un de ses officiers,

Pour obliger Ynkou à restituer tout ce qu'il lui avoit enlevé, & à lui fournir plusieurs centaines de ses meilleurs chevaux. Ynkou, surpris de ce que le roi des Leao le condamnoit sur la déposition d'un rebelle, étoit bien résolu de n'avoir aucun égard à ses ordres, parce qu'il ne vouloit point dépendre de lui; mais ce roi étoit puissant, & il lui fallut user d'adresse pour lui tenir tête. Il engagea les peuples de Tchounouei & de Tota, qui demeuroient sur les rivières, d'intercepter la communication du pays d'où on tiroit les meilleurs & les plus beaux éperviers; ensuite il sit écrire au roi des Leao, par le gouverneur de Piékouté, qu'il n'y avoit que les Nutché sauvages en état de rouvrir cette communication.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1114.
Hoeï-tsong.

Les Tartares Leao donnèrent dans le piège; ils envoyèrent ordre à Ynkou de mettre les peuples de Tehounouei &z de Tota à la raison, promettant qu'au moyen de ce service il ne seroit plus parlé de l'affaire de la ville de Asou; Ynkou rétablit sans peine cette communication. Le roi des Leaven fut si content qu'il lui sit de très-riches présens, que Ynkou sit distribuer aux peuples de Tehounouei & de Tota sans en rien réserver pour lui.

L'année suivante, Siaohaïli, un des premiers officiers des Tartares Leao, se révolta contre son prince, & se retira vers les Atien, une des hordes des Nutché sauvages; il envoya Ouadala, son parent, solliciter Ynkou de prendre les armes contre les Leao; mais Ynkou, qui ne jugeoit pas qu'il sût temps d'agir, sit arrêter Ouadala, & le sit mourir, asin d'ôter au roi des Leao tout soupçon qu'il eût dessein de se joindre au rebelle. Celui-ci lui sut gré de cette action, & lui envoya demander ses troupes. Ynkou se mit aussi-tôt en campagne, & enleva à Siaohaili

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
III4.
Hoeï-tfong.

mille cuirassiers; Akouta, neveu de Ynkou, dit qu'avec ces cuirassiers il n'y avoit point d'expédition qu'ils ne pûssent entreprendre; cependant leur nombre n'alloit pas au-delà de mille.

L'armée des Leao montoit à près de sept à huit mille hommes; elle avoit attaqué plusieurs fois le rebelle & en avoit toujours été battue; Ynkou commenca à mépriser les Leao, & dit à leurs généraux qu'ils pouvoient s'en retourner, qu'il se chargeoit de réduire Siaohaïli, de le faire prisonnier & de le faire conduire à leur roi. Siaohaïli, voyant qu'il n'avoit plus affaire qu'aux Nutché, crut qu'il en auroit bon marché, & il leur présenta la bataille; Akouta s'y distingua par sa valeur; ayant apperçu Siaohaili dans la mélée, il fut à lui à toute bride, lui décocha une flèche qui le renversa de cheval & il le fit prisonnier: son malheur découragea ceux de son parti, la terreur se répandit parmi eux & ils prirent tous la fuite; Ynkou fit couper la tête à Siaohaïli & l'envoya au roi des Leao qui l'en récompensa magnifiquement; Ynkou apprit par ce qui s'étoit passé dans cette campagne qu'il n'étoit pas difficile de battre les Leao, & il ne garda plus tant de mesures avec eux. Alors, par le conseil de Akouta, il introduisit parmi les Nutché des coutumes & des loix générales, & il rendit ces peuples formidables; au sud-est, ils occupoient les pays de Tsieni, de Likou, de Holan, & de Yélan, jusqu'au pays de Chikoulon; au nord, ils s'étendoient jusqu'à Oukoué; ils se rendirent encore maîtres du pays de Oueitouta.

Quoiqu'une partie de ces Nutché eût été autrefois soumise aux Coréens, depuis long-temps ils ne communiquoient plus avec eux; un officier Coréen étant venu dans leur pays, fut

surpris de trouver cette nation, autrefois si barbare & si foible, devenue si puissante & si bien réglée; cet officier étant de retour, en donna avis à son prince, & lui confeilla de faire amitié avec eux pour prévenir les maux qui pourroient en arriver. Le roi de Corée goûta ce conseil, & depuis cette époque, ses sujets commercèrent avec les Nutché. A la dixième lune de l'an 1103, troisième du règne de Hoei-Tsong, Ynkou mourut; Ouyassou, son neveu, Iui succéda.

DE L'FRE CHRÉTIENNE. SONG. IIIA Hoei-tfong.

L'an 1104, ce nouveau chef des Nutché envoya Chétihoan avec un corps de troupes dans le pays de Holantien; il s'y rendit maître de sept villes, & fit craindre aux Corcens que la tempête n'approchat de leur côté: cette confidération obligea ces derniers à offrir à Chétihoan leur médiation, pour accommoder le disférend qu'il avoit avec les Holantien. Chétihoan accepta la médiation proposée, & envoya Peilou, un de ses officiers, au roi de Corée; les Holantien en envoyèrent aussi deux pour stipuler leurs intérêts, mais les Coréens les arrêtèrent, & ne permirent pas à Peilou de passer outre. Les peuples de Ouchoui s'étant déclarés alors pour les Coreens, surprirent quatorze hommes des Nutché, & s'avancèrent pour combattre Chétihoan; mais celui-ci les battit par-tout, les poursuivit dans le pays de Pitenchouï & jusqu'au-delà de leurs limites; il fit trembler le roi de Corée, qui lui fit rendre les quatorze prisonniers Nutché, & demanda la paix que Peïlou lui accorda.

L'an 1112, le roi des Leao fit un voyage du côté de Tchuntcheou, & alla jusques sur les bords du sleuve Hontongkiang pour y prendre le plaisir de la pêche; les chess des Natché fauvages, qui en étoient éloignés d'environ mille le, vinrent,

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1114. Hoei-tfong.

fuivant l'ancienne coutume, lui faire la cour; ce prince les invita souvent à manger de sa pêche, & il se divertissoit à les voir danser & à faire des tours d'adresse, ordinaires à cette nation. Akouta se rendit un des derniers auprès de ce prince, qui l'invita à se mêler parmi les danseurs; Akouta refusa, & dit d'un ton fier, accompagné d'un regard dédaigneux qui marquoit affez que la proposition l'insultoit, qu'il ne savoit pas danser. Le roi des Leao dit quelques jours après à Siao-fong-sien, chef de son conseil, qu'Akouta étoit confidéré parmi ceux de fa nation par fa bravoure & fon habileté, & qu'il seroit peut-être à propos de s'en défaire & d'éviter par - là les embarras qu'il paroissoit capable de leur susciter dans la suite. Siao-song-sien lui répondit qu'Akouta ne connoissant point la politesse, n'avoit pas commis de crime digne de punition, & que si on le faisoit mourir fans un motif légitime, il n'en faudroit pas davantage pour révolter les Nutché. » D'ailleurs, ajouta-t-il, quand » il auroit concu quelque dessein nuisible à notre repos, » que peut-il faire contre les forces & la puissance de votre » majesté «!

> A son retour, Akouta, persuadé que le roi des Leao le soupconnoit d'avoir dessein de remuer & de lui faire la guerre, & fachant que ce roi, entièrement adonné à ses plaisirs, négligeoit le gouvernement, se précautionna pour l'avenir; il augmenta le nombre de ses troupes qu'il eut soin d'exercer en leur apprenant les différentes manœuvres militaires.

> A la onzième lune de l'an 1113, mourut Ouyassou. Akouta, généralement estimé de sa nation, se déclara luimême successeur de son frère, & prit le titre de Toupoukiliei.

qui signifioit dans leur langue, commandant général avec une autorité abfolue. Avant de tomber malade, Ouyassou avoit songé durant son sommeil qu'il poursuivoit un loup sur lequel il avoit décoché plusieurs stèches sans qu'aucune pût le blesser; mais qu'Akouta, qui étoit survenu, l'avoit percé de sa première stèche. Ses officiers, auxquels il sit part de ce songe, lui dirent qu'Akouta exécuteroit les projets dont il n'avoit pu venir à bout, & que ce songe le donnoit à entendre.

DE L'ERE
CHMÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeï tfong.

Akouta négligea d'avertir le roi des Leao de la mort de Ouyassou: ce prince en sut choqué, & envoya Agipao, un de ses officiers, lui en demander la raison. Akouta répondit que les obsèques de son frère n'étoient pas encore sinis. Agipao alla à l'endroit où étoit le corps du désunt, & ayant apperçu les choses qu'on lui offroit, il dit aux gens de sa suite de les prendre; Akouta, indigné de sa hardiesse, le sit arrêter sur-le-champ, & vouloit lui faire couper la tête en l'immolant aux manes de son frère; mais Mohianhou, sils aîné de Ouyassou, intercéda pour cet officier & le sit relâcher.

Le roi des Leao aimoit la chasse avec passion, & chaque année il faisoit venir une espèce d'éperviers qu'on ne trouve que dans un pays situé au-delà de celui des Nutché, par lequel il falloit nécessairement passer; ceux qu'il y envoyoit enlevoient ordinairement aux Nutché tout ce qu'ils pouvoient, ce qui faisoit beaucoup murmurer ceux-ci & les indisposoit contre les Leao. Les Nutché avoient encore à se plaindre de ce que la cour des Leao resusoit constamment de renvoyer le rebelle Asou. Par représailles, Ouyassou empêcha aussi, sous divers prétextes, ceux qui alloient chercher des éperviers,

Tome VIII.

Aaa

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONC.
1114.
Hoeï-tsong.

de passer sur ses terres, ce qui fit que les Leao n'envoyèrent plus personne. Akouta ayant succédé à son frère, fit de nouvelles tentatives pour qu'on renvoyât Asou, & il le sit demander successivement par Poukianou, Sicounaï & Yntchouko.

A fon retour, Sicounaï peignit le roi des Leao comme un prince fastueux & entêté de sa grandeur & de sa puissance, qui se persuadoit que l'univers entier devoit trembler à sa parole, d'ailleurs sans activité pour le gouvernement qu'il sacrissoit à ses plaisirs. Ce qu'il dit des officiers de cette cour, répondoit assez à l'idée qu'il donnoit de leur roi.

Au commencement de l'an 1114, Akouta se détermina à faire la guerre aux Leao; il s'empara des lieux les plus importans, dans lesquels il eut soin de mettre de bonnes garnisons; il fit réparer les murailles de ses villes & fabriquer une grande quantité d'armes. Le gouverneur du pays des Leao, voisin des Nutché, surpris de tant de préparatifs, envoya demander à Akouta ce qu'il prétendoit faire; celui-ci, à son tour, demanda pourquoi on lui faisoit cette question & s'il ne lui étoit pas libre de se mettre en état de défense. Peu de temps après, le roi des Leao envoya lui faire la même demande; Akouta répondit: » Nous autres Nutché, qui ne » faisons qu'un très-petit royaume, nous n'avons jamais » manqué d'avoir pour votre grand royaume le respect & la » déférence qu'il peut exiger de nous; cependant nous ne » recevons plus aucune marque de ses bienfaits; bien plus, » il retient contre toute justice les mécontens de notre petit » royaume qui se réfugient dans ses états; pouvons-nous "ne pas y être sensibles, & ne nous oblige-t-il pas à y » pourvoir? Si votre prince nous renvoie Asou, nous nous

» comporterons à l'avenir à son égard comme nous avons substitute par le passé, mais s'il le resuse encore à nos prières, on il doit s'attendre que la force des armes en décidera «. Le roi des Leao rit de ces menaces, & cependant pourvut à ses places frontières dont il augmenta les garnisons.

De L'ERE CHRÉTIENNE. Song. 1114.

Hoei-tfong.

Akouta ayant concerté avec Niyamoho & Kochin le plan de cette expédition, assembla les troupes des dissérentes hordes, & mit à leur tête Yntchouko, Leouché & Mouché; ensuite il envoya ordre à Lanlou & à Acounaï d'amener leurs troupes. Oualoucou & Alou reçurent un ordre particulier d'engager les Ouahou & les Kissaï à attaquer les Leao par deux endroits; ensin Chépoutieï sut envoyé au pays de Ouantoulou pour se saisir des mandarins Leao qui avoient soin d'y nourrir les éperviers.

A la neuvième lune, Akouta se mit en campagne & alla camper auprès de la ville de Leao-hoeï-tching, où deux mille cinq cents hommes des autres hordes, assemblées auprès de la rivière Laï-lieou-chouï, vinrent le joindre; après qu'on se fut juré une sidélité mutuelle & qu'on eut fait serment de se venger des Leao, on se mit en marche pour entrer sur leurs terres. Les Nutché rencontrèrent sur les limites Yéliusieïché, gouverneur de Pouhai pour les Leao, qui voulut les arrêter; ce gouverneur s'étant avancé quelques pas, son cheval vint à broncher & le jetta par terre. Akouta, qui s'en apperçut, courut sur lui avec une vitesse surprenante, lui décocha une flèche, & le tua, avant que ses gens, empressés à le secourir, eussent le temps de le garantir. Ouapen, fils d'Akouta, qui l'avoit suivi, se trouvant enveloppé de tous côtés par une troupe des Leao, Akouta vola à son secours pour le dégager; les Nutché l'ayant suivi, le combat

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeï-tsong.

devint général; il fut si funcste aux Leao, que de dix parties de leurs soldats il y en eut sept à huit qui restèrent sur le carreau.

Sarcaï n'étoit point à ce combat ni les troupes qu'il commandoit; à la nouvelle de cette victoire, il envoya son fils Yniyamoho avec Kochin pour féliciter Akouta, & l'exhorter à prendre le titre d'empereur; Akouta répondit, qu'après une première victoire il y auroit trop de présomption & de légèreté à prendre un si auguste titre; il sit alors défiler ses troupes du côté de Ning-kiang-tcheou, dont il se disposa à faire le siége; il n'avoit point encore établi ses postes, lorsque les habitans de cette ville firent une grande sortie par la porte d'orient; mais Akouta se mit entr'eux & la ville, & les empêcha d'y rentrer: ils furent tous passés au fil de l'épée.

Cependant le roi des Leao chassoit se cerf, & s'inquiétoit peu de la guerre des Nutché; la ville de Ning-kiang-tcheou sut prise le premier jour de la dixième lune, & Yotasssénou qui y commandoit fait prisonnier; Akouta sçut gagner ce gouverneur, & il le renvoya secrètement pour débaucher les Leao, & les engager à se donner aux Nutché; Akouta retourna dans son pays. Les Nutché n'étoient chargés d'aucunes corvées; ceux en qui on remarquoit du courage & de la force, étoient tous destinés aux armes, ils ne labouroient point, ils n'exerçoient aucun métier, & leur unique occupation étoit la pêche & la chasse; lorsqu'il survenoit quelque dissérend, on le leur faisoit savoir, & ils ne manquoient pas au rendez-vous qu'on leur marquoit: les armes, les chevaux & le bagage, tant pour la cavalerie, que pour l'infanterie, étoient sur le compte des particuliers; c'étoit à eux à se

pourvoir de tout; les chefs des hordes s'appelloient Pokin; mais lorsqu'ils marchoient à quelque expédition, on leur donnoit le nom de Monngan & de Méouké; Monngan en leur langue, signifioit un chiliarche ou commandant de mille hommes, & Méouké un centenier, ou officier qui commande à cent hommes.

DE L'ERE CHRÉITENNE, SONG. III4. Hoei-tfong.

A la onzième lune, le roi des Leao apprenant la prise de Ning-kiang-tcheou, tint un grand confeil; un Chinois qui étoit à son service & occupoit un des premiers emplois, dit que les Nutché étoient braves & bien exercés à tirer de la flèche, au lieu que les Leao sembloient l'avoir oublié. Il ajouta que quoique leur royaume ne fût pas comparable à celui des Leao, néanmoins il feroit très-dangereux de leur laisser faire des progrès, & qu'il étoit de la prudence de leur opposer une armée nombreuse qui leur en imposât, & les contraignit à se soumettre. Siaossésien partit pour commander l'armée qu'on envoyoit du côté du nord-est; on devoit lui donner Siaotapouvé pour lieutenant-général, avec trois mille Khitan du pays de Hi, & sept mille hommes des troupes de la cour: cette armée avoit ordre de camper à Tchu-tien-ho-

Akouta se mit aussi-tôt en campagne. La nuit qu'il s'approcha des bords du Hoen-tong-kiang, comme il dormoit appuyé sur son cheval, il se sentit poussé par quelqu'un, qui l'appella jusqu'à trois fois par son nom; croyant que c'étoit un esprit qui l'éveilloit, à la troisième fois il se lève, fait battre le tambour, se mer en marche, & arrive à la pointe du jour sur les bords de ce sieuve, où il trouva l'armée des Lew; il faisoit un si grand vent, que l'air, rempli d'une poussière épaisse, cachoit entièrement le ciel. Akouta profitant de ce vent, qui lui étoit favorable,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1114.
Hoeï-tfong.

peine y en eut-il une qui pût se sauver. Après cette victoire, il tira droit vers un corps d'armée que commandoit Siaotili, un des généraux des Leao, & il le battit si complètement à l'est de Oualinlo, qu'il lui prit ou lui tua presque tout son monde; la terreur de ses armes lui soumit presque sans résistance les villes de Pin-tcheou, de Siang-tcheou & de Hientcheou; la horde entière des Tieïli, que commandoit Hihoelipao, vint se donner à lui, mais peu de temps après ce prince se repentant de sa démarche se sauva, & retourna auprès du roi des Leao.

IIIS.

L'an 1115, à la première lune, les Nutché voyant leurs armes prospérer, & qu'ils battoient les Leao dans toutes les rencontres, pressèrent de nouveau Akouta de prendre le titre d'empereur, & Okimaï, son frère, lui en fit inutilement les plus vives instances; cependant peu de jours après Alihoman, Poukianou, Niyamoho, & la plupart de ses officiers lui ayant représenté que c'étoit un moyen infaillible de s'attacher encore davantage ses sujets, il y consentit.

Après la cérémonie de son inauguration, il dit aux seigneurs Nutché, que les Leao, dans le commencement de leur prospérité, avoient pris le nom de Pintieï, c'est-à-dire, ser de Pin-tcheou, qui a la réputation d'être le meilleur ser & le plus dur, voulant indiquer par-là leur bravoure & leur intrépidité: "Mais, ajouta-t-il, quoique le ser de Pin-tcheou "soit excellent, il est sujet à la rouille, & peut se consumer; "il n'y a que l'or qui soit inaltérable & ne se détruise point; "de plus la famille de Ouanyen, dans laquelle la mienne "est entrée par Hanpou, qui en est le ches, aimoit beau-" coup la couleur éclatante, telle qu'est celle de l'or, & je

» me détermine à prendre ce nom, pour être celui de ma substitution prendre ; je lui donne donc le nom de Kin (1), su qui fignifie de l'or«.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G.

1115. Hoeï-tsong.

Le roi des Leao, surpris de ses pertes, voulut tenter si par la voie de la douceur il pourroit engager Akouta à mettre bas les armes & à se retirer; il envoya Senkianou, un de ses officiers, lui proposer la paix & de le reconnoître pour souverain des Nutché. Akouta répondit que le rebelle Asou s'étoit depuis long-temps réfugié auprès de lui, & qu'il prétendoit le ravoir avant qu'il fût question de paix. Les Leao avoient alors sur les limites deux cents mille cavaliers & soixante-dix mille fantassins, sous les ordres de Yéliuoualito, pour observer les Nutché & s'opposer à leurs entreprises. Akouta, qui avoit appris à ne plus redouter leur puissance, s'approcha d'eux, & étant monté sur une élévation d'où il pouvoit aisément les découvrir, il vit leur armée dans une si belle disposition, que ceux qui l'accompagnoient en parurent étonnés. Akouta leur dit que ces troupes nombreuses ne devoient pas les effrayer, & qu'il n'étoit pas difficile de les vaincre, parce qu'elles étoient peu attachées à leur prince, & plus portées d'inclination à l'abandonner qu'à le fervir; ensuite il fit ranger son armée en ordre de bataille sur cette colline: Moulyanhou, qui commandoit l'aile droite, fondit avec tant de rapidité sur la gauche des Leao, qu'elle fut étourdie du choc & fit peu de résistance; il n'en fut pas de même de leur aile droite; Akouta y trouva

<sup>(1)</sup> Ce nom est Chinois & signifie de l'or; mais le terme Nutché qui y répond est Altoun, & de-la vient que les Arabes ont donné aux princes de cette dynastie le titre d'Altounkan, Voyez la bibliothèque orientale de d'Herbelot. Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTHANE.
Song.
1115.
Hoeï-tfong.

plus de fermeté, & ce ne fut qu'à la neuvième attaque que Leouché & Yntchouko la purent rompre; les Nutché poufsèrent alors les Leao jusqu'à leur camp, qu'ils investirent: comme le soleil étoit couché, ils remirent l'attaque au lendemain; mais les Leao prositèrent de l'obscurité de la nuit pour se sauver; ils sortirent de leur camp dans une grande consussion & prirent la suite. Les Nutché se mirent à leurs trousses, & avec tant de succès, qu'à l'exception d'une partie de la cavalerie qui se sauva, tous les autres surent ou pris ou tués; l'infanterie sur-tout sut hachée en pièces, victoire d'autant plus avantageuse aux Nutché, qu'ils trouvèrent parmi les équipages qu'ils pillèrent quantité de cuirasses & d'armes dont ils avoient le plus grand besoin.

A la troisième lune, le roi des Leao, outré des succès des Nutché & ne consultant que son humeur sière & hautaine, envoya Tchangkianou & cinq autres officiers, avec un ordre de sa main adressé à Akouta, dans lequel, le nommant par son nom comme s'il n'eût été qu'un simple sujet, il lui enjoignoit de mettre les armes bas & de se soumettre, sans quoi il le menacoit de le traiter en rebelle. Akouta, plus indigné de la dureté avec laquelle cet ordre étoit écrit que des menaces qu'il contenoit, retint cinq de ces envoyés, & ne permit qu'à Tchangkianou de retourner; il le chargea de sa réponse, dans laquelle, usant de représailles à l'égard du roi des Leao, il l'appelloit par son simple nom, & le sommoit de se soumettre à lui incessamment.

A la neuvième lune, le roi des Leao envoya Siaotsela au roi des Kin, avec une lettre encore plus outrageante que la première: Akouta n'en fit que rire, & la jugea indigne de réponse; mais il retint cet officier.

Le premier jour de la septième lune, il y eut une éclipse de soleil.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE,
Song.
1115.
Hoeï-tfong.

A la huitième lune, le roi des Leao voyant l'inutilité de fes menaces, se détermina à marcher en personne à la tête de ses troupes pour se venger du mépris d'Akouta: il leva une armée de cent mille hommes, composée de Tartares & de Chinois, qu'il sit désiler par la route de Tchang-tchun, & dont il donna l'avant-garde à commander à Siao-song-ssien, qui avoit Yéliutchamnou pour lieutenant-général avec vingt mille hommes d'élite sous ses ordres. Divisant ensuite le reste de l'armée en cinq corps, il leur sit prendre la route de Lo-to-keou, & trente mille hommes s'avancèrent par Ning-kiang-tcheou: il étoit dans une pleine consiance qu'il alloit exterminer les Nutché.

A cette même lune, il parut une étoile extraordinaire dans la constellation Leou, dont la lumière très-éclatante se faisoit sensiblement appercevoir par l'ombre des objets qu'elle éclairoit: cette lumière étoit d'une couleur rougeâtre, tirant un peu sur le jaune, & l'étoile avoit une assez longue queue.

Akouta, informé que le roi des Leao venoit en personne contre lui, voulut s'assurer de la ville de Hoang-long-sou; il sit passer à son armée le fleuve Hontong-kiang dans un endroit où il étoit guéable & investit cette ville qu'il emporta de force; il rendit la liberté à Siao-tsé-la, qu'il avoit retenu jusques-là, avec ordre de dire à son maître de lui renvoyer le rebelle Asou, son sujet, & qu'il promettoit à cette condition de se retirer. Akouta attendit inutilement une réponse; mais apprenant que le roi des Leao étoit en marche pour venir à lui avec une armée qu'on faisoit monter à sept cents mille

Tome VIII.

Выь

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1115.
Hoeï-tfong.

hommes, il résolut de lui épargner une partie du chemin, & s'avança jusqu'au pays de Yaola.

Le brave Akouta étant arrivé dans ce pays, considéra qu'il lui seroit difficile de défaire en rase campagne l'armée des Leav, & il craignit d'être accablé par leur nombre. Comme il avoit fait une longue marche & que ses chevaux étoient fatigués, il crut qu'il étoit de la prudence de choisir un camp avantageux qu'il fortifia d'un rempart & d'un fossé. Cependant ses coureurs ayant fait prisonnier un officier des vivres de l'armée des Leao, il apprit de cet homme que le général Yéliutchamnou, un des principaux officiers du roi des Leao & de sa propre famille, s'étoit révolté pendant son absence, & que ce monarque avoit quitté l'armée depuis deux jours pour retourner sur ses pas & arrêter les progrès de cette révolte. Les Kin proposèrent aussi-tôt d'envoyer un parti après lui, en assurant qu'infailliblement on l'atteindroit avant qu'il arrivât à Hou-pou-ta-cang; mais Akouta s'y opposa, parce que son armée étoit déja inférieure de beaucoup à celle des Leao & qu'on devoit éviter de l'affoiblir par des détachemens.

Lorsque les deux armées furent en présence, le roi des Kin remarqua que les forces des Leao étoient réunies au centre, ce qui lui fit juger que ce qu'on lui avoit dit du départ du roi des Leao étoit faux & que ce prince y commandoit en personne. Il dit à ses officiers que c'étoit à ce centre où ils devoient porter tous leurs efforts, parce que si on venoit à bout de le rompre, la victoire étoit assurée. Il commença la bataille par son aile gauche, & sit ensuite avancer la droite; les Nutché se battirent avec tant de valeur, qu'après avoir rompu les premiers corps qu'ils avoient rencontrés,

ils allèrent donner en même-temps sur le centre, qu'ils forcèrent & mirent en déroute. Ils poursuivirent l'ennemi avec beaucoup d'acharnement, & durant près de cent ly, le chemin étoit jonché de Leao qu'ils passèrent au fil de l'épée; le char magnifique de leur roi, sa tente, la caisse militaire, quantité de bijoux précieux, des armes, des chevaux & des bœufs sans nombre, enfin tout l'équipage de cette grande armée tombèrent entre les mains des Kin victorieux.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
HILT.
Hoeï-tsong.

Dans les commencemens, les Nutché n'avoient que de la cavalerie. Pour toute distinction, ils se servoient d'une petite planchette fur laquelle ils gravoient quelques fignes, qu'ils attachoient à l'homme & au cheval. Leurs compagnies n'étoient ordinairement que de cinquante hommes chacune, dont vingt placés sur le devant étoient revêtus de fortes cuirasses, & armés de sabres & de demi-piques; derrière eux étoient les trente autres revêtus de cuirasses moins pesantes, & armés de flèches & de javelots. Lorsqu'ils rencontroient l'ennemi, deux hommes de chaque compagnie s'avançoient à la découverte; alors, divisant leurs troupes pour l'attaquer de quatre côtés, ils s'en approchoient au petit trot, à la distance d'une centaine de pas, puis, courant à toute bride fur lui, ils faisoient une décharge de leurs flèches & de leurs javelots à coup portant, après quoi ils s'éloignoient avec la même vîtesse. Ils revenoient ainsi plusieurs sois à la charge jusqu'a ce qu'ils les vissent ébranlés, alors, le sabre ou la demi-pique à la main, ils tomboient sur eux avec tant d'impétuosité qu'ordinairement ils achevoient de les mettre en defordre.

Tandis que cette tempête menaçoit les Leao d'une ruine == totale, & rassembloit dans son sein, à mesure qu'elle

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1116.
Hoeï-tfong.

s'approchoit, ces foudres qui devoient tomber sur la Chine septentrionale, Hoei-Tsong, entièrement livré aux Tao-ssé & à leur doctrine, s'inquiétoit peu de ce qui se passoit en Tartarie. Ouang-lao-tchi, l'un des trois fameux Tao-ssé pour lesquels ce prince avoit eu la plus grande considération, étoit mort; Ouang-tsé-si n'étoit plus si bien dans son esprit, & il ne lui restoit plus que Siu-tchi-tchang. Celui-ci prit en amitié un certain Lin-ling-sou & voulut le produire à la cour. Lin-ling-sou, dans sa jeunesse, avoit été Ho-chang ou bonze de la secte de Foé; se trouvant sous un maître sévère qui le traitoit durement & le battoit, il s'enfuit, quitta l'habit de Ho-chang & prit celui des Tao-ssé, parmi lesquels il se mit au fait des superstitions magiques & se rendit fameux dans l'empire. Siu-tchi-tchang en parla à l'empereur, & lui en rapporta un si grand nombre de traits singuliers, que ce prince l'envoya chercher; Lin-ling-sou parut devant lui avec une confiance présomptueuse qui étonna la cour; il lui dit, d'un ton de maître : » Vous devez savoir, prince, qu'au-» dessus de nos têtes il y a neuf cieux; dans le ciel spirituel » qui est extraordinairement élevé, on voit un palais habité » par le prince Yu-tsing-ouang, fils aîné du Chang-ti, qui s'est » emparé du midi; le prince qu'on appelle Tchang-seng-ta-ti 23 ou le grand empereur qui vit toujours, c'est votre majesté qui est » descendue sur la terre; son cadet, qu'on appelle le prince » Tsing-hoa-ti, a soin de l'orient qu'il gouverne; outre cela, » il y a plus de huit cents Esprits qui occupent des places de mandarins; Tfaï-king, Ouang-fou & les autres mandarins » qui forment ici-bas votre cour sont tous des immor-» tels dont je puis dire les noms, & qui sont venus sur » terre pour vous servir«. L'empereur, charmé des sublimes

extravagances de ce visionnaire, le combla de biens, & voulut qu'on l'appellât à l'avenir Tong-tehin-ta-ling-sien-seng, c'est-à-dire le maître qui pénètre le vrai & connoît parsaitement les esprits.

DE L'ERE
CHRÉTIFNNE.
Song.
1116.
Hoeï-tfong.

Lin-ling-fou cependant étoit un homme sans talens, mais de la dernière effronterie; toute son habileté consistoit dans quelques secrets magiques dont il se servoit pour commander au tonnerre & aux vents; souvent aussi il demandoit de la pluie & il en obtenoit.

A la première lune intercalaire, l'empereur ordonna, à la sollicitation de Lin-ling-sou, de sonder des écoles publiques où on pût s'instruire dans la doctrine des Tao-ssé; il voulut encore que les Tao-té-king & les livres de Tehuang-ssé & de Liei-ssé sussent regardés comme canoniques: à la prière de Tsai-king, il ordonna de rassembler tout ce qu'on avoit sait jusques-là sur la doctrine des Tao-ssé, & d'en former un recueil, sous le titre d'histoire de la loi des Tao-ssé.

A la neuvième lune, l'empereur, escorté de toute sa cour, se transporta dans un de ses palais, appellé Yu-tsing-ho-yang-kong, où il donna un nouveau titre d'honneur à l'Esprit Chang-yu-ti que les Tao-sse honorent; ce nouveau titre étoit Yu-hoang-chang-ti, qui ouvre le Ciel, donne des marques, règle les temps, sait connoître le vrai & établit la loi; il ordonna d'élever un temple dans un endroit appellé Tong-tien-sou-ti pour y mettre sa statue, à laquelle il sit travailler incessamment. Hoei-tsong donna aussi un nouveau titre à l'Esprit de la terre que cette même secte honore, & voulut qu'on l'appellat le resplendissant, le grand Esprit Heou-tou-hoang-ti qui s'unit au Ciel, le suit, l'imite & possède une très-solide vertu; il ordonna de lui rendre les mêmes honneurs, & de pratiquer à son égard les céremonies

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1116.
Hoeï-tfong.

accoutumées pour le grand Yu-hoang-chang-ti; enfin, il détermina que le palais où il venoit de conférer ces titres d'honneur, porteroit dorénavant le nom du Ciel spirituel dont lui avoit parlé Lin-ling-sou.

HOEI-TSONG qui avoit été content des discours de ce Tao-sie, se persuada que tout le monde en seroit également satisfait; il sit donc publier qu'à tel jour qu'il détermina, Lin-ling-sou parleroit sur la doctrine dont il faisoit profession, & qu'il seroit libre aux lettrés & au peuple de l'entendre. Au jour indiqué, l'empereur se rendit dans la salle où devoit se faire ce discours, & s'assit à côté de l'orateur, qui étoit élevé sur une grande estrade. Ce Tao-ssé se sit d'abord saluer par tout l'auditoire, & reconnoître pour maître, après quoi il débita tant d'absurdités, entremêlées de traits ridicules, pour égayer ceux qui l'entendoient, que les éclats de rire des uns, mêlés aux mouvemens d'indignation des autres, en firent une assemblée si peu respectueuse, qu'elle auroit dû offenser l'empereur, s'il avoit été moins entêté de la doctrine de ces sectaires.

Quelques jours après, ce prince abusé, assembla tous les grands, pour les instruire de ce qu'il étoit, & comment il vouloit être appellé à l'avenir: » Je suis, leur dit-il, le fils » du Chang-ti, le prince Taï-siao-ti ou l'empereur du grand ciel; » sachant que l'empire de Chine avoit embrassé la doctrine » des Barbares jaunes, c'est-à-dire, la doctrine de Foé, j'ai prié » le Chang-ti, & lui ai dit que je me ferois volontiers le » maître des hommes pour les saire entrer dans le chemin » de la vérité; j'exige qu'à l'avenir vous m'appelliez Kiao- » tehu-tao-kiun-hoang-ti, (c'est-à-dire, empereur, maître de la loi & » prince de la doctrine«). Cet ordre sondé sur une extravagance

ne fut point suivi, & il n'y eut que les Tao-sse qui lui donnèrent ce titre.

CHRÉTIENNE. SONG.

Siao-pao-sien, gouverneur de la cour orientale des Leao, naturellement cruel, traitoit les peuples de Pouhai avec la Hoeï-tsong. plus grande dureté. Le premier jour de la première lune de cette année, dix jeunes gens qui avoient fait la débauche, s'étant armés chacun d'un fabre, escaladèrent les murs de son palais & firent main-basse sur tous ceux qu'ils v rencontrèrent; ils poignardèrent le gouverneur lui-même qui étoit accouru au bruit. Quelques-uns de ses gens en donnèrent aussi-tôt avis à Ta-cong-ting, qui présidoit le Houpeu, c'est-à-dire, le tribunal des tributs de cette cour. Ta-cong-ting remplaçant le gouverneur, rassembla à la hâte environ mille soldats, Tartares & Chinois, & accompagné du lieutenant du gouverneur, ils punirent les meurtriers, & rétablirent la tranquillité dans la ville.

Kao-yong-tchang, un des officiers subalternes, natif du pays de Pouhai, qui commandoit environ trois mille hommes de la garnison de Patankeou, apprenant ce qui venoit d'arriver, & d'ailleurs très-mécontent du gouvernement des Leao, joignit à ces troupes sept à huit mille de ses compatriotes, qui le suivirent volontairement, & il se saisit de la ville de Leao-yang, dans laquelle il prit le titre de prince; mais jugeant qu'il alloit avoir sur les bras une armée des Leao, à laquelle il lui seroit impossible de résister, il se determina à envoyer demander du secours au roi des Kin, promettant de se joindre à lui contre les Leao. Akouta lui fit dire par Houchapou, un de ses officiers: » Je consens a unir mes » forces avec les vôtres contre les Leao, mais la cour orientale » des Leao étant si proche de moi, comment après yous en

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1116.
Hoeï-tsong.

"cire rendu le maître, avez-vous aussi tôt usurpé un titre qui vous convient si peu? C'est ce que vous n'auriez pas dû faire, & pour réparer cette faute, soumettez-vous à moi, je vous promets le titre de prince & de vous soutenir contre ceux qui voudront vous le dipsuter ceux qui voudront vous le dipsuter ceux qui voudront

Kao-yong-tchang n'y consentit pas, & sur son refus, le roi des Kin envoya, à la quatrième lune, le général Oualou pour l'y obliger par la force; Tchanglin, général des Leao, assiégeoit alors Kao-yong-tchang dans Leao-yang; à l'approche de Oualou il leva le siége, & se retira jusqu'à Chin-tcheou: Oualou après l'avoir battu, prit cette ville, & s'avança ensuite vers Leao-yang.

Le rebelle Kaoyongtchang, quoiqu'effrayé de leur approche, se détermina à risquer une bataille contre les Kin, & alla au-devant d'eux, avec toutes ses forces, pour leur disputer au moins le passage du Ho-chouï; mais il arriva trop tard, ils avoient déja passé cette rivière. Kaoyongtchang rebroussa chemin, & retourna à Leao-yang, poursuivi par les Kin, qui le poussèrent l'épée dans les reins jusqu'au pied des murs de cette ville. Le lendemain Kaoyongtchang sit une sortie avec toute sa garnison; mais il sur reçu avec tant de valeur par les Kin, qu'il rentra avec une grande perte: s'étant sait jour à la tête de cinq mille cavaliers, pour se sauver du côté de Tchang-song, il sut arrêté dans sa suite par Tabouyé (1), de Leao-yong, & conduit au roi des Kin, qui le sit mourir.

Outre la prise de Leao-yang ou de la cour orientale des

<sup>(1)</sup> Au lieu de Tabouyé, le texte Chinois porte Tapouyé. Les Chinois n'ont pas le son de la lettre B. Editeur.

Leao, le général Oualou se rendit encore maître de huit autres villes, & soumit tous les Nutché civilisés, qui s'étoient rangés sous la puissance des Leao; le roi des Kin pour récompenser Soualou, lui donna le gouvernement de Leao-yang & de ses dépendances.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1116. Hoeï-tfong.

1117.

L'an 1117, un parti des Kin étant allé du côté de Paotcheou, qui appartenoit aux Coréens, & où il y avoit garnison, le gouverneur ne fit pas disficulté de les recevoir comme des troupes d'un royaume voisin avec lequel on n'étoit point en guerre; mais quand les Kin y eurent été introduits, ils chassèrent cette garnison, & s'emparèrent de la ville. Le roi de Corée envoya Pouma, un de ses officiers, en porter des plaintes à la cour des Kin, mais on ne voulut pas l'entendre; les Kin s'étoient, dès-lors, rendus si formidables, que les Coréens n'osèrent s'en venger.

Le roi des Leao désespéré de voir que les Kin devenoient tous les jours plus puissans, assembla l'élite de ses troupes, dont il donna la conduite à Yéliuchun: ce général étant arrivé sur les limites, écrivit une lettre à Oualoukou, général des Kin, pour lui proposer de faire la paix entre les deux couronnes. Oualoukou envoya cette lettre à Akouta, qui ayant dessein de continuer la guerre, répondit qu'il ne pouvoit parler de paix avec un prince qui avoit constamment resusé de lui renvoyer Asou, un de ses sujets rebelles.

Cependant Yeliuchun s'avança avec son armée jusqu'à la montagne Tsi-li-chan. Oualoukou envoya ordre à Oualun, qui commandoit à Leao-yang, de venir le joindre avec toutes ses troupes: son dessein étoit d'attaquer Hientcheou; avec ce renfort. Comme ces deux généraux réunis s'avançoient

Tome VIII.

Ccc

De l'Ere Chrétienne. Song. 1117. Hoei-tsong.

vers cette ville, Koyossé, ossicier des Leao, crut les surprendre, & vint les attaquer la nuit, mais ils surent vivement repoussés: Oualoukou voulant profiter de cet avantage, changea tout-à-coup de dessein, & alla attaquer Yeliuchun, qu'il battit, & poursuivit jusqu'à Ho-li-tchin. Alors il tourna ses armes contre Hien-tcheou, qu'il emporta de force; les pays voisins, Kien-tcheou, Y-tcheou, Hao-tcheou, Hoestcheou, Tching-tcheou, Tchuen-tcheou & Hoé-tcheou, consternés des succès constans de ce général, passèrent sous la domination des Kin.

Le roi des Leao allarmé de leurs conquêtes & des pertes énormes qu'il faisoit, envoya Yéliunoucou, son parent, demander la paix à Akouta. Ce roi des Kin lui sit écrire: "Si vous voulez m'honorer, comme un frère cadet doit "honorer son aîné, m'envoyer un tribut annuel des productions de vos états, me céder ce que vous appellez la "cour du milieu, & toutes les dépendances de la cour impériale; me donner en ôtage les fils & les descendans des "princes du premier ordre, & ensin accorder des passe-ports "scellés de votre sceau à tous ceux qui voudront aller & "venir dans les états des Song, des Hia & des Coréens, à ces "conditions je ferai la paix avec vous ". Le roi des Leao, révolté de ces propositions si sières & si humiliantes, ne daigna pas y répondre.

La cour impériale ignoroit absolument tout ce qui s'étoit passée en Tartarie entre les Leao & les Kin, & elle n'en auroit pas eu connoissance de long-temps, sans un certain Chinois appellé Kao-yo-ssé, revenu par mer du pays des Nutché à Teng-tcheou, qui en instruisst Ouang-ssé-tchong, comman-

dant des troupes de cette ville: cet officier n'en avoit pu rien apprendre, à cause du désaut de communication de Teng-tcheou à Sou-tcheou, qui avoit été rompue depuis long-temps; il vit d'abord les conséquences qui pouvoient résulter de cette guerre par rapport à la Chine, & il en donna avis à la cour impériale.

DE L'ERE
CHRÉILE NE
SONG.
1117.
Hoeinfong.

. Hoei-Tsong renvoya cette affaire au ministre Tsai-king & à l'eunuque Tong-koan, qu'il avoit placé à la tête de fon conseil privé; il donna ordre à l'un & à l'autre d'examiner ce qu'il y avoit à faire dans cette ocurrence. Ces deux ministres mandèrent Ouang-ssé-tchong pour avoir de plus amples éclaircissemens; mais le résultat de leurs conférences fut qu'il falloit envoyer de nouveau Kao-yo-ssé dans le pays = des Nutché, sous prétexte d'y acheter des chevaux : il étoit chargé d'examiner avec soin ce qui s'y passoit; Kao-yo-ssé partit de Teng-tcheou dans ce dessein; mais il fut obligé de revenir sans avoir pu obtenir qu'on le laissât passer chez ces Tartares. A son retour l'eunuque Tong-koan choisit Matching, un des premiers mandarins de la cour, & le chargea de pénétrer dans le royaume des Nutché, au nom de l'empereur, & on lui donna Kao-yo-ssé pour lui servir de guide. Ils s'embarquèrent à Teng-tcheou, & descendirent à Soutcheou sans aucune difficulté, dès qu'on sçut qu'ils étoient envoyés par l'empereur : ils furent conduits au roi des Kin. Ma-tching dit à ce prince que l'empereur ayant appris qu'il avoit conquis plus de cinquante villes sur les Khitan, il l'avoit envoyé pour l'en féliciter, lui proposer son alliance, & de se joindre à lui pour achever de les détruire; il ajouta que l'empereur, son maître, lui députeroit quelque grand de sa

1118.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1118.
Hoeï-tfong.

cour pour conclure les articles du traité qu'ils feroient ensemble, & qu'il avoit ordre de l'en assurer. Tel sut le commençement de l'alliance que les Kin sirent avec l'empire.

Le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1119.

Le roi des Kin reçut l'ambassadeur Chinois avec d'autant plus de plaisir, qu'il l'assuroit que l'empire, loin de donner aucun secours aux Leao, étoit dans la disposition de se joindre à lui contre eux; il espéroit que cette puissante alliance faciliteroit le dessein qu'il avoit d'enlever l'empire à ces Tartares; il garda cependant Ma-tching près de trois mois sans lui donner de réponse. Au bout de ce tems, ayant fait choisir les plus belles perles, de l'or en mine & d'autres curiofités de ses états, pour les offrir à l'empereur, il les remit à Lichen-king, du pays de Pouhaï, qu'il fit partir avec Matching. Cet ambassadeur des Kin fut bien traité à la cour impériale, où on le retint pendant dix jours; après quoi on le renvoya avec Ma-tching & Tchao-yeou-kaï, chargés de présens pour son souverain. Lorsque Li-chen-king reçut son audience de congé, l'empereur lui recommanda de dire à son maître que son dessein étoit d'attaquer de routes ses forces les Leao; oui, oui, répondit par deux fois Li-chen-king avec un air & un ton qui déplurent. En arrivant à Tengtcheou, l'envoyé Chinois Tchao-veou-kaï mourut, ce qui retint quelque temps dans cette ville Ma-tching & Li-chenking. Ils y étoient encore, lorsqu'on apprit à la cour que les Leao & les Kin avoient fait la paix ensemble, & que le roi des Leao avoit accordé à celui des Kin des lettres-patentes par lesquelles il le reconnoissoit en qualité d'empereur; alors

Ma-tching reçut ordre de ne pas partir, & on chargea un bas-officier, nommé Hou-king, de reconduire l'ambassadeur des Kin.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.

1119. Hoeï-tsong.

Akouta blâma l'empereur dont la conduite lui parut trop intéressée & trop sière; il se plaignit de ce qu'il s'étoit servi dans sa lettre d'un caractère qui signisse un ordre qu'il lui donnoit; il la rendit à Hou-king, qu'il chargea de lui dire que s'il avoit véritablement dessein de lier amitié avec lui, il falloit qu'il en changeât le style.

Un envoyé de Corée, qui vint alors à la cour impériale, dit à Hoei-tsong que son maître ayant sçu qu'il avoit sait alliance avec les Nutché contre les Leao, il l'avertissoit que tant que les Leao subsisseroient, la Chine pourroit aisément conferver ses limites septentrionales; mais que les Nutché étoient pires que des loups & des tigres, & qu'au lieu de faire alliance avec eux, il devoit au contraire s'apprêter à les repousser; l'empereur n'écouta pas avec plaisir cet avis du roi de Corée (1).

<sup>(1)</sup> A cette même époque, c'est-à-dire à la première lune de l'an 1119, des envoyés du royaume de Tchen-tching vinrent offrir leurs tributs à la cour impériale. Ce royaume de Tchen-tching, à ce que marque le Tong-kien-kang-mou, est situé au sud-ouest de la Chine, & a pour limites du côté de l'orient la mer; du côté de l'occident la province de Yun-nan; au midi le royaume de Tchinla qui en est éloigné d'un mois de chemin; enfin, au nord-ouest le pays de Kiao-tcheou, dont il est éloigné de quarante journées. Il compte cent cinq villes tant grandes que petites. On ne commença à connoître les Tchen-tching que l'an 955, seconde année de Chi-tsong, empereur des HEOU-TCHEOL, qu'ils apporterent à ce prince leurs nibuts pour la première fois, & depuis ils n'ont pas discontinué. Avant cette époque ils n'avoient aucune liaison avec la Chine. Le P. Gaubil remarque dans une note de son histoire de la dynastie des Mongous, pag. 190, que la partie du Tonquin qui répond à l'isle de Hai-nan, est appellée souvent dans les livres Chinois Tchentchen, & que la mer entre le Hai-nan & le Tonquin étoit appellée autrefois par les Indiens & les Arabes, la mer de Singi. Il ajoute que Tchen-tchen est aussi ur des noms de la ville royale de la Cochinchine. Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1119.
Hoeï-tfong.

A la troisième lune, le roi des Leao que la grande puissance des Kin inquiétoit, envoya Yéliunoucou pour engager leur roi à faire la paix avec lui; mais Akouta s'en tint aux propositions qu'il lui avoit déja fait faire par ce même envoyé; & pour lui prouver qu'il ne changeoit pas de sentiment, il les sit écrire de nouveau, & chargea Houtokoen, un de ses officiers, de les lui porter. Il en retrancha cependant quelques articles & modéra une partie du tribut qu'il exigeoit annuellement, mais il protesta que s'il resusoit après cela de les accepter, il seroit inutile de continuer cette négociation.

C'étoit pour la septième sois que Yéliunoucou étoit allé auprès du roi des Kin traiter de cette paix. Le roi des Leav voyant qu'il n'avoit rien à espérer davantage & qu'il falloit en passer par les conditions qu'il imposoit, lui sit dire qu'il les acceptoit, & qu'il lui délivreroit des lettres-patentes par lesquelles il lui donneroit le titre d'empereur. Akouta envoya Tsanmou pour recevoir ces lettres; mais lorsqu'il vit que le roi des Leav ne l'y traitoit point en frère aîné, & qu'au lieu de donner à ses états le nom de grand empire des Kin, il les appelloit simplement le royaume de Tong-haï, du nom d'un petit état, il se crut insulté & renvoya le diplôme par Tsanmou.

Les Nutché n'avoient, dans les commencemens, aucun caractère d'écriture, & jusques-là ils ne connoissoient point les livres; ils étoient obligés de se servir d'interprètes soit pour écrire leurs lettres, soit pour avoir le sens de celles qu'ils recevoient, ce qui étoit sujet à de grands inconvéniens. Akouta consulta les seigneurs de sa cour, & voulut avoir une écriture qui sût particulière à sa nation. Il chargea Ouyé, Moulianhou & Couchin de ce soin; & comme les Kin

avoient beaucoup de Leao & de Chinois à leur service, ils fe procurèrent de leurs livres, & les ayant étudiés, ils formèrent de nouveaux caractères d'après ces modèles (1).

DE L'ERE
CHRÉIIENNE.
Song.

Hoei-tsong.

Moulianhou, & ses collègues firent en peu de mois de grands progrès. Ils se servirent d'abord des caractères Chinois appellés Kiaï-tsé ou Kiaï-chu, & suivant la forme des lettres des Khitan, ils donnèrent naissance à une troisième sorte d'écriture dont ils se servirent & qui eut d'abord cours parmi eux; dans la suite ils en admirent une plus courante & plus petite qui devint d'un usage ordinaire.

Le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de soleil.

La cour impériale, attentive sur ce qui se passoit en Tartarie, voulut traverser la paix projettée entre les Kin & les Leao; comme ses vues étoient de rentrer en possession du pays de Yen que ces derniers lui avoient enlevé depuis longtemps, elle croyoit qu'elle n'en viendroit point à bout tant que les Leao subsisteroient, & qu'il étoit de son intérêt de réunir ses forces à celles des Kin pour achever de les exterminer. Elle résolut donc, conformément à ce dessein, d'envoyer Tchao-leang-ssé dans le pays des Kin, qui, sous le prétexte spécieux d'acheter des chevaux, agiroit auprès d'Akouta pour mettre des obstacles à cette paix.

I120.

<sup>(1) »</sup> Les Kin, dit le P. Gaubil dans une note de son histoire des Mongous, pag. 87, dans leur commencement n'avoient ni caractères, ni livres, ni histoire, L'an 1119, ils firent des caractères sur le modèle de ceux des Khitan ou Leao. Je n'ai pu encore, ajouta-t il, trouver de ces caractères. Dans la suite, les princes de la maison des Kin eurent, à l'exemple des empereurs Chinois, des princes de la maison des Kin eurent, à l'exemple des empereurs Chinois, des tribunaux pour l'astronomie & pour l'histoire... On voit en Chinois & en Tartare Mantcheou l'histoire de la dynastie des Kin; cette histoire est fort ample «, Editeur.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1120.
Hoeï-tfong.

Ces précautions n'étoient pas nécessaires pour engager les Kin à continuer la guerre contre les Leao, ils y étoient tout-àfait déterminés; les Leao pour répondre aux plaintes que Tsan-mou leur fit de la part d'Akouta, envoyèrent Siaofiniliei dire à ce prince, que les titres de grands & de saints qu'ils n'avoient pas donnés à ses états, étoient les mêmes qu'on donnoit par honneur aux ancêtres, & qu'ils n'avoient point cru devoir les employer pour cette raison. Le roi des Kin, piqué de ce subterfuge, dit alors à ses grands:» Les Leao jusqu'ici » ont toujours été battus par nos troupes, & ils viennent » nous demander la paix, afin de nous amuser par de vaines » paroles pour reprendre haleine; il ne faut plus nous laisser » tromper, préparons-nous à nous mettre en campagne à » la quatrième lune; Sieïkou demeurera ici avec mille soldats » pour la garde de la ville; Chévou avec les autres troupes » de ces quartiers, viendra nous joindre auprès de la rivière » Hon-ho «. Dès ce moment les négociations furent interrompues entre ces deux nations, & on ne parla plus de paix.

Akouta se mettant lui-même à la tête de ses troupes, se sit accompagner de Siaosiniliei, l'envoyé des Leao, & par Tchaoleang-ssé, l'envoyé des Chinois; il marcha droit à la cour des Leao, dans laquelle commandoit Yéliutabouyé, prince de la famille royale des Yéliu. En approchant de cette ville, il envoya Mayé, qui avoit quitté les Leao pour passer à son service, avec un ordre par écrit adressé à toutes les troupes & aux habitans, pour qu'ils eussent à se soumettre incessamment, s'ils ne vouloient pas éprouver la sureur de ses armes.

Yéliuyenhi, roi des Leao, prenoit le divertissement de la chasse près de la montagne Hou-tou-pé, lorsqu'on lui apprit

lui apprit l'arrivée des Kin; il détacha Yéliupessépou avec trois mille hommes d'élite, qui se jettèrent assez heureuse-

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
Song.

Hoeï-tsonge

A la cinquième lune, Akouta se rendit au pied des murailles de cette capitale des Leao, & adressant la parole aux deux envoyés Siaosinilieï & Tchao-leang-ssé, il leur dit, qu'il les avoit amenés, asin qu'ils sussent témoins oculaires de la manière dont il savoit commander des troupes, & qu'ils pussent en rendre compte à leurs maîtres. A l'instant, il sit escalader la ville avec un bruit esfroyable de tambours, & il l'attaqua avec tant de vigueur, depuis la pointe du jour jusqu'à midi, qu'ensin il emporta les dehors de la place, & établit ses gens sur les remparts; Yéliutabouyé vint se soumettre au roi des Kin avec tout son gouvernement. L'envoyé Chinois présenta au vainqueur une coupe de vin pour le féliciter de sa victoire, & tous ses gens sirent retentir les airs du sameux cri de guerre dix mille ans; après cette conquête, Akouta se retira.

A la huitième lune, Tchao-leang-sté pensa à retourner en Chine; mais avant que de quitter le roi des Kin, il lui dit:

"Autresois le pays de Yen appartenoit à la Chine, & les

"Leao nous l'ont enlevé injustement; si votre majesté y

"consent, Ta-ting-sou, qui est la cour du milieu des Leao,

"sera de l'empire des Kin, & Si-tsin-sou, qui est la cour de

"Yen, sera de la Chine comme auparavant « Le roi des

Kin accéda à cette proposition, & pour prouver qu'il avoit

intention de tenir parole, il écrivit lui-même à l'empereur: " Je me contente du pays qui est depuis Ping-ti &

"Song-lin jusqu'à Kou-pé-keou; les troupes Chinoises s'em
"pareront du pays qui est au midi; de part & d'autre on ne

Tome VIII.

De de

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. II20.

Hoei-tfong.

no doit pas s'épargner pour attaquer les Leao avec la plus » grande force, autrement nos deux empires ne resteront pas » long-temps en paix «.

Afin de s'assurer si l'empereur consentiroit à ce qu'il lui proposoit, il envoya Pokin accompagner Tchao-leang-ssé jusqu'à la cour impériale; Hoei-Tsong, pour prouver de fon côté au roi Akouta qu'il ratifioit tout ce qui avoit été arrêté dans cette négociation, lui envoya Ma-tching avec une lettre conçue en ces termes: » Le grand empereur des » Song, au grand empereur des Kin: vous me pressez par » votre lettre de punir les Khitan; j'agrée votre proposition, » mes troupes sont déja en marche sous les ordres de Tong-» koan; de part & d'autre nous ne passerons point la forte-» resse de Kou-pé-keou « (1).

Le premier jour de la dixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Le roi des Leao avoit quatre fils, Yelinsiniliei, l'aîné, prince de Tchao, Yéliuaoloua, prince de Tçin, Yéliuting, prince de Tsin, & enfin Yéliuning, prince de Hiu; Aoloua, fils de la princesse Ouenfeï, avoit d'excellentes qualités, qui donnoient de lui les plus grandes espérances.

Depuis que les Nutché faisoient la guerre aux Leao, ceux-ci avoient perdu presque la moitié des villes qu'ils possédoient

1111.

<sup>(1)</sup> A la douzième lune de cette même année 1120, l'histoire marque que les Tchinla vinrent apporter leur tribut à l'empereur. Il a déja été question de ces Tchinla dans la note que j'ai mise à l'an 1119. Leur royaume étoit situé au midi de celui des Tchen-tching & pouvoit avoir sept mille ly de circuit ou environ soixantedix lieues. On dit qu'ils n'avoient commencé à venir à la Chine que la seconde des années dites Tching-ho, c'est-à-dire, l'an 1112, douzième année du règne de HOEE-TSONG; & que l'empereur donna à leur chef, appellé Kin-peou-pin-chin, le titre de roi. Editeur.

en Tartarie; cependant Yeliuyenhi, leur roi, ne discontinuoit pas ses chasses; cette conduite avoit éloigné de sa personne les plus sidèles d'entre ses grands; la princesse Ouenseï l'ayant exhorté plusieurs sois, mais toujours inutilement, crut que des chansons produiroient plus d'esset que sa morale, elle en composa elle-même, qu'elle chanta: Yéliuyenhi se dégoûta d'elle & ne voulut plus la voir: ce sut tout le fruit qu'elle retira de ses conseils.

De l'Ere Chré sienne. Son G. 1121. Hoeï-tfong.

Siaofongsien, frère aîné de la princesse Yuenfeï, mère des princes Yéliuting, & Yeliuning voyant que le prince Aoloua réunissoit tous les cœurs en sa faveur, craignit qu'il n'héritât de la couronne au préjudice de ses neveux, & il s'occupa des moyens de l'en exclure. La princesse Ouenseï avoit deux sœurs, dont l'aînée avoit épousé Yéliutaholy, & la cadette Yéliuyutou; un jour ces deux sœurs eurent la curiosité d'aller voir l'armée. Siaofongsien dit à un des favoris du roi, que la princesse Ouenfei cherchoit à gagner Siaoyu, général de la cavalerie, de même que Yéliuyutou & Yéliutaholy, pour mettre le prince Aoloua sur le trône, & obliger le roi à abdiquer. Le monarque, à qui le favori rendit ce propos, fe laissant emporter à son naturel brusque & colère, envoya sur-le-champ mettre à mort Yéliutaholy & le général de la cavalerie, ensuite il donna ordre à la princesse Ouenseï de se faire mourir elle-même. Yélinyutou qui étoit à l'armée, craignant d'être enveloppé dans cette proscription, se sauva avec mille à douze cents cavaliers, & se réfugia auprès du roi des Kin. Siaohiamaï reçut ordre de courir après lui, mais lorsque cet officier arriva à Liu-chan-hien, considérant que Siaofongsien étoit un homme méchant, à qui le roi donnoit toute sa confiance, & dont on n'éprouvoit

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1121.
Hoeï-tsong.

que du mépris, que Yeliuyutou, au contraire, étoit un des princes de la famille royale, le plus brave & le plus éclairé, il ne jugea pas à propos de le poursuivre davantage, & il dit à son retour qu'il n'avoit pu l'atteindre.

Yélinyutou fut accueilli d'Akouta avec de grandes marques de distinction & d'estime; ils curent ensemble de longues conférences sur l'état actuel des Leao, & sur la conduite de leur monarque. Après ces éclaircissemens, Akouta écrivit à un de ses principaux officiers de tenir les troupes prêtes à partir au premier jour, parce qu'il vouloit attaquer en personne les Leao. Cependant ce prince désérant au conseil de Niyamoho, ne sut pas de cette campagne. Il consia le commandement de son armée à Sieyé, auquel il donna pour lieutenans-généraux Poukianou, Niyamoho, Ouapen, Oualipou, & Poulouhou, conduits par Yélinyutou: ils allèrent droit à Ta-ting-sou, qui étoit la cour du milieu des Leao; cette ville sut vivement attaquée & presque aussi-tôt emportée; ils se rendirent ensuite maîtres de Tçé-tcheou.

de Yuen-yang-lo; quand on lui apprit que Yéliuyutou avoit amené les Kin jusqu'à sa cour, il sut saiss d'une grande frayeur. Le traître Siaosongsien lui sit entendre que Yéliuyutou étoit venu dans le dessein de mettre sur le trône le prince Aoloua, mais que s'il pouvoit se résoudre à sacrisser ce sils, il feroit échouer cette entreprise, parce que les ennemis se retireroient d'eux-mêmes. Par malheur pour le jeune prince de Tein, on découvrit que Yéliusapa & quelques

Le roi des Leao étoit alors occupé à la chasse dans le pays

autres avoient récllement comploté de mettre le gouvernement entre ses mains; la découverte de cette conspiration persuada au roi des Leao qu'il ne seroit tranquille sur le

EIZZ.

trône, que par la mort de ce fils, & il se détermina à le faire étrangler, après avoir puni de mort Yéliusapa & ses complices. Toute l'espérance des soldats & des peuples étoit sondée sur Aoloua; ce prince sut généralement regretté & pleuré d'autant plus amèrement qu'on désespéra dès-lors de pouvoir sauver la monarchie.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1122.
Hoeï-tfong.

Après la prise de Tçé-tcheou, le prince Yéliuyutou conduisit les Kin à une maison de campagne où le roi des Leao venoit ordinairement se reposer des satigues de la chasse; ce prince chassoit alors dans le pays de Yuen-yang-lo; à cette nouvelle, il s'ensuit, avec cinq à six mille gardes qui ne le quittoient point, dans le pays de Yun-tchong. Il portoit toujours avec lui le grand sceau de ses états, & il le perdit en traversant le Sang-kan-ho, rivière au sud de Taïtong-sou.

Le général Niyamoho, informé que Hiamo, prince de Hi, étoit avec un corps de troupes à Pé-ngan-tcheou, le furprit & le battit; ensuite ayant pris la ville, il détacha Kouchin qui s'assura de tous les pays voisins, & sit prisonnier Sinilier, officier des gardes Leao; la terreur qu'inspiroit le nom des Kin répandoit la consternation par-tout où ils se présentoient & les troupes ennemies mettoient les armes bas: Kouchin en avertit le général Siéyé qui se mit aussi-tôt en marche par Tsing-ling, & envoya dire à Niyamoho d'entrer par Piao-ling, & qu'ils se rejoindroient au pays de Yangtching-lo.

Le traitre Siaosongssen continuoit à faire entendre au roi des Leao, que les succès rapides des Fin consternoient, qu'il ne devoit pas s'en inquieter, & que bientôt ils retourneroient dans leur pays; cependant on vint l'avertir qu'ils avoient

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1122.
Hoeï-tfong.

déja franchi les montagnes de l'ouest, & qu'ils ne tarderoient pas à venir le chercher dans le pays de Yun-tchong; le roi monta aussi-tôt à cheval & prit la suite du côté de Pé-chouï-lo. Nivamoho l'apprenant, se mit à ses trousses à la tête de six mille cavaliers choisis, & comme il étoit sur le point de forcer fon camp, le prince fugitif n'ayant pas le temps de délibérer fur ce qu'il avoit à faire, se sauva avec ses plus braves cavaliers dans la montagne Kia-chan. Ce fut dans cet instant qu'il ouvrit les yeux fur les mauvais conseils que lui avoit donné Siaofongsien & sur les fausses démarches qu'il lui avoit fait faire; il lui reprocha durement que lui & ses enfans l'avoient perdu & réduit dans la trisle position où il se trouvoit; il lui dit qu'il ne vouloit pas les faire mourir, parce qu'il n'en retireroit aucun avantage réel, mais qu'ils pouvoient chercher à se sauver & qu'il leur désendoit absolument de le fuivre.

Siaofongsien descendit aussi-tôt de cheval & se précipita aux genoux du roi, le cœur serré & les yeux baignés de larmes, sans pouvoir proférer un mot; après son départ, il remonta à cheval & chercha son salut dans la fuite; mais il n'eut pas fait quelques ly, qu'il fut arrêté lui & ses fils par un parti des Kin qui les envoyèrent enchaînés à la grande armée. Siaoang, son fils aîné, su exécuté sous ses yeux. Siaosongsien sut envoyé, ainsi que Siaoyu, son second fils, au roi des Kin; mais l'escorte qui les conduisoit, ayant été rencontrée en chemin par un parti des Leao, il enleva le père & le fils; ces deux prisonniers ne surrent pas pour cela épargnés; les Leao les mirent l'un & l'autre en pièces.

Lorsque le roi des Leao avoit abandonné la cour de Yen, il v avoit laissé Tchanglin, un de ses ministres, avec Yéliu-

chun & Lichuouen pour la garder: ce dernier, apprenant que le roi s'étoit sauvé à la montagne Kia-chan, & qu'il seroit presque impossible de recevoir ses ordres, prit l'avis de Lichuneng, son srère, & de Liché, son sils, & proposa à Tchanglin de reconnoître pour maître Yéliuchun: "Il est vrai, répondit Tchanglin, que nous nous trouvons dans des circonstances qui permettent de nommer quelqu'un pour prendre soin du gouvernement, mais il est impossible de le rétablir ...— "Quant aux affaires présentes, lui dit Lichuneng, c'est le Tien qui le veut ainsi; si le cœur des hommes ne change pas, peuvent-elles changer de face ...

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1122.
Hoeï-tfong.

Tchanglin n'osa s'opposer à ce que Lichuneng lui proposoit; alors celui-ci ayant invité les principaux d'entre les grands, tant des Tartares que des Chinois soumis aux Leao, ils se transportèrent au palais de Yéliuchun, & renouvellant ce qui s'étoit passé dans une circonstance à-peu-près parcille sous la grande dynastie des TANG, ils pressèrent ce prince de prendre possession du trône; Yéliuchun, essrayé de cette proposition, voulut s'échapper; mais Liché l'arrêta par ses habits: alors tous les grands se jettant à genoux, déclarèrent qu'ils le reconnoissoient pour leur prince. Yéliuchun, poussant un grand soupir, se vit obligé de céder à leurs instances. Il créa ses officiers, & chargea en particulier. Yéliutaché du département de la guerre.

Yéliutaché, descendant à la huitième génération de Yéliuapaoki, fondateur des Leuo, étoit versé dans les lettres de sa nation & dans celles des Chinois, & il n'avoit pas cru au-dessous de lui de prendre le degré de docteur; il n'étoit pas moins habile dans tous les exercices de la guerre, & il n'y avoit aucun officier qui tirât mieux de la slèche que

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1122.
Hoeï-tfong.

lui, foit à pied, foit à cheval; comme il étoit lettré du premier ordre dans le fameux collége que les Chinois appellent Han-lin, & que les Leao appelloient en leur langue Linya, on lui avoit donné le furnom de Yéliu-linya.

Cependant les Kin, volant de conquête en conquête, s'avancèrent du côté de Taï-tong-fou, cour occidentale des Leao; Kengchéoutchong, sur l'avis qu'il eut de leur dessein, fe mit en marche à la tête des troupes qu'il avoit sous son commandement pour secourir cette capitale; Niyamoho, Moulianho, Ouapen & autres généraux des Kin s'y rendirent fuccessivement. Niyamoho, arrivé le premier, donna tête baissée sur les troupes de Kengchéoutchong, qu'il battit complettement : ses collègues, qui le suivoient de près, s'étant mis de la partie, détruissrent presque entièrement ce corps d'armée. Le pays d'alentour, Taï-tong-fou & toutes les villes de sa dépendance ouvrirent leurs portes aux troupes victorieuses des Kin. Le rebelle Asou, qui étoit presque l'unique cause de cette guerre par le refus qu'avoient fait constamment les Leao de le rendre aux Kin, fut fait prisonnier dans la ville de Tong-ching-tcheou, & envoyé à Akouta, qui se contenta de le faire fustiger, & lui rendit ensuite sa liberté.

La cour impériale, malgré le traité qu'elle avoit fait avec les Kin, n'avoit point encore mis d'armée en campagne contre les Leao. Plusieurs grands s'étoient opposés à l'exécution de ce traité, & prétendoient qu'on ne pouvoit rompre avec les Leao, sans faire tort à la réputation de l'empire; cette affaire ayant été débattue long-temps dans le conseil, à la fin la guerre sut décidée: on donna à l'eunuque Tong-koan une armée de cent cinquante mille hommes,

qu'il divisa en deux corps, sous les ordres de Tchong-ssétao & de Sin-hing-tsong. Le premier prit la route de Pé-keou, & le second celle du village de Fan-tsun; mais ils furent battus l'un & l'autre par Yéliutaché & par Siaooua, que le nouveau monarque des Leao envoya contre eux. L'empereur intimidé de cet échec, leur envoya ordre de revenir.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SONG.
1122.
Hoeï-tsong.

A la sixième lune, mourut Yéliuchun, que Litchuouen avoit fait reconnoître roi des Leao à la cour de Yen; la princesse Siaochi, son épouse, se sit déclarer régente, & se chargea du gouvernement; Lichuouen, qui étoit ministre d'état, s'opposa à cet arrangement, parce qu'il étoit mal dans l'esprit de cette princesse: elle le cassa en esset dès qu'elle se vit maitresse; cette disgrace lui causa tant de chagrin, qu'il écrivit à un de ses amis qui étoit attaché aux intérêts de la Chine, pour l'inviter à venir se rendre maître de cette ville importante, & reprendre tout le pays de Yen; mais ce complot ayant transpiré, la princesse le sit arrêter, & elle le sit mourir avec toute sa famille.

Les Hia, qui jusques-là étoient demeurés tranquilles, commencèrent à craindre qu'après la destruction des Leao, les Kin ne vînssent tomber sur eux. Pour écarter cette tempête, dont ils se croyoient menacés, ils envoyèrent une armée de trente mille chevaux sous les ordres de Lileangsou, pour soutenir les Leao, en qualité de troupes auxiliaires. Oualou & Leouché, généraux des Kin, les rencontrèrent dans le pays de Y-chouï; ils eurent la délicatesse de ne les point attaquer qu'au préalable, il ne les eussent fait expliquer sur le motif de leur armement, mais alors ils sondirent sur eux avec tant d'impétuosité, qu'ils les menèrent toujours

Tome VIII.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1122.
Hoeï-tfong.

battant jusqu'au pays de Yé-cou, où ayant trouvé les rivières débordées, ils périrent presque tous dans les eaux.

A la feptième lune, la cour impériale remit des troupes en campagne, dans l'espérance qu'il lui seroit plus aisé de s'emparer du pays de Yen, sous la régence de Siaochi: Tong-koan & Tsai-yeou surent nommés généraux de cette armée, & on leur donna pour lieutenant-général Lieou-yen-king, gouverneur des trois villes de Ho-yang. Lorsque ces officiers surent en marche, ils apprirent que Siaooua étoit préparé à les recevoir avec une armée aussi forte que la leur. Ils pensèrent que les ennemis n'avoient pu rassembler tant de troupes qu'en dégarnissant les places, & ils détachèrent servètement cinq mille hommes pour surprendre la ville de Yenchanson. Mais Siaooua en ayant été averti, envoya un détachement qui arriva avant celui des Impériaux, & se mit en embuscade dans un vallon, par lequel il devoit nécessairement passer; les Chinois surent presque tous tués ou pris.

Siaooua, général expérimenté, coupa aux Chinois le chemin par où ils tiroient leurs provisions de bouche, & leur enleva un grand convoi; il sit prisonnier Ouang-yuen, ainsi que toute son escorte, & l'armée Impériale sans vivres, sur bientôt réduite à la dernière extrémité. Quelques jours après, à la dixième lune, & lorsque les Impériaux s'y attendoient le moins, ce général s'approcha d'eux pendant la nuit & les surprit. Dans la frayeur que leur donna cette attaque imprévue, ils ne pensèrent qu'à suir & abandonnèrent tout pour se sauver; Siaooua les poursuivit jusqu'à la rivière de Tcho-choui; pendant plus de cent ly, on trouvoit la terre couverte de corps morts. Cette désaite ruina absolument

l'armée impériale qui étoit de plus de cent cinquante mille hommes, & dont à peine il en réchappa quelques mille; les gens de Yen firent des vaudevilles & des chansons, pour se railler de l'inexpérience des officiers Chinois & de la lâcheté de leurs troupes.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1122.
Hoeï-tfong.

Cependant le roi des Leao, auquel on avoit enlevé sa cour occidentale & tout le midi du Cha-mo, se retira dans le pays de Osoliei; Sievé, un des généraux des Kin, envoya Oualipou dire à Akouta qu'on avoit fait la conquête du pays de Yun-tchong, mais que les Leao avoient encore un grand nombre de troupes sur pied, & d'ailleurs que les peuples qu'ils avoient foumis étoient toujours portés d'inclination pour leurs anciens maîtres; il ajoutoit que ses officiers & ses foldats espéroient qu'il viendroit lui-même se mettre à leur tête; le roi des Kin se rendit à son armée: on lui dit, à son arrivée, que le roi des Leao étoit au pays de Ta-yu-lo; aussi-tôt il se mit à la tête de dix mille Chinois, & alla l'y chercher. Poukianou & Oualipou prirent les devants avec quatre mille hommes, & marchant à grandes journées, ils atteignirent ce prince fugitif au pays de Chéniento, où il étoit avec une armée de vingt-cinq mille hommes. Les officiers Kin se trouvèrent embarrassés; Yéliuyutou leur représentoit qu'ils étoient trop foibles & leurs chevaux trop las, pour risquer d'attaquer les Leao, & qu'il falloit nécessairement attendre l'arrivée d'Akouta. Oualipou, d'un autre côté, craignoit que le roi des Leao ne se sauvât encore, & qu'on ne put ensuite le rejoindre; mais les Leao qui les virent en si petit nombre, loin de penser à se sauver, étendirent leurs vingt-cinq mille hommes en demi-lune, dont les deux extrémités se rapprochant infensiblement, enveloppèrent les Kin de toutes parts.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1122.
Hoeï-tsong.

Le roi des Leao qui se croyoit sûr de la victoire, conduisit les reines & princesses de sa suite sur une hauteur, d'où elles pouvoient aisément découyrir la bataille; il paya cher cette présomption: Yeliuvutou reconnut sur cette élévation l'étendard & les autres marques de la dignité royale qui suivoient toujours ce prince, & il les fit remarquer aux officiers des Kin, en les assurant qu'il devoit y être: aussi-tôt Qualipou courut au grand galop de ce côté là avec un détachement de sa petite division, & causa tant de frayeur à ce roi, qu'il prit la fuite, & communiqua sa terreur à ses vingt-cinq mille hommes, qui ne pensant qu'à le suivre, laissèrent les Kin maîtres du champ de bataille. Akouta étant arrivé sur ces entrefaites, il blâma Oualipou de ce qu'il n'avoit pas poursuivi le roi des Kin; Oualipou fur-le-champ remonta à cheval, & fit tant de diligence, qu'étant arrivé au pays de Oulitchétou, il obligea ce roi, qui n'en étoit pas éloigné, à lui abandonner tous fes équipages pour fuir avec plus de vîtesse; Siaoteliei fut pris dans cette occasion.

Comme le pays de Yen, en entier, étoit encore entre les mains des Leao, & que les Chinois, par leur traité avec les Kin, s'étoient chargés de le leur enlever, Akouta envoya Litsing à la cour Impériale pour se plaindre de leur lenteur; Hoei-Tsong lui dépêcha Tchao-leang-ssé, qui répondit à ces plaintes, & demanda en même-temps de céder encore aux Chinois les départemens de Yng-tcheou, de Ping-tcheou & de Louan-tcheou. Lorsque l'empereur avoit fait ses conventions avec les Kin, il avoit parlé des villes que le fondateur de la dynastie des Tçin postérieurs avoit cédées aux Khitan, & non de ces trois derniers départemens qui n'en étoient pas. Akouta ne voulut point entendre à cette nouvelle pro-

position. Poukianou chargé de traiter avec l'envoyé Chinois, reprocha que HOEI-TSONG n'avoit pas attaqué fortement les Leao dans le pays de Yen, comme il l'avoit promis, & pour cette raison on ne vouloit plus lui céder que les six villes de Ki-tcheou, de Kin-tcheou, de Tan-tcheou, de Chun-tcheou, de Tcho-tcheou & de Y-tcheou. Tchao-leang-ssé se récria sur la mauvaise soi des Kin, & s'en revint sans avoir rien conclu.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1122.
Hoeï-tfong.

Le général Tong-koan, après l'échec qu'il avoit reçu de la part des Leao, remit une armée sur pied; mais dans la crainte d'échouer une troisième sois, il envoya un de ses officiers prier en secret le roi des Kin d'agir de son côté, afin qu'il pût réduire plus aisément le pays de Yen. Ce prince y consentit, & sit entrer trois armées par trois endroits dissérens. La princesse Siaochi qui gouvernoit le pays de Yen en sut allarmée; elle envoya jusqu'à cinq sois vers Akouta, pour le prier d'établir Yésiuting, roi des Leao, qui se reconnoîtroit son vassal: Akouta sut inébranlable, & la régente obligée de mettre ses meilleures troupes à Kiu-yong-koan, pour fermer cette entrée aux Kin.

C'étoit une bien foible barrière pour des troupes victorieuses, & les Kin eurent bientôt sappé ses murs, qui dans leur chûte écrasèrent beaucoup de monde; les Leao ne se désendirent point & se dispersèrent. Les Kin alors s'avancèrent vers le midi avec leur célérité ordinaire, & s'approchèrent de la cour de Yen. Kaolou qui commandoit dans Yen-king, sut le premier à envoyer sa soumission au roi des Kin, qui la reçut, & entra dans cette ville par la porte du midi. Il plaça Intehouko & Léouché avec une partie de ses troupes sur les remparts, & établit son camp hors de la ville près de la porte

DE L'ERE
CHRÉTIENNE
SONG.
1121.
Hoeï-tfong.

par laquelle il étoit entré: Tsokikong, ministre des Leao, vint à la tête des officiers l'assurer de sa soumission. Akouta les reçut avec clémence, & ayant consirmé chacun d'eux dans le poste qu'il occupoit, il les envoya dans les dissérens tcheou & hien exhorter les habitans à suivre leur exemple, & à ne pas l'obliger de les y contraindre. La princesse Siaochi, qui vit tout perdu pour elle, se sauva avec Siaooua par Kou-pékeou, & se retira du côté de Tien-té (1).

L123.

Lorsque l'empereur sçut que les Kin avoient fait la conquête de la cour de Yen, il renvoya Tchao-leang-ssé à Akouta pour lui parler de cette cour & de celle de l'ouest, qu'il avoit dessein de réunir de nouveau à l'empire. Le roi des Kin répondit à cette proposition: » Si votre maître veut avoir les villes de Yng-tcheou, de Ping-tcheou & de Louan-tcheou, je ne dois point vous céder la cour de vYen «; ensuite lui montrant une réponse qu'on lui avoit faite dans les commencemens de la part de l'empereur, Tchao-leang-ssé y lut ces mots: » Si nos troupes prennent la ville de la cour de Yen, les douanes & les tributs appartiendront

<sup>(1)</sup> A la fin de cette même année 1122, le Hou-pou, c'est-à dire le tribunal qui s'occupe des revenus de l'état, présenta à Hoei-tsong le dénombrement de l'empire. Il étoit divisé en vingt-six provinces appellées Lou; en quatre cours différentes; on y comptoit tiente fou ou villes du premier ordre; deux cents cinquante-quatre tcheou, soixante-trois kien, douze cents trente-quatre hien, vingt millions huit cents quatre-vingt-deux mille deux cents cinquante-huit familles payant tribut, & quarante-six millions sept cents trente-quatre mille sept cents quatre-vingt-quatre bouches. La sixième des années dites Yuen-fong, c'est-à-dire l'an 208;, ce même tribunal présenta à l'empereur Chin-tsong un dénombrement qui faisoit monter le nombre des familles payant tribut à dix-sept millions deux cents onze mille sept cents treize seulement. L'an 1014 il étoit encore moindre, puisqu'il ne montoit qu'à neuf millions neuf cents cinquante-cinq mille sept cents vingt-neuf. Editeur.

» à l'empire des SONG «. — » Sans doute, dit alors Tchao» leang-slé, que les tributs doivent aller à celui qui est
» maître de la terre; donner une terre & en garder le
» revenu, c'est ne rien donner «. — » Il ne s'agit pas de cela,
» dit Niyamoho, c'est nous qui avons pris la cour de Yen,
» & nous devons l'avoir; si vous ne nous la cédez pas inces» samment, vous pouvez retirer les troupes que vous avez à
» Tcho-tcheou & à Y-tcheou, & n'en point laisser sur nos
» limites «; le roi des Kin renvoya Li-tsing avec Tchao-leangsté pour négocier cette affaire à la cour Impériale.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1123.
Hoet-tfong.

Lorsque Li-tsing y fut arrivé, le ministre Ouang-sou lui dit que la Chine n'avoit point cédé les revenus du pays de Yen; mais que l'empereur pour faire voir à son maître qu'il vouloit vivre en bonne intelligence avec lui, avoit promis de lui donner tous les ans une fomme d'argent & une certaine quantité de pièces de foie : sans vouloir entrer dans une plus longue conférence avec ce député, il donna ses instructions à Tchao-leang-ssé, & les renvoya tous deux au roi des Kin. Ce dernier refusa de céder les villes de Ping-tcheou & de Louan-tcheou, deux places qui lui étoient nécessaires pour la conservation de ses frontières; & quant aux revenus du pavs de Yen, il se rabattit à n'en exiger que la sixième partie; mais il ajouta, que si les Chinois persistoient à le lui refuser, ils pouvoient retirer leurs troupes de l'ancien pays de Tchotcheou & de Y-tcheou qui lui appartenoit. Les troupes Chinoises avoient pris Tcho-tcheou & Y-tcheou sur les Leao; l'envoyé en fit la remarque; mais Akouta lui dit de retourner à la cour impériale, & qu'il attendoit sur cela une réponse précise de Hoei-Tsong. On accorda au roi des Kin tout ce qu'il demandoit, & aussi-tôt ce prince envoya Intchouko &

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1123.
Hoeï-tfong.

Kouchin confirmer par ferment, en son nom, le traité qu'on devoit conclure à Tcho-tcheou; Lou y & Tchao-leang-ssé s'y rendirent de la part de l'empereur.

Lorsque Kouchin eut vu le traité que les Chinois avoient apporté, il trouva à redire à certains termes, qui ne marquoient pas assez de respect envers leur prince; Lou-y dit qu'il avoit été écrit par l'empereur lui-même, pour faire voir au roi des Kin l'estime & la considération qu'il avoit pour sa personne; mais les Kin ne se payèrent pas de cette raison, & il fallut le corriger comme ils le demandoient. De plus, comme Tchao-ouensin & plusieurs autres s'étoient sauvés sur les terres de l'empire, ils exigèrent qu'on leur remît ces sugitifs avant que de rendre le pays de Yen; & outre cela, ils exigèrent encore une certaine quantité de riz.

Quand les Kin eurent obtenu toutes leurs demandes, ils confirmèrent avec serment le traité d'alliance, par lequel ils cédoient la cour de Yen à la Chine, avec six départemens, mais ils ne firent aucune mention des villes de Yngtcheou, de Ping-tcheou & de Louan-tcheou, ni de leurs dépendances, comme n'ayant point été du nombre de celles que le fondateur des TÇIN postérieurs avoit cédées aux Khitan; & indépendamment de cette restriction, ils pillèrent les territoires qu'ils cédoient aux Chinois, & en enlevèrent la plupart des semmes & des ensans qu'ils conduisirent dans leur pays.

La paix étant conclue, le roi des Kin envoya Oualou & Oualipou du côté de la montagne Yn-chan, vers laquelle le roi des Leao s'étoit retiré. Lorsque ces deux généraux arrivèrent à Kiu-yong-koan, ils y trouvèrent Yéliutaché, qu'ils firent prisonnier. Oualou après avoir passé cette forteresse, détacha trois mille chevaux qui devancèrent l'armée, mais

les chemins étoient rompus par les boues, & ils eurent mille peine à avancer; d'ailleurs ils ne savoit pas précisément où étoit campé le roi des Leao. Cette difficulté engagea Oualipou, qui sommandoit ce détachement, à faire délier Yéliutaché, afin qu'il les guidàt & les conduisît droit à son camp. Ce roi sugitif étoit allé à Yng-tcheou; on trouva les princes Yéliuting & Yéliuning, ses deux fils, les princesses ses semmes & la plupart de ses grands, qu'on sit prisonniers. On se saisit de plus de dix mille chariots chargés de bagages, & de tous ceux qui étoient restés dans ce camp; dans la consusson, Témouco, grand du premier ordre, le prince Yéliuyali, second fils du roi des Leao, & la princesse Téli, sa fille aînée, se sauvèrent & allèrent joindre les troupes que le roi des Leao avoit emmenées avec lui.

DE L'ERE
CHRÉTITANE.
SONG.
1123.
Hoeï-tsong.

Ce prince errant & malheureux apprenant la nouvelle perte qu'il venoit de faire, & que les Kin s'en retournoient, fit un affez grand détour pour les surprendre avec cinq mille hommes; mais il sut battu de nouveau dans une action, où il perdit encore le prince Yéliusinilieï, son fils aîné; on le poursuivit vivement durant trente ly, & les Kin lui enlevèrent tous ses domestiques & tous ses chevaux; ce ne sut que par stratagême qu'il put lui-même échapper de leurs mains. Likienchun, roi des Hia, lui envoya offrir une retraite dans ses états, qu'il accepta contre l'avis de Siaotelieï, un de ses généraux, qui voulut l'en détourner; il traversa le Hoang-ho, & alla camper à Kin-sou, d'où il envoya porter à Likienchun des lettres-patentes, par lesquelles il le créoit empereur.

Siaoteliei qui ne savoit où tout cela aboutiroit, dit à Yéliuyuentchi, que leur maître agissoit contre ses propres Tome VIII.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1123. Hoeï-sfong.

intérêts, & qu'il tenoit une conduite capable d'aliéner le cœur de ses sujets. D'accord ensemble, pour sauver les restes de cette samille, ils enlevèrent de force le prince Yéliuyali, second fils du roi, & s'ensuirent avec lui du côté du nord-ouest, pour se joindre aux hordes établies dans ces quartiers; trois jours après leur arrivée, ils déclarèrent le prince Yéliuyali empereur des Leao.

Pendant que les choses se passoient ainsi du côté de l'orient, Tchang-kio, gouverneur de Ping-tcheou, de la part des Kin, auxquels il étoit soumis par force, après avoir été au service des princes de Leao, apprenant que Tsokikong, qui avoit été ministre d'état auprès de ces mêmes princes, passoit par son gouvernement avec plusieurs autres officiers Leao, qui s'étoient pareillement donnés aux Kin, & qu'ils conduisoient en Tartarie une quantité d'habitans du pays de Yen, il en fut indigné; il les fit tous arrêter, & ayant fait mourir ces officiers, il renvoya ces habitans chez eux, & se déclara pour l'empereur; enfuite il en donna avis à Ouang-ngantchong, gouverneur de Yen-chan-fou, afin d'en obtenir du fecours s'il venoit à être attaqué, comme il s'y attendoit. Celui-ci en avertit secrètement la cour impériale, & voulut avoir ses ordres là-dessus; le ministre Ouang-fou dit d'abord qu'il falloit, fans hésiter, profiter de cette occasion pour ravoir Ping-tcheou; Tchao-leang-ssé fut d'un sentiment contraire; il s'opposa de tout son pouvoir à ne pas rompre l'alliance qu'on venoit de contracter avec les Kin; outre qu'on manqueroit de bonne foi à leur égard, il craignoit encore qu'on n'eût sujet de s'en repentir; mais loin d'écouter son avis, on le punit, même de l'avoir ouvert, en l'abaissant de cinq degrés; l'empereur donna ordre à Ouang-ngan-tchong

de soutenir Tchang-kio, & d'annoncer aux peuples de ces quartiers qu'il les délivroit de tout tribut pendant trois ans.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONC.
1123.
Hoeï-tsong.

Après la conquête de la cour de Yen, & le traité d'alliance fait avec l'empereur, Akouta reprit la route de Tartarie; dès la fixième lune il tomba malade, & nomma général de ses troupes Niyamoho, à qui il donna Poukianou & Oualou pour lieutenans-généraux; ils allèrent camper dans le pays de Yun-tchong, pour maintenir par leur présence les limites en sûreté. A la huitième lune son mal augmenta avec tant de violence, qu'il mourut en arrivant à Pou-tou-lo, dans la cinquante-sixième année de son âge. Siévé qui avoit la charge de Kouélun-poukiliei, c'est-à-dire, de grand, qui a soin des affaires du gouvernement, de concert avec les autres grands, déclara aussi-tôt Oukimaï, frère du roi, son successeur. Ce nouveau roi des Kin donna la dignité de Nganpan-poukiliei, c'est-à-dire, de premier des grands, dont il étoit revêtu, à Siéyé, & celle que possédoit ce dernier fut accordée à Ouapen, fils naturel d'Akouta. Ce fondateur de la monarchie des Kin, fut inhumé à l'ouest de la ville de Haï-kou-tching.

Akouta dut la conquête du grand empire des Leao à sa valeur & à sa prudence; ce prince étoit doué d'un génie vaste & d'une vivacité extraordinaire, qu'il savoit modérer par sa sagesse. Il connoissoit les hommes & savoit les employer dans les places qui leur convenoient; il prenoit des mesures si justes & remédioit si à propos aux inconvéniens qui pouvoient les rompre, qu'il sut constamment heureux dans toutes ses entreprises.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S O N G.
1123.
Hoeï-tfong.

Dès que les Kin apprirent la révolte de Tchang-kio, ils détachèrent Chémou avec un corps de trois mille cavaliers, pour le faire rentrer dans son devoir; Tchang-kio leur épargna une partie de la route, & vint au-devant d'eux jusqu'à Yngtcheou; mais Chémou qui ne se sentoit pas assez fort n'osa l'attaquer, & s'en retourna; Tchang-kio écrivit à l'empereur, qu'il venoit de remporter une victoire complette sur les Kin, & ce prince en sut si content, qu'il le sit gouverneur général de ces quartiers, & lui envoya une grosse somme d'argent, outre une grande quantité de pièces de soie.

Les Kin regardoient Ping-tcheou comme une place trop importante à la sûreté de leurs frontières pour l'abandonner. Au retour de Chémou, leur nouveau roi y envoya Oualipou, à qui il donna Chemou pour lieutenant, & quelques mille hommes de renfort. Tchang-kio crut avoir aussi bon marché des Kin que la première fois, & il alla au-devant d'eux avec tout ce qu'il avoit de troupes; mais il fut maltraité & si vivement poursuivi, qu'il ne put rentrer dans sa ville, & se sauva à Yen-chan-fou, où Ouang-ngan-tchong le tint caché; Tchangtun-kou prit sa place, & se mit en état de désendre la ville contre les Tartares. Indignés de ce que, contre la foi du traité qu'ils avoient avec l'empire, Ouang-ngan-tchong avoit reçu Tchang-kio à Yen-chan-fou, les Kin envoyèrent à la cour Impériale demander la tête de Tchang-kio, & avec tant d'instances, que l'empereur donna ordre de la leur envoyer. Ouang-ngan-tchong qui vouloit lui sauver la vie, trouva un homme qui lui ressembloit, à qui il sit secrètement couper la tête, qu'il fit porter aux Kin. Ceux-ci ayant reconnu qu'on les avoit trompés, en firent de si grandes plaintes à la cour Impériale, avec menaces d'assiéger Yen-chan-fou, que

Hoei-tsong expédia un ordre précis à Ouang-ngan-tchong d'envoyer aux Kin la tête de Tchang-kio & de ses deux fils; il fut enfin contraint d'obéir, ce qui fit étrangement murmurer tout le monde contre l'empereur.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. I I 2 7. Hoei-tfong.

1124.

Lors du traité entre l'empire & les Kin, ceux-ci avoient demandé deux cents mille mesures de grains que Tchaoleang-ssé leur promit; cependant jusques-là ces grains n'avoient point été fournis, & il n'en étoit plus question, ce qui obligea les Kin d'envoyer au tribunal de Siuen-fou les demander. Tantchin, chef de ce tribunal, répondit à cet envoyé, que si Tchao-leang-ssé leur avoit promis deux cents mille grandes mesures de grains, il devoit lui en produire un témoignage par écrit, & il le renvoya sans lui en donner ... ce qui irrita beaucoup les Kin.

Cependant ces Tartares affiégeoient depuis long-temps Ping-tcheou, qui se défendit avec la plus grande valeur durant plus de six mois, quoique Tchang-tun-cou cût peu de monde; à la fin il fut contraint de céder à la force, & avant été prispar les Tartares, ils le firent mourir. Yéliuvenhi, roi des Leao, ne se croyant pas en sûreté parmi les Hia, à qui depuispeu les Kin avoient fait des plaintes de ce qu'ils l'avoient reçu, les quitta, & passant de nouveau le Hoang-ho, il se rendit dans la horde de Houlinpou, où il fut bien recu. Yéliutaché vint l'y joindre; le roi fugitif lui fit un accueil trèsfroid, & lui reprocha la hardiesse qu'il avoit en d'elire un autre souverain, & de lui substituer Yéliuchun. » Ayec » toutes les forces de votre empire, répondit Yéliutaché, » & dans le temps qu'il n'étoit point encore démembré, » jamais nous n'avons pu obtenir le moindre avantage fur

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1124. Hoeï-tfong.

"nos ennemis; votre majesté ne pouvant soutenir leurs cessors, s'est vue obligée d'abandonner ses états, & de suir au loin pour mettre sa personne en sûreté; elle a laissé par sa retraite ses peuples à l'abandon, au milieu du seu & de la cendre; quand j'aurois reconnu pour souverain dix yésiuchun, ils sont tous de votre famille, & descendent de la tige de Yésiuapaoki, comme votre majesté; auroitmelle voulu qu'on cût sait passer sa couronne dans une autre s'famille : Le Roi n'ayant rien à répliquer, lui sit donner à manger, & lui rendit son amitié.

Ce roi malheureux apprit bientôt que les Kin, instruits de sa retraite, venoient encore le chercher; ce qui l'obligea de remonter plus au nord. Un certain Moucoufé, de la horde Siouiei, vint au-devant de lui avec une troupe de soldats, & pour le mettre plus en sûreté, il le conduisit à la horde de Outiliei; Yéliuyenhi concevant alors un rayon d'espérance, s'écria dans sa joie, que le Tien le protégeoit, & qu'il falloit retourner fur ses pas, & aller reprendre les pays de Yen & de Yun-tchong. Yéliutaché lui dit : » Lorsque les Kin vinrent » prendre Tchang-chun & Leao-yang, votre majesté s'en » alla à la cour du milieu, & lorsque que les Kin l'y suivi-» rent, elle se retira à la montagne de Yen-chan, ce qui » leur en facilita la prise; enfin lorsqu'ils s'approchèrent de » Yun-tchong, elle se vit encore obligée de changer de » demeure, & de transporter sa cour à la montagne Kia-» chan. Avec toutes ses forces qu'elle avoit encore, elle n'a » pu garder ces villes, & aujourd'hui que ses ennemis sont » maîtres de ses états, & que nos forces sont épuisées, 32 devons-nous aller les affronter? Contentons-nous de nous

» préparer à tout évènement, en exerçant nos troupes, & » en nous mettant en état de profiter de la première occasion » qui se présentera «.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG.

J124. Hoei-tfong.

Le roi ne se rendit point à ces raisons, & Yéliutaché indigné de le voir courir à sa perte avec tant d'opiniâtreté l'abandonna. Cependant l'infortuné roi des Leao, réfolu de rentrer dans ses états, sortit par la montagne Kia-chan, & étant descendu par les montagnes de Yu-yang, il prit d'abord les villes de Tien-té, de Tong-sing, de Ning-pien & de Yun-nui, puis s'avançant plus loin, il se rendit encore maître de Outcheou. Cet heureux commencement fut cause de sa perte; après ces foibles avantages, il se persuada qu'il pouvoit tout tenter, & apprenant que les Kin étoient à l'ouest de la rivière Nan-kou, il alla à eux dans le dessein de les combattre; il ne fit pas attention qu'il avoit affaire à des troupes accoutumées à vaincre; il sut battu, & se sauva du côté de San-yn, Siaotaponie & Sala, deux de ses grands, se donnèrent aux Kin, qui les firent prisonniers.

Par un traité que les Kin avoient fait avec les Hia, pour empêcher ceux-ci de recevoir le roi des Leao, & de lui accorder leur protection, ils leur avoient cédé tout l'ancien pays de Topa & de Yun-tchong, qui avoit plus de deux mille ly d'étendue. Ils en avoient cependant excepté Ou-tcheou & Sou-tcheou, dont la Chine étoit en possession, mais avec promesse, s'ils pouvoient s'en rendre les maîtres, de ne point s'y opposer. Dans la suite ayant appris que contre la condition expresse de ce traité, ils l'avoient recu, & qu'au lieu de le retenir, ils l'avoient laissé aller en toute liberté, ils retirèrent leur parole, & ne leur cédèrent plus que les deux villes de Ou-tcheou & de Sou-tcheou, qu'ils se

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. II24. Hoei-tsong,

mirent aussi-tôt en disposition d'enlever aux Chinois. Tantchin, qui étoit à la tête du tribunal de Yun-tchong, battit les Hia dans plusieurs rencontres; cependant il ne put les obliger à se désister de leur entreprise.

> Les Kin, mécontents de ce que Ouang-ngan-tchong avoit voulu foustraire Tchang-kio à leur vengeance, & plus encore du refus que Tantchin avoit fait de leur remettre les grains que Tchao-leang-ssé leur avoit accordés, s'avancèrent dans les pays de Yng-tcheou & de Yn-tcheou. L'empereur pour les appaiser, désapprouva en apparence la conduite de Tantchin; il le rappella à la cour, le cassa de ses emplois, & envoya l'eunuque Tong-koan à sa place, mais c'étoit par un autre motif; son but étoit de susciter de nouvelles affaires aux Kin, afin d'affoiblir leur trop grande puissance.

> Yéliuyenhi, roi des Leao, étoit alors à la montagne Kiachan; l'empereur avoit dessein de l'engager à venir en Chine, & pour le lui faire connoître, il lui envoya par un bonze Lama quelques pièces de soie, sur une desquelles il avoit écrit de fa propre main quelques caractères, par lesquels il le donnoit assez à entendre. Yéliuyenhi ne fit pas semblant alors de le comprendre, mais dans la suite se yoyant fort pressé, il écrivit une lettre à l'empereur, pour lui dire qu'il étoit prêt à se rendre auprès de lui. L'empereur lui répondit qu'il le traiteroit comme son frère, & lui assigneroit un rang au-dessus des princes de Yen & de Yuei; il promettoit encore de lui faire bâtir un palais où il y auroit mille chambres, & dans lequel il entretiendroit pour ses plaisirs trois cents musiciennes: comme ces promesses flattèrent le roi des Leao, dès ce moment, l'empereur ne douta point qu'il ne vînt, & il prit prétexte du mécontentement des Kin pour rappeller

Tantchin

Tantchin, & envoyer Tong-koan à sa place; mais le vrai motif étoit d'envoyer au devant du roi des Leao, que cet eunuque devoit amener à la cour; cependant il ne vint pas.

DE L'ERE
CHRÉTIFME.
SONG.
1124.

Hoei-tsong.

A la fin de cette année il arriva une chose fort extraordinaire à la cour impériale; un certain homme appellé Tchu, marchand de vin, avoit une fille déja assez grande & bien faite, à laquelle, dans une nuit il poussa de la barbe de six à sept pouces de long, aussi fournie & aussi bien arrangée que l'auroit pu avoir un jeune homme; l'empereur ordonna qu'on lui sît prendre l'habit de Tao-sé.

1125.

Yéliuyenhi, roi des Leao, après avoir long-temps réfléchi = au parti qu'il devoit prendre, pensa qu'il risqueroit trop de se mettre entre les mains des Chinois; & il voulut solliciter de nouveau une retraite auprès du roi des Hia, dans la supposition que ce prince étoit mécontent des Kin, & qu'il ne le resuscrit pas. Dans le temps qu'il étoit encore indécis, il reçut, à la première lune, un envoyé de Siaohoulo, ches des Tanghiang, qui l'invitoit à venir demeurer dans son pays. Le monarque infortuné ne s'attendoit point à cette invitation, & il la regarda comme un esset de son bonheur; il l'accepta & partit aussi-tôt pour aller du côté de Tien-té.

Comme il traversoit le Cha-mo, ou désert de sable, il sut surpris si à l'improviste par les troupes des Kin, qu'il n'eut pas le temps de monter à cheval, & qu'il sut contraint de se sauver à pied, suivi de très-peu de monde, presque tous ses gens s'étant dispersés, jusqu'à ce qu'un de ses domestiques lui cût amené un cheval. Étant arrivé dans le pays de Tien té, il y trouva de la neige & y ressentit un très-grand froid; comme il avoit été contraint d'abandonner tous ses équipages, il étoit vêtu à la légère, & il manquoit de tout pour se

Tome VIII.

Ggg

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1125.
Hoeï-tfong.

garantir de la rigueur de la faison, même de provisions de bouche. Siaomolitché fut le seul qui put le soulager dans cette triste position; il lui donna son habit de dessus & son manteau pour se couvrir pendant la nuit, & quelque peu de pain qu'il avoit pris en partant. Le lendemain, après avoir marché tout le jour, ce prince excédé de fatigue, proposa d'aller passer la nuit dans la maison d'un paysan qu'il rencontra : ses gens lui dirent que c'étoit un espion des Hia, & qu'il étoit perdu s'il y entroit. Le paysan qui connoissoit le roi, jugeant par ses mouvemens qu'il se défioit de sa fidélité, se jetta à ses genoux les larmes aux yeux & le raffura. Il l'engagea à entrer chez lui, où il demeura quelques jours pour se reposer. Le roi sut si content de son hôte, que pour le récompenser de sa fidélité & de son zèle, il lui donna un titre de gouverneur de province, se réservant à faire en sa faveur quelque chose de plus solide lorsqu'il le pourroit. Il partit ensuite pour le pays de Tanghiang, où il fut recu avec de grandes marques de respect & de soumission par Siaohoulo. Le roi pour l'engager à le servir avec plus de zèle, le fit d'abord général de ses provinces du sudouest, & lui remit en même-temps le commandement de toutes ses troupes.

A la feconde lune, Yéliuyenhi s'approchoit de Yng-tcheou, ville capitale des Tanghiang, & il n'en étoit éloigné que d'environ foixante ly, lorsque Leouché, officier général des Kin, qui l'avoit suivi jour & nuit avec un corps de cavalerie légère, l'atteignit enfin, & l'ayant fait prisonnier, il le conduisit à Oukimaï. Yéliuyenhi, épuisé de misère & accablé de son infortune, tomba malade & mourut quelques mois après, âgé de cinquante-quatre ans, la vingt-quatrième année

de son règne; il sut le dernier prince de la dynastie des Leso orientaux (1). Après sa mort, Oukimaï, roi des Kin, lui donna le titre de prince de Haïpin.

A la septième lune, il y eut un tremblement de terre dans

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Hoeï-tfong.

(1) Ces Leao orientaux possédèrent l'empire de Tartarie depnis l'an 907 jusqu'en 1125, c'est-à-dire pendant deux cents dix-neuf ans sous neuf princes; car on ne doit pas compter les deux derniers, Yéliuchun & Yéliuyali, qui furent proclamés empereurs des Leao, tandis que les Kin possédoient déja tout & que Yésiuyenhi étoit fugitif. On donne à ces Leuo le titre d'orientaux pour les distinguer d'une autre branche qui s'établit dans la Tartarie occidentale, & qu'on appella pour cette raison les Si-leao ou Leao occidentaux, autrement les Cara-khitan. Voici en abrégé l'histoire de ces derniers qui n'a aucune relation avec l'histoire de la Chine. On a vu, à l'an 1124, que Yéliutaché, mécontent de ce que le roi des Leao ne vouloit point suivre ses conseils, le quitta résolu de tenter d'un autre côté si la fortune ne lui seroit pas plus favorable. Il tua quelques seigneurs qu'il croyoit auteurs de la conduite repréhensible de Yéliuyenhi; ensuite prenant le titre de prince, il se mit à la tête de deux cents cavaliers & s'en alla du côté de l'ouest. Au bout de trois jours de marche, & après avoir passé la rivière Hé-soui, il alla trouver Souancour, maître de la horde Petata, qui lai donna quarante chevaux, vingt chameaux & vingt moutons; Yéliutaché ne s'y arrêta pas, mais continuant sa route du côté de l'ouest, il alla à la ville de Kotun-tching où il sit quelque séjour. Les gouverneurs de Ouci-ou-tcheou & de six autres villes, ainsi que les chefs de dix-sept hordes, vinrent l'y joindre pour lui faire honneur comme étant de la famille des Leao. Il leur peignit ses malheurs & la perte du grand empire des Leao, que les Nutchin, autrefois leurs tributaires, venoient de leur enlever. Il les sonda sur le dessein qu'il avoit de le relever avec leur secours. Tous promirent de l'ai ler, & ils lui donnèrent en effet un corps de plus de dix mille hommes. Alors il écrivit à Pilckou, prince des Hoeiho, pour lui rappeller l'amitié qui avoit ségné entre Yéliuapaoki, fondateur de l'empire des Leao & Oumoutchou son ancêtie, & pour lui dire qu'étant sur le point d'aller dans le pays de Tagi, il espéroit qu'il ne lui refuscroit pas le passage sur ses terres. Pilekou alla le recevoir sur ses frontières & lui fit accueil; il lui donna six cents chevaux, mille chameaux, trois mille moutons, & afin de lui marquer une confiance entière, il lui remit ses fils & ses petits-fils en ôtage jusqu'à ce qu'il fût hors de ses limites.

Yéliu-taché continua sa route vers l'occident, & passa par quantité de royaumes dont il conquit quelques-uns par la force des armes; d'autres se soumirent volontairement; il parcourut ainsi jusqu'a dix mille /y ou environ mille lieues, & se procura une quantité innombrable de chameaux, de chevaux, de bœuss & de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1125.
Hoeï-tfong.

eles pays de Hio-ho, de Lan-tcheou & du Ho-tong; en plufieurs endroits du Hio-ho, la terre s'entr'ouvrit, & laissa des crevasses de plus de cent pieds de large; à Lan-tcheou, il se sit sentir d'une manière encore plus terrible, & les

moutons. Lorsqu'il arriva à Sunsécan, tous les royaumes du Si-yu, allarmés, mirent sur pied une armée de cent mille hommes, qu'ils appelloient Hoursan, pour l'arrêter & le combattre. Yéliutaché divisa son armée en trois corps & les battit: quelques dixaines de ly furent couverts de corps morts des ennemis. Yéliutaché, pour faire voir qu'il ne craignoit point tous ces petits royaumes réunis, sit un séjour de trois mois entiers dans le pays de Sunsécan, où divers rois des Hoeï-hoei, c'est-à-dire des Mahométans, vinrent lui offrir en hommage des rarctés de leurs pays.

(L'an 1126), après quatre-vingt-dix jours, il partit de Sunsécan, & marchant toujours à l'ouest, il arriva au pays de Kirman, où, pressé par ses officiers, il prit le titre d'empereur le cinquième jour de la deuxième lune de l'an 1126. Il voulut qu'on regardât cette année comme la troissème de son règne, commençant à dater du moment où il quitta le roi des Leao & prit le titre de prince: on lui donna le nom de Courhan ou Courkhan, qui veut dire en leur langue, roi ou empereur du pays qui est au nord du Chamo; il sit en même-temps reconnoître impératrice Siaochi, son épouse.

Après son élévation, Yéliutaché, que nous appellerons à l'avenir Courhan, assembla tous ses officiers de guerre & de lettres, & leur dit qu'ayant couru avec lui mille dangers & fait plus de trois mille lieues de chemin, il étoit juste qu'il récompensât leur valeur en leur faisant part des richesses & des honneurs qu'il s'étoit procurés par leur courage. Il éleva aux premières charges de son nouvel empire Oualila & quarante-huit autres de ses premiers officiers, & récompensa à proportion jusqu'au moindre de ses soldats. Après qu'il eut demeuré un an environ dans ce pays, n'en trouvant pas la terre assez bonne, il en partit avec tout son monde, & revenant du côté de l'est, au bout de vingt jours de marche, il trouva un pays si beau & si fertile, qu'il y bâtit une ville qu'il appella Houssé-ouarto, c'est-à-dire Ouarto la forte.

A la troisième lune, il nomma Siao-oualila général de ses troupes, & Siao-salaabou pour second, auxquels il donna pour lieutenans-généraux Yéliuyensan & Yéliutiescou. Il leur consia une armée de soixante-dix mille cavaliers destinée à aller à la découverte du côté de l'est; à leur départ, il les sit mettre sous les armes, étendards déployés; alors ayant fait tuer un bœuf noir & un cheval blanc, il offrir un sacrisse au Tien, & ils se jurèrent une sidélité mutuelle; après quoi, il leur dit qu'il ne les avoit conduits dans les pays occidentaux que dans le dessein

greniers publics furent entièrement engloutis dans le sein = de la terre.

A la neuvième lune, un renard, sans qu'on sçût d'où il venoit, entra dans le palais, & pénétra jusqu'au trône de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1125.
Hoci-tjong.

de pouvoir retourner un jour dans leur ancienne patrie & de chasser les Kin qui s'en étoient emparés; ensuite, adressant la parole au général, il lui recommanda de ne manquer jamais de récompenser ceux qui seroient quelque action d'éclat & de punir ceux qui le métiteroient; de partager avec ses soldats la fatigue & les travaux; de ne séjourner que dans les lieux où il y auroit de l'eau & des páturages; d'examiner les mœuts & les usages des peuples avec qui il seroit obligé de se battre, & d'agir ensuite selon ses lumières; ensin, de ne poinr s'intimider dans le danger & de n'en sortir que le dernier. Il ajouta que s'il suivoit exactement ces instructions, il réussiroit dans toutes ses entreprises. Cependant cette armée se mit en marche, & après avoir erré fort long-temps, elle sut obligée de revenir sur ses pas après avoir fait près de dix mille sy de chemin sancun sucun sucurir sur les pas après avoir fait près de dix mille sy de chemin sancun sucun sucurir de fatigue. Le Courhan se plaignit, à leur retour, d'avoir été trop précipité, & qu'apparemment le Tien n'approuvoir pas cette expédition.

Le bruit des progrès surprenans du Courhan Yéliutaché se répandit bientôt en Orient, & sit craindre aux Kin qu'il ne vint venger les maax qu'ils avoient saits à sa samille; on leur dit (l'an 1151) qu'il s'approchoit des frontières de Ho-tcheou. En conséquence, ils envoyèrent ordre aux Hia, qui étoient maîtres de ce pays, d'aller contre lui, de le prendre & de le leur amener; les Hia répondirent qu'ils ne savoient pas ce que Yéliutaché étoit devenu, & que s'il s'étoit formé un royaume, comme on le publioit, il n'étoit point limitrophe de leurs états.

Niyamoho, mécontent de cette réponse, persuada au roi des Kin d'envoyer Yestuyutou avec un détachement de dix mille hommes, Tartares & Chinois, pour apprendre des nouvelles du Courhan. Yésuyutou étoit de la samille des princes Leao, & on supposoit qu'il devoit savoir où ce prince s'étoit retiré. Quoique Yésiuyutou sût intéresse à demeurer sidèle aux Kin, cependant ceux-ei prirent encore des précautions en lui consiant cette expédition, ils retinrent sa semme & ses ensans en ôtage. Yésiuyutou alla jusqu'à la ville de Hotong du Mopé, au nord du Chamo, & à plas de trois mille iv de Yun-tehong; ou avoit ordonné aux provinces de Yen, de Yun & de Hotong le sui fourtir tous les vivres dont il auroit besoin; mais toute cette expédition aboutit à sure périr une instairé d'habitans de ces trois provinces par ses in a tvais traitemens qu'on exerça à leur égar l.

Six ans après (l'an 1134) mourut le Courlieu Yeliutaché dans le temps que cet illustre rejetton de la dynastie des Leso se prégarent à dispeter aux Kin l'empire

DE L'ÉRE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Hoeï-tfong.

l'empereur, sur lequel il alla s'asscoir. Dans le même temps un vendeur d'herbes qui portoit une charge, perdit la tête comme il entroit dans la ville par la porte orientale, & abandonnant ses herbes, il se mit à crier de toute sa force,

qu'ils avoient enlevé à sa famille. Sa mort dérangea entièrement l'exécution de ce projet. Il n'avoit qu'un fils, appellé Yéliuylieï, encore trop jeune pour prendre les rênes du gouvernement. Il déclara régente la princesse Siaochi, son épouse, qu'il avoit sait reconnoître impératrice sous le titre de Tabouyan. Elle gouverna huit ans & semit ensuite le sceptre entre les mains de Yéliuylieï, son fils, l'an 1143.

Ce jeune roi voulant savoir combien il pouvoit mettre de troupes sur pied, sit saire un dénombrement; il trouva que les samilles payant tribut, sans compter les officiers d'armes & de lettres, les gens de service & les soldats, montoient à quatre-vingt-quatre milie cinq cents qui pouvoient lui sournir des sujets'de dix-huit ans & au-dessus.

Yéliuylier mourar, l'an 1156, dans la treizième année de son règne; il ne laissa que deux princes trop jeunes pour gouverner; Poussououan, sa sœur, sut déclarée régente durant leur minorité. Cette princetle avoit épousé Siaotoloupou qu'elle n'aimoit pas & auquel elle préséroit Poucoutsisali, son beau-stère; lorsqu'elle se vit maitretse, sous prétexte de faire part à son mari de la dignité à laquelle Yéliuyliei l'avoit élevée, elle le fit prince, & l'ayant chargé d'une commission hors de la cour, elle le fit tuer secrètement. Siaooualila, parent de ce dernier, déja irrité de la mauvaise réputation que la princesse s'étoit faite, ne doutant point qu'elle ne l'eut fait assassine, se mit à la tête des troupes & investit le palais. La princesse en sortit, & craignant que Siaooualila ne lui enlevât la régence, elle renversa mort d'un coup de steche Poucoutsissali, son amant, en présence de tout le monde, afin de faire croire que les bruits qui couroient contre son honneur étoient faux, & que la mort de son mari ne devoit point lui être imputée: elle tint le gouvernement de l'état dix ans durant, & le remit ensuite à Tchiloucou, second fils de Yliei, l'an 1167.

Tchiloucou, entièrement adonné à la chasse, négligea le gouvernement de ses états, & indisposa ses sujets contre lui; cependant il sut trente-quatre ans sur le trône assez paisiblement; mais étant allé à son ordinaire à la chasse, Kiutchouliu (Keschlou-khan), roi des Naimans, ses voisins & ses tributaires, gagna une partie de ses sujets, & s'étant mis en embuscade à la tête de huit mille hommes, il le sarprit & le sit prisonnier: il lui enleva ses états qu'il réunit aux siens, l'an 1201, sorsque ce dernier rejetton des Khitan occidentaux mourut. Cette dynastie me data que soixante-dix-sept ans, depuis l'an 1124 jusqu'en 1201. Savoir,

cn battant des mains: L'empereur Taï-tsou m'envoie avertir qu'on fe presse de changer, qu'on le peut encore; mais que si on dissère, il ne sera plus temps. Les gardes de cette porte l'arrêtèrent, & le conduissirent dans les prisons de Caï-song-sou: le lendemain cet homme étant revenu à lui, n'eut aucune réminissence de ce qu'il avoit dit, ni de ce qui s'étoit passé, & il demeura fort surpris de se trouver en prison; cependant pour étousser cette affaire, on le sit mourir en secret.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Hoci-tfong.

Ces prognostics annonçoient la tempête qui menaçoit la Chine; on en vit bientôt des avant-courcurs dans les plaintes que les Kin portèrent alors, & par les préparatifs qu'ils fai-foient pour venir l'attaquer; ils se plaignoient hautement de ce qu'on retenoit leurs transsuges, & de ce que, contre la soi des traités, on avoit conservé des liaisons avec Yeliuyenhi; ensin de ce qu'on avoit resusé de leur livrer les grains qu'on leur avoit promis.

Oualipou, un des généraux des Kin, ayant pris de l'ombrage de ce que Tong-koan exerçoit fouvent les troupes du pays de Yen, pressoit fortement le roi des Kin de déclarer la guerre à la Chine, & de prévenir les maux qu'elle pouvoit lui faire. Yéliuyutou & Licouyentsong, qui insistoient également pour cette guerre, ajoutoient qu'on pouvoit réussir, sans qu'il sût nécessaire d'avoir beaucoup de troupes.

A la onzième lune, l'insulte que Oualipou fit à Foutcha,

| Yéliutaché, connu sous le titre de Té-tsong-tien-yeou-hoang-ti,.    |   |          |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|
| Siaochi, régente, connue sous le titre de Kan-tien-hoang-hoei, .    |   |          |
| Yéliuyliei, fils de Taché, connu sous le titre de Gin-tsong,        |   | 13       |
| Poussououan, régente, connue sous le titre de Tching-tien-tai-heou- | , |          |
| yéliu-chi,                                                          |   |          |
| Tchiloucou, second fils de Yliei, fait prisonnier l'an 1201,        |   | 34       |
|                                                                     |   | Elitour, |

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. II25. Hoei-tfong.

marqua trop évidemment la disposition où étoient les Kin, pour que la cour impériale en pût avoir le moindre doute. L'empereur l'envoyoit au roi des Kin, pour assister aux cérémonies du premier jour de l'an. Lorsque cet envoyé arriva sur les limites, Oualipou qui y commandoit, fit partir au-devant de lui des soldats qui voulurent l'obliger à se soumettre à leur roi, & à faire les génuflexions, qui étoient la marque extérieure de cette obéissance; sur son resus, ils le tourmentèrent avec tant de violence, qu'il en mourut.

> Si la cour de Caï-fong-fou avoit eu à cœur l'honneur & le repos de la Chine, elle auroit dû juger par ce procédé que les Tartares ne cherchoient qu'un motif spécieux pour lui déclarer la guerre. Cependant l'empereur, trompé par ses ministres, avenglé sur ses intérêts & sur ce qui pouvoit contribuer à sa gloire, ignoroit entièrement ce qui se passoit, & ne prenoit aucune précaution contre les Kin, dont l'intention étoit d'éteindre sa dynastie.

> Sur la proposition que les Kin firent de céder aux Chinois Yéou-tcheou, Yng-tcheou & Fei hou-hien, & de diviser, comme on en étoit convenu, le pays de Ling-kieou-hien, l'empereur crut au'ils agissoient de bonne-foi, & que ses sujets alloient ensin jouir des douceurs de la paix lorsque ce partage seroit consommé; en conséquence, il envoya Tong-koan pour le terminer.

> Lorsque cet eunuque arriva dans le district de Taï-yuen, il apprit que Niyamoho étoit parti de Yun-tchong & s'avancoit vers le midi; il lui fit dire par Ma-ko qu'il étoit venu pour déterminer les limites respectives des deux empires dont on étoit déja convenu. Ma-ko étant près d'arriver à l'armée Tartare, Niyamoho fit ranger ses troupes en très-bel

ordre.

ordre, & faisant entrer l'envoyé Chinois au milieu des rangs, il exigea de lui des devoirs & un salut, avec la même étiquette que si le roi des Kin eût été présent; lorsque Ma-ko sui eut exposé le motif qui l'amenoit & demandé qu'ils cédâssent à l'empire le pays au nord des montagnes. "Quoi! "répondit Niyamoho, vous penseriez encore à deux teheou " & à deux hien? Tout le pays qui est en-deçà & au-delà des "montagnes est à nous & vous ne pouvez y rien prétendre; " si vous voulez vivre en paix, songez, pour réparer cette " faute, à nous céder encore quelque autre place, & aver- " tissez-en votre maître comme je vais en avertir le mien ".

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Hoeï-tfong.

Au retour de Ma-ko, l'eunuque Tong-koan fut étrangement surpris des prétentions de Niyamoho: » Quoi! dit-il, » les Kin ne font que commencer & ils osent ainsi parler «?— » Ils ont sur le cœur, répondit Ma-ko, l'affaire de Tchang- » kio & quelques autres points qu'ils prétendent qu'on leur » avoit promis & qu'on ne leur a pas donnés; dans la dispo- » sition où ils sont, il n'y a pas à hésiter; il faut tout préparer » pour se battre, & ne pas attendre qu'ils remportent sur » nous quelque avantage «. Tong-koan ne voulut point suivre ce conseil.

Peu de temps après, Niyamoho envoya Ouangkiaïju & Salimou, qui se plaignirent à Tong-koan avec beaucoup de hauteur de ce que l'empire avoit contrevenu à plusieurs articles du traité d'alliance entre les deux couronnes, & surtout d'avoir reçu leurs transsuges & leurs rebelles. Tong-koan leur demanda pourquoi on ne l'en avoit pas averti? "Il ne s'agit point de cela, lui dit Salimou, nos troupes pétant une sois en campagne, qu'avons-nous à différer? "Une seule chose peut sauver votre empire, cédez-nous le Tome VIII."

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1125.
Hoeï-tfong.

Ho-tong & le Ho-pé, & que le Hoang-ho serve de limites » aux deux états: croyez que vous rendrez par-là un grand » service à la dynastie des Song «.

Tong-koan, effrayé de leurs propositions, répondit, pour gagner du temps, qu'il alloit lui-même à la cour impériale avertir l'empereur, & en effet il se disposa à partir pour Caï-fong-fou; Tchang-hiao-chun, gouverneur de Taï-yuen, l'arrêta, & il dit à cet éunuque que l'empereur avoit élevé depuis peu à la dignité de prince, contre les loix de l'empire : » Il n'y a pas d'autre parti à prendre que d'affembler nos » troupes pour nous opposer aux entreprises des Tartares; » Si vous partez, vous allez répandre la consternation dans » tout le pays, & c'est la même chose que si vous livriez le " Ho-tong aux Kin; si cette province tombe une fois entre » leurs mains, pourrons-nous espérer de conserver long-» temps le Ho-pé? Différez quelque temps, contentez-vous » d'avertir la cour de ce qui se passe, & faites voir dans » cette occasion que vous favez reconnoître les bienfaits » que vous avez reçus de l'empire; le pays de Taï-yuen est » difficile à prendre, la ville est forte, & les troupes qui la » gardent sont expérimentées; les Kin n'en viendront pas » aisément à bout «. — » Je suis venu, répondit Tong-koan, » pour faire favoir aux Tartares les intentions de l'empereur » & non pour défendre le pays; d'ailleurs quand j'y resterois, » que ferois-je? les troupes voudroient-elles m'obéir «? Après s'être ainsi excusé de rester, il monta à cheval & partit; Tchang-hiao-chun, indigné, s'écria: » Lorsqu'il n'y a point » de danger il fait le brave, mais à la première occasion de » s'exposer pour le bien de l'état, il est saissi de crainte & il » fuit: avec quel front paroîtra-t-il devant l'empereur «?

Cependant le général Niyamoho s'avança à la tête de ses troupes, & prit d'abord Sou-tcheou & Taï-tcheou; Li-y, qui se distingua à la désense de cette dernière ville, y perdit la vie. Le général Tartare vint ensuite droit à Taï-yuen, dont il entreprit le siège, & que Tchang-hiao-chun se disposa à désendre.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Hoeï-tsong.

Oualipou, général de l'armée Tartare destinée pour la conquête du Ho-pé, n'y trouva pas grande difficulté par la défection de Kouo-yo-ssé qui y commandoit de la part de l'empereur. Cet officier méditoit depuis long-temps de se révolter & la cour en avoit été souvent avertie; mais comme l'eunuque Tong-koan avoit répondu de lui, tous les avis n'avoient produit aucun effet. Lorsque Oualipou entra dans le Ho-pé, il prit d'abord Tan-tcheou & Ki-tcheou; alors Kouo-yo-ssé lui présenta la bataille auprès de la rivière Pé-ho (1), mais il se laissa battre & se retira à Yen-chan-sou, d'où étant revenu avec Tsaï-tsing, Liu-y-hao & les troupes qu'ils commandoient, ils se donnèrent aux Tartares qui les incorporèrent dans leur armée; Qualipou se rendit maître aisément de toutes les villes dépendantes de Yen-chan-fou: le traître Kouo-vo-ssé lui servit de guide pour pénétrer plus avant dans la Chine.

La cour de Caï-fong-fou éprouva les plus vives allarmes, & l'empereur détacha fur-le-champ toutes les troupes de sa maison, sous le commandement de l'eunuque Leang fangping, pour désendre le pays de Li-yang (2); il agit en cela contre le sentiment de plusieurs grands, & en particulier de

<sup>(1)</sup> Près de Mi-yun-hien dans le ressort de Pé-king.

<sup>(2)</sup> Dans le ressort de Tai-ming-fou du Pé-tché-li.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1125. Hoeï-tsong.

Ho-koan, qui craignoient qu'en affoiblissant la cour on ne fût plus en état de soutenir les efforts des Tartares, si Leangfang-ping avoit le malheur d'être battu; mais on n'eut aucun égard à leurs représentations sur cela, par la raison que l'empereur avoit résolu secrètement d'abandonner Caï-song-sou, dessein dont ce prince ne parla qu'après le départ des troupes de sa maison & lorsqu'il nomma Li-tchu pour aller garder Kin-ling. Cette résolution, qui auroit livré toute la Chine septentrionale à la merci des Kin, allarma les personnes bien intentionnées. Ou-min alla au tribunal des ministres & en parla fortement: il protesta qu'il mourroit plutôt que d'obéir. L'empereur, à qui les grands firent part de ses sentimens, révoqua l'ordre qu'il avoit donné à Li-tchu; mais dans le même-temps, il nomma le prince héritier, gouverneur de Caï-fong-fou. Li-kang, surpris que le monarque le nommât au gouvernement de la cour où il étoit présent, pensa que son intention étoit d'abdiquer la couronne en sa fayeur, & d'imiter l'empereur Hiuen-tsong de la dynastie des TANG qui fauva l'empire en cédant le trône à Sou-tsong; c'étoit en effet à quoi l'empereur s'étoit déterminé. Il obligea le prince béritier à monter sur le trône, & il se retira dans un autre palais avec le titre de Tao-kiun-taï-chang-hoang-ti.

#### KIN-TSONG.

KIN-TSONG, c'est le nom de son successeur, envoya Li-yê au roi des Kin pour lui signifier son avènement au trône & lui demander son amitié, ajoutant qu'il ne souhaitoit rien tant que de procurer la paix aux peuples des deux empires. Lorsque Li-yé arriva à King-yuen-sou, & qu'il eut dit à

Oualipou le sujet de son ambassade, ce général s'arrêta & prit même la résolution de s'en retourner; mais le traître Kouo-yo-ssé, qui savoit l'état de délabrement où étoit la Chine, l'en empêcha & le détermina à continuer ses conquêtes. Ce général s'avança du côté de Siang-tcheou (1) & de Siun-tcheou (2) qu'il prit. L'eunuque Leang-fang-ping, qui commandoit les troupes Chinoises, s'étoit posté au nord fur les bords de la rivière de Li-yang. Oualipou, après la conquête de ces deux places, envoya Ticoubou avec un détachement reconnoître la disposition de son armée; les foldats Chinois, faisis d'une terreur panique, prirent la fuite = & se dissipèrent dans très-peu d'heures. Leur déroute consterna si fort ceux qui gardoient le pont du midi, qu'à la vue des étendards Tartares ils mirent le feu au pont & se sauvèrent aussi. Ho-koan, qui s'étoit approché avec un corps de vingt mille hommes pour la garde de Hoa-tcheou dans le ressort de Taï-ming-fou du Pé-tché-li, se retira également, de sorte que ne se trouvant personne pour disputer le passage du Hoang-ho aux troupes Tartares, elles furent plusieurs jours à le traverser sur de petites barques qu'elles y trouvèrent, sans qu'il parût aucun Chinois. » Il faut » qu'il n'y ait plus personne en Chine, dirent les Tartares, » car enfin si deux mille hommes avoient défendu le passage » de ce fleuve, nous n'aurions jamais réussi «. Ils se présentèrent devant Hoa-tcheou qu'ils prirent encore.

Dès que Kin-tsong apprit que les Tartares avoient passé le Hoang-ho, il voulut aller contre eux en personne; mais

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1125.
Kin-tfong.

1126.

<sup>(1)</sup> Tchang-té-fou dans la province de Ho-nan.

<sup>(1)</sup> Siun-tcheou dans le district de Taï-ming-fou de la province de Pé-tché-lis

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1126.
Kin-tsong.

avant de l'exécuter, il pria l'empereur, son père, à qui il fit part de son dessein, de se mettre hors de tout danger & de s'éloigner de Caï-fong-fou; il se retira d'abord à Po-tcheou du Kiang-nan, où il fut suivi d'un grand nombre de mandarins timides, ensuite il passa à Tchin-kiang du Kiang-nan. Les grands, qui étoient restés à Caï-fong-fou, proposèrent aussi à Kin-Tsong de se retirer pour quelque temps soit à Siang-tcheou, foit à Teng-tcheou, & prétendoient que cette capitale de l'empire n'étoit pas en état de résister long-temps aux Tartares. Li-kang fut indigné de ce lâche conseil, & soutint qu'il n'y avoit pas de ville où l'empereur pût être plus en fûreté & où il y eût un plus grand nombre d'officiers intéressés à la défendre; il ajouta que dans peu on verroit de toutes les parties de l'empire, les Chinois comme des essaims d'abeilles voler au secours de cette capitale & de leur souverain. Li-kang eut le commandement des troupes. Cependant on accordoit fans peine à tous ceux qui le demandoient, la permission de se retirer ailleurs. Li-kang craignant que leur exemple ne devînt contagieux pour les troupes en ébranlant leur courage, les assembla hors la ville, & leur donna l'option ou de défendre Caï-fong-fou, ou de suivre ceux qui l'abandonnoient lâchement. Tous répondirent qu'ils étoient disposés à la défendre jusqu'à leur dernier soupir, & firent retentir l'air du cri de guerre ouan-soui, dix mille ans!

Alors on n'étoit pas encore assuré que les Tartares eussent le dessein de venir à Caï-song-sou; mais peu de jours après, lorsqu'on apprit que Oualipou étoit sur le point d'arriver, & que ce général s'étoit déja saiss de Méou to-kang où étoient les magasins de sourrage pour la cavalerie, l'allégresse que la résolution des troupes avoit d'abord produite parmi le peuple,

fe changea tout-à-coup en une allarme presque universelle. Li-pang-yen soutint fortement qu'au lieu d'attendre à se voir accablé par les Tartares, il falloit acheter d'eux la paix & leur céder les départemens qu'ils demandoient. Li-kang, au contraire, persista à dire qu'il ne falloit rien céder & les attendre de pied ferme. L'empereur, ennemi de la guerre, se déclara pour le premier parti.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1126.
Kin-tfong.

La nuit suivante les Tartares s'approchèrent de la ville, & insultèrent une de ses portes; Li-kang les reçut en brave, & leur tua ou leur prit quelques centaines de leurs cavaliers. Jugeant de-là qu'on étoit disposé à une vigoureuse désense, ils s'éloignèrent. L'empereur qui auroit dû se rassurer par la retraite des Kin, continua à prêter l'oreille à des conseils pusillanimes, & cut la foiblesse d'accorder à ces barbares tout ce qu'ils lui demandèrent. Oualipou envoya Ou-hiao-min lui dire que son père lui ayant cédé le trône, il falloit ne plus parler de ce qui s'étoit passé sous le règne précédent, & regarder l'ancien traité comme nul; qu'il espéroit que sa majesté enverroit un prince du premier ordre, & un de ses ministres, pour régler, conjointement avec lui, les articles d'un nouveau traité, qui établiroit une paix solide entre les deux couronnes. Li-kang s'offrit d'abord, mais l'empereux le refusa, & fit partir Li-tchu pour le camp des Tartares, contre l'avis de Li-kang, qui dit à ce prince que Li-tchu trop timide, le compromettroit dans cette négociation, & le précipiteroit dans les plus grands embarras.

Oualipou fit mettre toutes ses troupes sous les armes à l'arrivée de Li-tchu, & il le reçut assis, à la Tartare, sur un carreau élevé sur une petite estrade, & accompagné de ses gardes qui étoient à ses côtés; dès que Li-tchu l'apperçut

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1126.
Kin-tfong.

il s'approcha de Oualipou, tellement interdit qu'il ne put jamais proférer un mot.

Oualipou conçut dès-lors un grand mépris des Chinois, & prenant un air insolent, il dit à leur envoyé qu'il auroit pu aisément se rendre maître de Caï-fong-fou, & qu'il ne s'étoit retiré de devant ses murs, qu'en considération du nouvel empereur, dont il ne vouloit pas éteindre la famille: » Si votre maître veut avoir la paix avec nous, ajouta ce » général, il faut qu'il nous donne cinq cents mille taëls » d'or, cinquante millions de taëls d'argent, dix mille bœufs » ou chevaux, & un million de pièces de soie; il faut encore » qu'il ait pour notre empereur le même respect qu'un frère » doit avoir pour son aîné, & qu'il lui donne cette qualité; » les Chinois nous renverront tous ceux des pays de Yen & » de Yun, qui sont dans leurs états, & ils nous céderont » les pays de Tchong-chan, de Tai-vuen, de Ho-kien; nous » exigeons encore que votre maître nous donne un de ses » ministres & un des princes du premier ordre, pour nous » conduire au-delà du Hoang-ho; s'il accepte la paix à ces » conditions, aussi-tôt je m'en retourne «. Il sit mettre par écrit tous ces articles, & il les remit au timide Li-tchu, auquel ce général Tartare en avoit imposé, & qui n'eut jamais la force de répliquer.

Quoiqu'on fût en pourparlers de paix, Oualipou fit encore insulter deux portes de Caï-song-sou, pour augmenter l'allarme dans cette ville, mais Li-kang reçut les Kin avec la plus grande intrépidité, & sit descendre par des échelles de cordes une troupe de braves, qui tombant sur les Tartares, se battirent contre eux depuis six heures du

matin

matin jusqu'à six heures du soir, & leur tuèrent dix à douze de leurs principaux officiers, & plusieurs milliers de leurs foldats; ils obligèrent les autres à se retirer en désordre; du côté des Chinois, Ho-koan, très-bon officier, y perdit la vic.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1126. Kin-tfong.

Lorsque Li-tchu fit voir les prétentions révoltantes des Tartares, les fidèles sujets de l'empire en furent indignés; mais Li-pang-yen & quelques autres traîtres perfuadèrent à l'empereur de les leur accorder. Les trésors étoient vuides, & pour faire ces sommes en or & en argent, il fallut emprunter des bourgeois, & encore ne put-on avoir que deux cents mille taëls & quatre millions d'argent; Li-kang fit d'inutiles tentatives pour rompre un traité si honteux & si onéreux à l'empire : Li-pang-yen & ses créatures, que la peur avoit faiss, l'emportèrent sur lui, & le traité sut juré par l'empereur dans la forme & de la manière que l'exigèrent les Tartares; après quoi, avant élevé Tchang-pang-tchang à la dignité de ministre d'état, il l'envoya, ainsi que le prince Kang-ouang, neuvième fils de Hoeï-tsong, au camp des Tartares pour y rester en ôtage.

Cependant Tchong-sfé-tao, ancien officier Chinois, apprenant que les Tartares menacoient Caï-fong-fou, rassembla des troupes, & fit publier par-tout où il passoit qu'il venoit avec une armée formidable chasser ces barbares. Il s'avanca à l'ouest de cette ville & prit des postes au sud de la rivière Pien-choui, enfuite il s'avança si près du camp des Tartares, que ceux-ci eurent peur & décampèrent la nuit, ne laissant que la garnison de Méou-to-kang.

L'empereur apprit avec joie l'arrivée de Tchong-ssé-tao, Et il envoya Li-kang au-devant de lui pour l'accompagner à Tome VIII. Iii

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. II26. Kin-tfong.

la cour. Dans la première audience, cet officier dit à l'empereur, qui lui demandoit son avis sur l'état présent des affaires & sur la paix qu'il ménageoit avec eux, que les Nutché étoient ignorans dans l'art militaire & que leur armée s'étoit retirée à la vue d'une poignée de foldats qu'il conduisoit, mais qu'il n'étoit en état de rendre service à sa majesté qu'à la tête des armées, ne voulant point se mêler des affaires de cabinet auxquelles il n'entendoit rien.

> Peu de jours après, Tchong-ssé-tao tomba malade; KIN-TSONG, qui ne vouloit pas se priver du plaisir de sa converfation, lui permit de venir en chaise au palais, & l'exempta des cérémonies d'étiquette; mais cet officier ne voulut point user de ce privilége & continua à donner ces marques de respect à son souverain. Ouangjoui, un envoyé des Tartares qui se trouvoit alors à la cour, n'osa plus resuser d'observer les mêmes cérémonies. L'empereur, regardant Tchong-ssétao, se mit à rire, & dit qu'il ne devoit ce salut de l'envoyé Tartare qu'à l'exemple qu'il lui avoit donné.

> Tous les jours il arrivoit de nouvelles troupes au secours de Caï-fong-fou, & cependant les Tartares ne cessoient de faire des demandes les unes sur les autres; Li-kang, indigné de leur avioité insatiable & de l'inaction de la cour, s'en plaignit à l'empereur : » Qu'attendons-nous, dit-il un jour » a ce prince? que les Kin nous aient entièrement dépouillés » avant que nous ayons ofé mettre un frein à leur témérité? » Suivant ce que les Kin publient eux-mêmes, leur armée » ne monte pas au-delà de soixante mille hommes, tandis » que votre majesté en a jusqu'à deux cents mille campés » dans les environs de Caï-fong-fou, qui n'attendent que ses » ordres pour la venger de l'infolence des barbares, & qui

» peuvent l'en délivrer par un seul combat. Si elle laisse " ralentir leur ardeur, il est à craindre qu'ils ne lui deviennent » inutiles lorsqu'elle voudra agir; elle devroit au moins » couper les vivres aux Tartares, ce qui lui seroit aisé, & » les obliger ensuite à casser le traité qu'on a conclu avec "eux, si préjudiciable à sa gloire & à l'avantage de ses " sujets". L'empereur convenoit de tout, mais il étoit entraîné par Li-pang-yen & les principaux auteurs de ce traité honteux qui l'empêchoient d'écouter les remontrances de Li-kang.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1126. Kin-tfong.

Yao-ping-tchong avoit amené des troupes au secours de cette capitale, & il étoit campé hors de la ville; ce général, jaloux des honneurs que l'empereur avoit faits à Tchongslé-tao, étoit impatient de se battre, pour faire connoître qu'il méritoit au moins une partie des distinctions qu'on accordoit à cet ancien officier; il demanda la permission d'aller chercher l'ennemi. L'empereur en parla à Tchongslè-tao, & le pressa même de se joindre à Yao-ping-tchong, dans la pensée que ces deux généraux, d'intelligence avec Li-kang, le délivreroient enfin du voisinage incommode des Tartares; mais Tchong-ssé-tao voulant que son frère Tchongssé-tchong, qu'il disoit devoir arriver incessamment avec un nouveau secours, cût part à la gloire de cette expédition, demanda d'attendre jusqu'au milieu du printemps.

Ce long délai fut une nouveau motif pour Yao-ping-tchong de ne pas différer; il envova donc demander la permission à l'empereur, & prévenir ce prince que le soir même il iroit au camp ennemi avec un corps de dix mille hommes cavalerie & infanterie, & qu'il espéroit lui ramener le prince Kang-ouang, son frère: & afin que l'empereur ne pût lui

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 3 126. Kin-tfong.

donner de contre-ordre, Yao-ping-tchong fit si bien que l'officier qu'il chargea de lui porter cet avis, n'entra au palais que long-temps après son départ; l'empereur dépêcha vers minuit un eunuque à Li-kang, pour lui ordonner d'aller le soutenir.

> Les gardes avancées des Tartares avertirent Qualipon de la marche des Chinois; aussi-tôt ce général sit monter à cheval ses gens & alla au-devant d'eux. Yao-ping-tchong n'avoit que dix mille hommes: il ne put résister aux Tartares, & il fut battu; se rappellant alors qu'il avoit fait cette démarche sans être autorisé par un ordre, il n'osa retourner au camp devant la ville & se retira. Les Tartares poussoient vivement ses troupes, & les auroient entièrement défaites si elles n'étoient rentrées. Li-kang, d'après l'ordre de l'empercur, étoit accouru au secours de Yao-ping-tchong avec ce qu'il avoit pu rassembler de troupes; il soutint le choc des Tartares, & les poussa si vigoureusement qu'il les contraignit de se retirer : au retour de Li-kang, Tchong-ssé-tao dit à l'empereur que puisqu'on avoit commencé, il étoit d'avis qu'on attaquât de nouveau les Kin la nuit suivante, parce qu'ils ne s'y attendroient pas, & qu'il étoit à présumer qu'on les battroit; mais Li-pang-yen crut que ce seroit trop hafarder, & on changea d'avis.

> Oualipou, de retour à son camp, & outré que les Chinois fussent venus l'attaquer dans le temps qu'on stipuloit les articles du traité de paix, fit arrêter les envoyés de l'empereur, qu'il réduisit au rang des simples soldats dans ses troupes, & à qui il fit des reproches sanglans sur la mauvaise foi des Chinois; Tchang-pang-tchang en fut si pénétré que les larmes lui en vinrent aux yeux, mais le prince Kang-

ouang au contraire écouta Oualipou avec un sang-froid furprenant & une intrépidité que les Tartares admirèrent.

Le général Tartare présuma assez de la foiblesse de l'empercur pour oser lui envoyer saire des plaintes, & demander qu'on lui remît un autre prince à la place de Kang-ouang; Li-pang-ven répondit que l'empereur n'avoit aucune part à ce qui venoit de se passer, & que c'étoit uniquement la faute de Yao-ping-tchong & de Li-kang, que l'empereur avoit punis en les privant de leurs emplois. La nouvelle de la difgrace de Li-kang mit toute la capitale en mouvement; Tchin-tong, mandarin du collége impérial, accompagné d'une foule innombrable de tous les états, vint au palais en tumulte, & présenta un placet à l'empereur, dans lequel parlant de Li-kang comme d'un sujet zèlé & sidèle, & traitant au contraire Li-pang-ven, Pé-ché-tchong, Tchang-pangtchang, Tchao-yé-ouang-hiao-ti, Tsai-mao, & Li-tchu de traîtres & de lâches qui abandonnoient ses intérêts pour s'en faire un mérite auprès des Tartares, ils les accusoient d'avoir agi auprès de lui contre Li-kang, parce qu'il s'étoit opposé à leurs pernicieux desseins. Ils finissoient par supplier ce prince de rétablir Li-kang & de chasser Li-pang-yen & ses partisans comme des scélérats & des traîtres à la patrie. Kin-Tsong, qui ne put se dispenser de répondre à ce placet, le fit en termes généraux & vagues qui ne fignifioient rien, & il leur envoya plusieurs personnes d'autorité pour les obliger à se retirer; mais les promesses qu'on leur sit & les menaces par lesquelles on voulut les intimider, furent inutiles. Ils ne quittèrent le palais qu'après que Li-kang eut été rétabli & qu'ils curent vu Tehong-ssé-tao.

Li-kang redoubla de zèle, & les Tartares ne s'approchè-

DE L'ERE CHRÉIIENNE. Son G. 1126. Kin-tfong.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1126.
Kin-tfong.

rent plus impunément de Caï-fong-fou. Oualipou jugeant qu'il ne lui seroit pas aisé de prendre cette ville, & se contentant des propositions dont l'empereur étoit convenu, envoya prendre congé de ce prince, & sans attendre qu'on le remplît des sommes d'argent & des soieries qu'il avoit demandées, il se retira du côté du nord, emmenant avec lui le prince Sou-ouang, qu'on lui avoit donné pour ôtage à la place de Kang-ouang. Tchong-ssé-tao & Li-kang vouloient se mettre à sa poursuite, & lui ôter l'envie de revenir, mais l'empereur, loin de le leur permettre, fit même cesser tous les préparatifs qu'on faisoit pour se désendre.

Cependant malgré le traité sur lequel l'empereur s'appuyoit si fort, Niyamoho assiégeoit Taï-yuen depuis long-temps, sans pouvoir s'en rendre maître. Lorsque ce général Kin vit que Tchang-hiao-chun qui la désendoit bravoit tous ses efforts, il leva le siége, & prenant la route du midi, il passa par des gorges aisées à désendre, mais n'y trouvant personne qui lui en disputât le passage, il sur surpris de la négligence des Chinois. Il s'avança vers Long-té-sou (1), qu'il emporta de force, après quelques jours de siége; Tchang-kio qui en étoit gouverneur y perdit la vie. Cette nouvelle consterna l'empereur, & sit recommencer les cris contre Li-pang-yen & ses complices, qui s'étoient emparés du gouvernement, & qu'on accusoit hautement de trahison. Le retour des Tartares sit croire à ce prince qu'il en étoit quelque chose, & pour contenter le peuple, il les priva de leurs emplois.

L'empereur se plaignit par un écrit public du manque de bonne soi des Tartares, qui, malgré un traité juré avec

<sup>(1)</sup> Lou-ngan-fou du Chan-si.

ferment, continuoient la guerre; il dit qu'il se repentoit de s'être laissé tromper par plusieurs de ses grands qu'il avoit punis, en les éloignant de la cour; qu'il révoquoit absolument tout ce qu'il avoit promis aux Kin, & en particulier l'article qui regardoit les départemens de Taï-vuen, de Tchong-chan & de Ho-kien, qu'il ordonnoit à ses officiers de défendre s'ils étoient attaqués. En consequence de cet ordre il envova Yao-kou & Tchong-slé-tchong, le premier au secours de Taï-yuen, & le second pour couvrir Tehongchan & Ho-kien. Yao-kou passa le Hoang-ho, & alla droit à Long-té-fou, qu'il reprit sans peine. Qualipou se fondant sur le prétendu traité, s'étoit avancé du côté de Tchongchan & de Ho-kien, dans l'espérance que les Chinois ne feroient pas difficulté de lui livrer ces deux départemens; il fut surpris de ce qu'on le recut à coup de flèches, & d'apprendre que Tchong-sse-tchong venoit à lui à la tête d'une puissante armée. Il prit sur-le-champ son parti, & regagna en diligence la Tartarie.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SON G.
1126.
Kin-tfong.

Dans le même temps le bruit courut que l'empereur Hoeïtlong qui étoit à Nan-king, vouloit reprendre le gouvernement, & le jeune empereur y ajouta foi, d'autant plus facilement qu'il en avoit reçu une lettre, par laquelle il demandoit qu'on lui envoyât Li-kang; mais ce général le défabusa: il lui apprit que l'intention de son père n'étoit que de s'informer de ce qui sétoit passé, asin de revenir à Caï-song-sou, s'il n'y avoit plus de danger à craindre. Li-kang partit pour Nan-king, d'où il ramena en esset cet empereur, qui logea dans un palais particulier.

KIN-TSONG attribuant le mauvais état du gouvernement

De L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1126. Kin-tfong.

aux changemens que Ouang-ngan-ché y avoit introduits fous le règne de Chin-tsong, les abolit entièrement, & ordonna qu'on s'en tînt aux anciens règlemens. Il voulut de plus qu'on retirât du Miao de Confucius le portrait de ce ministre, & désendit tous ses livres sous de grièves peines; il rétablit la réputation de ceux qui avoient été dégradés par rapport à lui.

Le général Niyamoho, en levant le siège de Taï-yuen, avoit laissé une partie de ses troupes pour bloquer cette ville, étant décidé à la prendre par famine. Dans la suite, lorsqu'il revint de Long-té-fou, il recruta considérablement ses troupes, & prit avec le gros de l'armée le chemin de Tartarie, pour y passer le temps des chaleurs. Tchong-ssétchong & Yao-kou, instruits des forces & de la disposition des ennemis, ne jugèrent pas à propos de les attaquer; ils s'attachèrent à reprendre les villes que les Kin avoient enlevés aux Chinois, attendant que ces Tartares, fatigués par les fréquentes forties des assiégés, leur fournissent une occasion de les battre. La cour mécontente de ces délais, en attribua le motif au peu de courage des deux généraux, & elle leur fit de vives réprimandes de ce que le siège de Taï-yuen n'étoit pas encore levé. Tchong-sfé-tchong qui avoit vieilli dans les armes, & jouissoit de la plus grande réputation, fut sensible à ces reproches, & il partit pour tenter de faire lever le siège, suivant les ordres qu'on lui en donnoit, au risque de ne pas réussir. Lorsqu'il arriva en un endroit de Chéou-yang appellé Ché-keng, il rencontra le général Ouanyenhoniu qui lui en disputa le passage; il se battit jusqu'à cinq fois contre lui, & trois fois il eut l'avantage; mais enfin il ne put le forcer,

& contraint de revenir à Yu-tsé, il prit une autre route par la montagne de Cha-hiong-ling, éloignée de cent ly de De l'Ere Chrétienne. Tai-yuen.

SONG.

1126. Kin-tfong.

Yao-kou qui avoit pris un chemin différent, étant arrivé à Ouei-ching, un de ses ossiciers nommé Tsiao-ngan-teié, fit courir le bruit, sur un léger fondement, que Niyamoho étoit sur le point d'arriver, & de tomber sur eux avec toutes ses forces; Yao-kou, trop crédule, retourna sur ses pas, & manqua au rendez-vous général dont il étoit convenu avec Tchong-ssé-tchong. Ce dernier se trouva par sa retraite hors d'état de résister aux ennemis. Les Tartares instruits que Yao-kou avoit pris une autre route, laissèrent peu de monde devant Taï-yuen, & vinrent avec le gros de leur armée audevant de Tchong-sfé-tchong. Ce général qui ne vouloit pas qu'on pât lui reprocher d'avoir reculé devant l'ennemi, se battit durant quatre heures, depuis six heures du matin jusqu'à dix, avec tant d'ardeur & de bravoure, que les Kin en furent étonnés eux-mêmes; mais il fut contraint de céder au nombre: peu-à-peu ses soldats se dissipèrent tellement, qu'après avoir reçu quatre blessures, il ne vit plus autour de lui que cent cavaliers, qui furent assez généreux pour ne point abandonner leur général: ils y périrent tous.

Les Tartares, après cette victoire, allèrent chercher Yaokou, qu'ils joignirent à un lieu appellé Pan-to; ils intimidèrent si fort les Chinois, que Yao-kou ne jugea pas à propos d'accepter la bataille : il se retira dans le territoire de Longté-fou. La cour impériale fut informée de tout; Li-kang rappella Thao-ngan-tçié, & le sit mourir publiquement, comme avant été la cause du mauvais succès de cette expédition. Yao-kou fut puni & envoyé à Kouang-tcheou, pour n'être

Tome VIII.

Kkk

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1126. Kin-tfong.

pas allé au rendez-vous. Cependant Taï-vuen se désendoit toujours par la bravoure de Tchang-hiao-chun, mais les vivres commençoient à manquer dans cette ville, & fans un prompt secours, il étoit difficile qu'elle pût tenir plus long-temps; la cour ne l'ignoroit pas, & elle nomma Li-kang pour commander l'armée qu'on envoya de nouveau au secours de cette ville. Li-kang qui connoissoit la difficulté de cette expédition, s'excusa de s'en charger, sous prétexte qu'il n'étoit qu'un homme de lettres, qui n'entendoit rien au métier de la guerre; il dit que le fuccès qu'il avoit eu au dernier siège de Caï-fong-fou devoit s'attribuer au zèle que lui inspiroit le service de l'état, & non à la science militaire qu'il ignoroit; en un mot, que c'étoit compromettre la Chine & la famille impériale, que de lui donner l'armée à commander; il prétexta une maladie, & demanda à quitter ses emplois; mais Kin-Tsong insista, & il sut obligé d'obéir.

Cette armée étoit fort nombreuse; Li-kang la divisa en trois grands corps, qu'il donna à commander à Lieou-kou, à Hieï-tsien & à Tchang-ssé-tching, à qui il sit prendre trois chemins dissérens, avec un ordre précis de régler leur marche de manière qu'ils pussent arriver le même jour à un endroit peu éloigné de Taï-yuen, qu'il leur assigna pour rendez-vous. Si les trois généraux ne s'étoient point écartés de cet ordre, il y a tout sujet de croire qu'ils auroient chassé les Tartares & sauvé Taï-yuen; mais ils arrivèrent les uns après les autres, & ayant été battus successivement, ils surent cause de la perte de cette province; Lieou-kou qui arriva le premier, voulant avoir seul la gloire de faire lever le siège, sut le premier battu; vint ensuite Hieï-tsien, qui se sit aussi battre; Tehang-ssé-tching arrivé le troisième, mena assez mal

Leouché, un des généraux Tartares; mais celui-ci étant soutenu par des troupes fraîches, le mit en fuite. Ces trois batailles, qui coûtèrent plusieurs dixaines de mille hommes aux Chinois, répandirent une si grande consternation dans toute cette province, que les habitans des villes dépendantes de Long-té-fou, de Fen-tcheou, de Tein-tcheou, de Tçé-tcheou & de Kiang-tcheou, abandonnèrent leurs maisons, passèrent le Hoang-ho, & allèrent ailleurs chercher un asyle.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1116. Kin-tfong.

La lune précédente, qui étoit la sixième de cette année, il parut une comète fort grande à la constellation Tsé-ouei, qui commença à sortir à l'étoile Ti-tso, & finit à l'étoile Ouen-tchang.

La cour de Caï-fong-fou voyant que la voie des armes ne lui étoit pas favorable, proposa à l'empereur d'agir auprès de Yéliuyutou & de Siao-tchong-cong, officiers Leao, au service des Kin, & de les engager par des promesses à se joindre aux Chinois, pour détruire les Kin; Yéliuyutou jouissoit du plus grand crédit parmi ces Tartares, & commandoit une de leurs armées contre les Hia; s'il se réunissoit aux Chinois, il y avoit lieu d'espérer qu'on pourroit abattre la puissance formidable des Kin. L'empereur goûta ce projet, & comme Siao-tchong-cong se trouvoit alors à Caï-fong-sou en qualité d'envoyé, on le combla d'honneurs & de présens; lorsqu'on crut l'avoir engagé à être reconnoissant, on commença à lui parler du règne des Leao pour l'animer contre les Kin; ensuite on lui promit de les aider, lui & Yéliuyutou à rétablir les premiers, s'ils vouloient se joindre aux Chinois, & travailler de concert à détruire les Kin, leurs ennemis communs. Siao-tchong-cong, homme adroit & rufé, promit tout,

DE L'ERE CHRÉIMINE. Song. 1126. Kin-tfong.

E. Concerta avec ceux qui traitoient avec lui au nom de l'empereur, tous les projets qu'on voulut; il les engagea même à obtenir un ordre écrit de la propre main de l'empereur, pour faire quitter le fervice des Kin à Yéliuyutou, avec promesse qu'on le soutiendroit.

Aussi-tôt que Siao-tchong-cong eut cet écrit, il prit son audience de congé & alla aussi-tôt trouver Oualipou à qui il le montra; ce général en sut indigné & l'envoya en diligence à son maître. Ouanyenoukimaï affecta à l'extérieur beaucoup de modération, mais dès le lendemain il sit expédier l'ordre à Niyamoho & à Oualipou de partir, l'un de Yuntchong & l'autre de Pao-tcheou, à la tête de leurs troupes & d'aller attaquer la Chine.

A la neuvième lune, Niyamoho arriva à Taï-yuen; cette ville se défendoit encore; le général Tartare, irrité d'une si longue résistance, sit donner un assaut général si bien foutenu par-tout, que le brave Tchang-hiao-chun à qui il ne restoit que peu de monde, sut enfin forcé & lui-même pris sur les remparts; ce gouverneur avoit si bien animé ses foldats, que quoique les Kin l'eussent en leur pouvoir, ils se battirent encore dans les rues sous la conduite de Tchangké-tsien, Tchi-tcheou ou gouverneur du peuple, jusqu'à ce qu'écrasés par le nombre, ils surent contraints de céder; Tchang-ké-tsien & huit braves ne pouvant se résoudre à passer sous le joug des Tartares, s'agenouillèrent, la face tournée du côté du midi, pour saluer l'empereur à qui ils vouloient rester fidèles, & ils se firent mourir eux-mêmes; Nivamoho ne put s'empêcher de louer hautement la bravoure de Tchang-hiao-chun qu'il traita honorablement & à qui il donna de l'emploi.

L'invasion des Kin réveilla la plupart des commandans des provinces; ils se mirent en marche pour couvrir la cour & la garantir des infultes de ces barbares; mais les ministres Tchang-kio & Keng-nan-tchong qui pensoient toujours à faire une paix solide avec ces dangereux voisins, firent expédier l'ordre aux commandans de ne pas avancer, de crainte de donner de l'ombrage aux Tartares; ces ministres envoyèrent Hoang-ou, par mer, au roi des Kin lui demander la paix. Cependant Qualipou, qui étoit entré dans la Chine par le pays de Yen, avoit d'abord battu à Teing-hing le général Tchong-slè-min, & s'étoit avancé du côté de Tchinting, qu'il entreprit d'enlever de force sans s'amuser à un siège qui lui auroit emporté trop de temps; il y entra après l'avoir fait escalader durant plusieurs jours & plusieurs nuits sans le moindre relâche; Lieou-gin, qui y commandoit, ne se rendit pas malgré cela, & il se désendit encore dans les rues. Se voyant à la fin abandonné de la plupart de les gens, & ne voulant pas avoir la honte de tomber entre les mains de ces barbares, il mit le fabre à la main, suivi d'un petit nombre, & chercha à s'ouvrir un chemin pour sortir de la ville; mais n'ayant pu en venir à bout, il se pendit de désespoir.

Lorsque Oualipou attaquoit Tchin-ting, Ouang-yun, que la cour impériale lui avoit député pour savoir ce qu'il exigeoit, dit à son retour que les Tartares ne parloient plus que la Chine leur cédât des terres; qu'ils se réduisoient à demander cinq des chars à l'usage de l'empereur, & que ce prince donnât à leur maître un titre d'honneur au-dessus du sien; ils vouloient encore que le prince Kang-ouang se rendit à leur camp pour saire des excuses du passé, &

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1126. Kin-tfong.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1126. Kin-tsong. qu'alors on parleroit de paix. L'empereur envoya d'abord les cinq chars, & nomma ensuite Fong-hiaï pour accompagner le prince Kang-ouang; mais comme Oualipou ne voulut pas recevoir ces chars, le prince ne partit point, & on jugea que ce général n'avoit fait ces propositions que pour amuser les Chinois.

La prise de Taï-yuen par Niyamoho avoit répandu la consternation dans toutes les villes de cette province; les officiers & les soldats se dispersèrent de toutes parts pour ne pas tomber entre les mains des Kin. La cour craignit que Nivamoho ne voulût tenter le passage du Hoang-ho, & elle envoya cent vingt mille hommes sous la conduite de Tché-yen-tchi pour le lui disputer; Li-hoei, qui commandoit un corps de dix mille cavaliers, cut encore ordre de joindre cette armée. Nivamoho vit qu'il lui seroit difficile de passer ce sleuve à la vue des Chinois, & il cut recours à la ruse. Il distribua tous les tambours de son armée en plusieurs endroits le long du rivage, avec ordre de faire un bruit effroyable pendant toute la nuit: ce stratagême lui réussit; au point du jour ce général ne vit plus d'armée de l'autre côté. Les Chinois, trompés par cette manœuvre, pensèrent que les Tartares avoient profité de l'obscurité de la nuit pour passer le Hoang-ho en divers endroits, & ils avoient jugé à propos de se retirer.

Lorsque le général Tartare eut passé au sud le Hoang-ho, il ne borna pas ses demandes aux trois départemens que les Kin réclamoient depuis long-temps; il prétendit qu'on lui cédât toute la Chine au nord de ce fleuve qui serviroit de limites aux deux empires. Le général Oualipou, d'accord avec lui, envoya faire les mêmes propositions à l'empereur.

Vingt jours après la prise de Tchin-ting, Oualipou arriva près de Caï-fong-fou & fit camper ses troupes à Licoukia-sfé; peu de jours après, Niyamoho y arriva aussi & se posta à Tsing-tching, d'où il envoya presser l'empereur de venir en personne le trouver dans son camp pour conclure entre eux un traité de paix. Caï-fong-fou se trouvoit alors mal gardée & dans le plus grand danger : y compris la garde de l'empereur, on n'y comptoit qu'environ soixante-dix mille hommes de troupes tant bonnes que mauvaises; d'ailleurs depuis que les ministres avoient renvové les troupes qui étoient venues des provinces au fecours de cette ville, les officiers n'osoient plus les ramener dans la crainte d'être punis. On fit partir un nombre considérable de gens pour les mander de toutes les parties de l'empire. Le prince Kangouang, par bonheur pour la famille impériale, se trouvoit éloigné de la cour; on lui expédia l'ordre de prendre toutes les garnisons des places & de les amener contre les Tartares, & afin que les gouverneurs ne fissent pas difficulté de lui obéir, on le nomma généralissime.

De l'Ere Chréfienne. Son G. 1126. Kin-tfong.

Tchang-chou-yé, gouverneur-général des provinces du midi, vint avec trente mille hommes, & ayant enfoncé un corps de Tartares qui voulut l'arrêter, il vint camper sous les murailles de Caï-fong-sou.

A la onzième lune intercalaire, il parut une fort grande comète au ciel.

Les Tartares, dont les troupes étoient très-nombreuses, ne cessoient de venir insulter la ville, & battoient toujours les Chinois qu'une terreur panique avoit saissis & qui suyoient à leur aspect. Les troupes de Tchang-chou-yé, malgré l'avantage qu'elles avoient eu d'abord, ne surent pas exemptes de

De L'ERE CHRÉTIENNE. Song. 1126. Kin-tfong. cette terreur générale; ayant recu ordre d'aller contre un parti qui s'avançoit, elles se debandèrent sans combattre & sans oser même tirer une sièche, & perdirent plus de mille des leurs. Ces infultes continuelles & la désertion qui se mit dans les troupes impériales, affoiblirent si fort Cairlong-sou, que sur la fin de la onzième lune à peine restoit-il trente mille hommes de troupes réglées dans cette ville. Les Tartares ne l'ignoroient pas, & c'est ce qui les rendoit encore plus hardis & plus infolens: ils hasardèrent un assaut général & y trouvèrent plus de résistance qu'ils n'en attendoient; cependant ils se rendirent maîtres des remparts, & courant aussi-tôt aux portes, ils y mirent le seu & s'en saisirent; l'empereur perdit ses meilleurs officiers. Le brave Ho-li, qui s'étoit distingué à ce siège, voyant les fortifications emportées, fit prendre les armes à tous les habitans & leur fit garder les rues qui aboutissoient aux remparts; les Tartares voyant de tous côtés des gens préparés à vendre cher leur vie, recommencèrent à parler de paix, avec promesse de se retirer en Tartarie aussi-tôt qu'elle seroit conclue. Soit qu'ils cussent envie de ménager leurs soldats, soit par clémence pour les habitans de Caï-fong fou dont ils vouloient gagner l'amitié, foit enfin que les portes de cette ville étant brûlées, ils seroient maîtres d'y rentrer quand ils voudroient, ils regagnèrent leur camp.

L'empereur qui se voyoit, pour ainsi dire, à la discrétion des Kin, députa Ho li & le prince Tsi-ouang, un de ses frères, pour les presser de faire la paix. Niyamoho & Oualipou leur dirent: » De tout temps le nord & le sud sont inséparables; » qui dit le nord suppose certainement le sud; nous ne » devons penser qu'a déterminer entre nous l'affaire des » limites

» limites & tout sera fini «. Ho-li, de retour du camp ennemi, rapporta à l'empereur ce qui s'y étoit passé, & ajouta que ces Tartares demandoient que le Chang-hoang, son père, vint les trouver pour fixer avec eux ces limites. » L'empereur, » mon père, répondit Kin-Tsong, a le cœur si pénétré de » crainte & de chagrin qu'il en est malade; si les Kin veulent » qu'un de nous d'eux se rende à leur camp, il vaut mieux » que ce soit moi « Aussi-tôt il sortit de la ville, & alla droit à Tsing-tching où étoit ce camp; il présenta un écrit à Niyamoho par lequel il demandoit à se soumettre.

DE L'ERE SONG. 1126. Kin-tfong.

Le prince Kang-ouang, nommé généralissime des troupes impériales, avoit rassemblé dix mille hommes qu'il avoit divisés en cinq bataillons, & ayant passé le Hoang-ho, il étoit allé camper dans le district de Taï-ming. Il détacha Tsong-tçé avec deux mille hommes, qui tomba sur les gardes avancées des Tartares postées en différens endroits; & leur en détruisit plus de trente; il vint ensuite joindre le prince, & lui apprit que la cour étoit assiégée depuis long-temps, & qu'il n'y avoit pas de temps à perdre s'il vouloit la secourir. Alors Leang-yang-tsou, gouverneur de Sin-te-fou (1), se joignit à Kang-ouang avec trois mille hommes, ainsi que plusieurs bons officiers qui vinrent'lui démander du service. Le prince se flattoit qu'avec leur secours il seroit au moins en état de tirer de Caï-fong-fou les deux empereurs & de les mettre en liberté. Mais dans le temps qu'il se disposoit à exécuter ce dessein, un exprès vint lui apporter un ordre écrit de la propre main de l'empereur, par lequel il lui faisoit savoir que les Tartares s'étant rendus maîtres des

<sup>(1)</sup> Chun-té-fou dans la province de Pé-tché-li.

DE L'ERE CHRÉIIFNNE. Song. 1126. Kin-tfong.

murailles de Caï-fong-fou, on étoit actuellement occupé à négocier un accommodement avec eux; cet ordre portoit encore qu'il pouvoit s'approcher de cette ville avec ses troupes, mais qu'il se gardat bien de rien entreprendre sans un nouvel ordre.

Le prince Kang-ouang & la plupart de ses officiers ne doutèrent pas que cet ordre ne sût réellement de l'empereur; mais Tsong-tçé soupçonna que les Tartares le lui avoient arraché de force, pour empêcher Kang-ouang de le tirer de leurs mains; Tsong-tçé ajouta qu'il ne pouvoit sans ternir sa réputation se dispenser de secourir son père & son frère. Le prince consterné se trouvoit dans une cruelle perplexité. S'il s'approchoit de Caï-song-sou sans rien tenter pour délivrer les empereurs, loin d'améliorer leurs affaires, c'étoit leur nuire, & tout à la sois se déshonorer; & en cas que les empereurs sussent pris, c'étoit s'exposer imprudemment, lui qui pouvoit seul rétablir la dynastie. Après une mûre délibération, il sut résolu qu'il se retireroit à Tong-ping, où il resteroit jusqu'à ce que Tsong-tçé qu'il enverroit à la découverte, lui cût procuré de plus amples instructions.

De retour du camp Tartare, KIN-TSONG fut reçu par tous les mandarins & par le peuple qui s'empressèrent en foule au-devant de lui. Ce prince se couvrant le visage pour cacher les larmes qu'il versoit en abondance, leur dit: "> Les mossible de l'empire de leur part dix millions de petits pains d'or, vingt millions de pains d'argent, & dix millions

de pièces de foie; somme excessive que l'empereur, après ce qu'il avoit déja donné, étoit dans l'impossibilité de trouver dans la ville; il promit cependant, & leur envoya en mêmetemps Tchin-cou-ting, Tché-ven-ché & plusieurs autres de ses officiers pour déterminer la contestation actuelle au sujet des limites. Mais ce n'étoit pas là à quoi se bornoient les prétentions des Tartares; leur but, en faisant ces propositions, étoit seulement de prositer de la position critique des deux monarques pour leur ôter l'envie de cacher leurs richesses, car d'ailleurs ils se regardoient déja comme les maîtres de la Chine.

Da L'ERE CH É. I'NNE. Sanc. 1126. Kin tfong.

Au commencement de l'année suivante, les Tartares firent = presser l'empereur par un de leurs officiers d'envoyer incessamment les sommes d'or, d'argent & les soieries qui leur avoient été promises, & lui firent dire avec une fierté insolente, qu'il eût à se rendre à leur camp, parce qu'ils vouloient encore conférer avec lui sur quelques articles. L'empereur étoit pénétré d'indignation de se voir humilié à ce point; mais l'espérance qu'en leur accordant tout, il obtiendroit enfin la paix qu'il souhaitoit si ardemment, le détermina à passer sur toute autre considération. L'empereur avoit offert par écrit de se soumettre; Niyamoho, qui avoit reçu cet écrit de sa main, l'avoit envoyé à Oukimaï, roi des Kin, dont la réponse portoit en substance, qu'il privoit de leurs dignités les deux empereurs, père & fils, & qu'il les réduifoit au rang du peuple. Kin-Tsong s'étant rendu de nouveau à Thing-tching dans le camp ennemi, les Tartares lui fignifièrent cette réponse, & en même-temps renvoyèrent Ou-kien, mandarin du tribunal des docteurs, Mou-tcheou, président du tribunal des mandarins, & Fan-kiong, un des

1127.



DE L'ERE CHRÉFIENNE. SONG. 1127. Kin tsong.

premiers officiers de Caï-fong-fou, avec ordre de leur amener le vieil empereur & toute la famille impériale, à l'exception de l'impératrice Mong-chi, qui, ayant été répudiée, n'étoit plus censée appartenir à cette famille.

> Ces officiers, traîtres à leurs princes & à la patrie, exécutèrent cet ordre avec la dernière rigueur; ils forcèrent à sortiz de leur palais Hoeï-tsong & les impératrices, qu'ils firent monter sur des chars traînés par des bœufs; ensuite ayant fait faire une recherche exacte des personnes de la famille impériale, dont ils se firent donner la liste par l'eunuque Teng-chou, ils défendirent à tous les habitans de Caï-fongfou, sous les peines les plus rigoureuses, de les aider à se sauver. Ils en arrêtèrent plus de trois mille qu'ils firent enchaîner & conduire sous une escorte au camp des Tartares. Lorsqu'ils furent tous arrivés, Nivamoho & Oualipou donnèrent la commission à Ou-kien & Mou-tcheou de retourner à Caï-fong-fou pour assembler les grands de l'empire & leur ordonner de se choisir un maître dans une autre famille que celle des Song. Les grands, surpris de cette proposition, se regardèrent les uns & les autres dans le plus grand filence; après un intervalle assez considérable, Ou-kien & Mou-tcheou les pressant de s'expliquer, Ouang-chi-yong leur demanda sur qui les Tartares jettoient les yeux. » Nous ne le savons » pas certainement, répondirent-ils, mais autant que nous » pouvons en juger, il paroît qu'ils ont en vue Tchang-» pang-tchang «. Ouang-chi-yong avoit peine à se le persuader, lorsque Songtsiyu; qui arriva sur ces entrefaites du camp ennemi, & à qui on demanda quel étoit le vœu des Tartares, prit un pinceau & écrivit le nom de Tchang-pangtchang; alors Ouang-chi-yong, sans consulter l'assemblée,

pour succéder à la famille des Song, mais la plupart resusèrent de le signer : » C'est aujourd'hui, leur dit Tchang» chou-yé que nous aurions dû mourir pour le service de
» nos souverains, plutôt que de disposer d'un empire qui
» leur appartient en saveur d'une autre famille «. Tsin-hoeï,
Ma-chin & Ou-ki eurent assez de sermeté pour écrire aux
généraux Tartares qu'ils ne devoient pas penser à mettre
une autre famille sur le trône de la Chine, parce que ce
seroit allumer le seu de la sédition dans toutes les provinces,
mais sur-tout qu'on ne devoit point choisir Tchang-pangtchang, qui, sous le règne de Hoeï-tsong, n'avoit eu d'autre
mérite que celui d'amuser ce prince & de l'entretenir dans
les superstitions ridicules des Tao-sie; ils ajoutoient qu'il étoit
la véritable cause de la ruine des Song.

Cette lettre irrita les Tartares, & ils firent emprisonner Tsin-hoei, qui en étoit le principal auteur; ensuite comme ils remarquèrent que la plupart ne vouloient ni signer, ni nommer personne, & qu'ils persistoient à demander leur empereur ou au moins un prince de son sang, ils nommèrent de leur autorité Tchang-pang-tchang sous le titre d'empereur de Ta-tchou; ils lui en envoyèrent le sceau & les patentes. Tchang-pang-tchang prévoyoit qu'il ne pourroit posseder le trône, qu'autant que les Tartares resteroient dans le voisinage de Caï-song-sou. Il reçut cependant à genoux le sceau & les patentes; mais le jour determiné pour son installation, étant monté à la salle du trône, il envoya dire aux mandarins assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés dans la cour de ne point le saluer, & il resus de s'assemblés autres grands, nonobstant cette

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1127.
Kin-tfong.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1127. Kin-tfong.

défense, le saluèrent comme empereur, il affecta de leur rendre le salut, ce qu'il n'auroit pas sait s'il se sût regardé comme revêtu de la dignité suprême. Cependant après la cérémonie il nomma les officiers qui devoient prendre soin du gouvernement, mais il ne se sit point de maison, & dans toutes les expéditions, il faisoit toujours insérer ces mots, en attendant: il observa encore de ne point employer les caractères affectés aux empereurs, lorsqu'ils donnent leurs ordres & lorsqu'ils parlent.

A la quatrième lune, les Kin reprirent le chemin de la Tartarie. Oualipou & Niyamoho partagèrent entr'eux les prisonniers; Oualipou emmena avec lui le Taï-chang hoang-ti ou l'empereur Hoei-tsong, l'impératrice son épouse, les princes du premier ordre, les petits-fils de l'empereur, la mère & l'épouse du prince Kang-ouang, ainsi que plusieurs reines & princesses; Tchang-pang-tchang, à la tête des mandarins d'armes & de lettres sortit de la ville, suivi d'une foule innombrable de peuples qui se précipitèrent à genoux, & saluèrent plusieurs fois le monarque, avec des cris & des sanglots qui attendrissoient les Tartares. Niyamoho emmena KIN-TSONG, l'impératrice son épouse, le prince héritier, son fils, les reines & les autres princes & princesses de sa maison, suivis de leurs corteges, de leur bagage & de leurs bijoux, & de tout ce qui étoit dans leurs trésors, dont on avoit chargé une infinité de chars. Ainsi toute la famille impériale des Song fut conduite en Tartarie, & il ne resta que le prince Kang-ouang, neuvième fils de l'empereur Hoeftsong, qui étoit éloigné de la cour lorsque les Kin vinrent l'affiéger la seconde fois.

#### KAO-TSONG.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.

Kao-tsong.

Quand les Kin furent partis, Liu-hao-ouen dit à Tchangpang-tchang qu'il falloit rappeller l'impératrice Mong-chi, & presser le prince Kang-ouang de se déclarer empereur; Mong-chi vint reprendre possession du palais, & sut déclarée impératrice régente. Tchang-pang-tchang agissant en sidèle sujet de la dynastie des Song, dépêcha un de ses officiers à Tsi-tcheou, pour presser le prince Kang-ouang de venir prendre possession du trone; Tsong-tçé & Liu-hao-ouen joignirent leurs instances aux siennes; mais le prince ne se détermina qu'après qu'il en eut reçu l'ordre de l'impératrice. Elle lui écrivit:

"Depuis près de deux cents ans l'empire paroît avoir "oublié l'art militaire, & durant les règnes successifs de neuf princes de la dynastie des Song, la vertu ne l'a pas abandonmée; quoique toute votre auguste famille ait été emmenée captive dans les pays du nord, la Chine cependant qui connoît votre sagesse & vos belles qualités, conserve toumient pour elle le même amour, la même sidélité & le même zèle; elle espère que vous serez pour elle ce que Kouang-ou-ti sut à l'égard de celle des HAN; c'est pour cela que le Tien vous a réservé: les hommes n'y ont aucune part ".

D'après cet ordre, le prince Kang-ouang partit de Tsiteheou pour se rendre à Yng-tien-sou (Nan king) où il résolut de tenir sa cour: grand nombre d'ossiciers des provinces vinrent y recevoir ses ordres, & l'assurer de leur obéissance. Tehang-pang-tehang sut un des premiers à s'y rendre;

DE L'ERB CHRÉTIENNE. Son G. 1127. Kao-tfong.

dès qu'il parut devant le prince, il se jetta par terre comme un criminel, & les larmes aux yeux, il demanda qu'on le sit mourir. Le prince le releva avec bonté, & l'assura qu'il lui pardonnoit tout le passé. Ouang-chi-yong vint lui osfrir un char impérial & toutes les autres marques distinctives du cortège des empereurs. KAO-TSONG se sit inaugurer, le premier jour de la cinquième lune, sur un tertre qu'il avoit fait élever à une des portes de la ville. Le peuple marqua la plus grande joie; ensuite ce prince accorda un pardon général, mais il en excepta Tsaï-king, Tong-koan, Tchumien & Li-yen, qu'il déclara incapables de posséder jamais aucun emploi, parce qu'ils avoient abusé de la consiance de l'empereur Hoeï-tsong & l'avoient trompé.

Après la cérémonie de son couronnement, KAO-TSONG demanda l'avis des grands au sujet de Tchang-pang-tchang; ils répondirent que son crime étoit d'une nature à ne pas mériter de pardon, que cependant comme les Tartares l'avoient sorcé à cette action, & qu'il étoit venu de lui-même se remettre entre ses mains, il pouvoit agir à son égard ainsi qu'il jugeroit à propos. » Je veux, dit l'empereur, lui donner » le titre de Ouang ou prince du premier ordre, asin de mieux » saire connoître aux Kin sa soumission, & que dès qu'ils ont » été partis, méprisant leur autorité, il m'a aussi-tôt apporté » le sceau & les autres marques dignitaires qu'il ayoit reçues » d'eux «. Il lui en sit expédier les parentès, & le créa prince, du titre de Tong-ngan-ouang, avec permission de ne venir au palais que deux sois le mois.

Lorsque Niyamoho regagna la Tartarie, il laissa Yn tchoucou avec dix mille hommes pour la garde de Taï-yuen; il envoya Chaoho camper à Tchin-ting, & Leouché faire le siège

and the same

fiége de Ho-tchong; il fit venir Mongco pour s'emparer de Tfé-fiang & de Po-haï; Tadabouyé faisoit alors le siége de Ho-kien; le nouvel empereur qui vouloit conserver cette dernière ville, chargea Ma-tchong & Tchang-hoan de la secourir. Ces deux officiers rassemblèrent environ dix mille hommes, mais en dégarnissant quelques places, ils donnèrent moyen à Leouché qui commandoit un gros corps de Tartares, de prendre Ho-tchong-fou, Hiaï-tcheou, Kiang-tcheou, Tsé-tcheou & Chi-tcheou.

DI L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1127.
Kao-tfong.

Quand le général Oualipou apprit que les Chinois avoient mis KAO-TSONG sur le trône, il proposa de renvoyer l'ancien empereur Hoeï-tsong, & de faire ensuite la paix avec la Chine; mais Niyamoho qui s'étoit emparé de toute l'autorité, & qui agissoit en maître, ne voulut point y consentir. L'opposition de ce Tartare & la mort qui enleva alors Oualipou firent évanouir ce projet.

KAO-TSONG avoit besoin d'un bon ministre qui l'aidât à réparer les pertes de sa famille; il jetta les yeux sur Li-kang, dont il connoissoit le zèle & la capacité: celui-ci n'accepta que malgré lui un emploi, dont il connoissoit toute l'importance. Il pensa aussi-tôt à remettre les troupes de l'empire sur un bon pied. » Sous le règne de Chin-tsong, dit-il à l'empereur, » la Chine avoit sur pied jusqu'à cinq cents quatre-vingt-dix » mille hommes; aujourd'hui pour former un corps de dix » mille hommes, on est obligé de dégarnir les places, & » encore quelles troupes a'-t-on? Le moyen de résister aux » Tartares & de ne pas succomber sous leur puissance? votre » majesté doit y pourvoir incessamment; mais asin de ne pas » souler le peuple, il faut que les provinces du sud-est sour- » nissent les subsides, & celles du nord-onest les hommes;

Tome VIII.

Mmm

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1127. Kao-tfong.

» si elle parvient à mettre sur pied quelques centaines de » mille hommes, & qu'elle les confie à des officiers expé-» rimentés qui les dressent à tous les exercices militaires, » dans peu l'empire se relevera & sera tête aux Tartares «. L'empereur qui en sentoit toute l'importance, envoya ordre de choifir dans les provinces du Chen-si, du Ho-pé, & dans les districts des deux cours, orientale & occidentale, jusqu'à la concurrence de cent mille hommes, pour être incorporés dans les compagnies de sa garde. Les provinces du Ho-pé & du Ho-si furent chargées de fournir des chevaux.

> Li-kang considérant encore que l'infanterie ne pouvoit battre la cavalerie que très-difficilement, & que la cavalerie n'obtenoit aucun avantage contre les chariots de guerre, fit voir à KAO-TSONG la nécessité d'avoir un grand nombre de ces chariots, sur lesquels on exerceroit les soldats à se battre. Les provinces orientales & occidentales de la cour furent chargées de les construire sur le modèle de ceux que Tchanghing-tchong avoit inventés sous l'empereur Ou-ti, de la dynastic des Tein postérieurs. Ils étoient à quatre roucs, & avoient sur le devant deux traversiers, auxquels étoient attelés les chevaux, & sur lesquels on plaçoit les arcs & les sièches; quatre hommes placés près des traversiers servoient de conducteurs. Le pourtour du char étoit garni dans la partie supérieure de boucliers, qui mettoient à couvert la tête & la moitié du corps des soldats; des plaques de fer défendoient les pieds & le reste du corps; enfin sur les côtés étoient des chaînes de fer : chacun de ces chars pouvoit contenir vingt-quatre combattans qui avoient assez d'espace pour manœuvrer sans gêne; les uns étoient armés d'arcs & de flèches, les autres de longues piques ou hallebardes

& de demi-lances. Ces chars en formant un rang dans un combat, soutenoient à merveille la cavalerie & l'infanterie; ils avoient encore l'avantage dans un campement de mettre à couvert une armée, comme si elle avoit été dans une place fortifiée.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. I 127. Kao-tfong.

KAO-TSONG envoya Tsao-hiun en Tartarie, pour apprendre à l'empereur Hoeï-tsong, son père, que les Chinois toujours attachés à la dynastie des Song, venoient de le proclamer empereur. Cette nouvelle confola Hoeï-tfong dans sa captivité, & lui sit concevoir l'espérance de retourner cn. Chine. Il chargea cet envoyé de quelques présens pour fon fils, & d'une lettre, dans laquelle il lui marquoit ce peu de mots : » Je me félicite de ce que vous êtes monté » sur le trône, & j'approuve tout ce que vous avez fait; » mais souvenez-vous que votre père & votre mère sont " captifs, & que vous devez les fecourir ". Il recommanda encore à Tsao-hiun de dire de sa part à son fils, de donner tous ses soins à nettoyer l'empire, & de ne penser à le délivrer de sa captivité que quand il en seroit venu à bout. La princesse Hing-chi fit remettre à l'envoyé un de ses propres habits avec un anneau d'or pour KAO-TSONG, son époux; elle le chargea encore de lui dire: » Que ne puis je arriver » auprès de vous aussi-tôt que cette bague d'or «? KAO-TSONG reçut avec la plus grande satisfaction ces marques de tendresse de son père & de son épouse, & dit en soupirant: » Faut-il que j'occupe le trône, & que tout ce que j'ai de » plus cher au monde foit entre les mains de nos ennemis «. Tsao-hiun, emporté par son zèle, proposa à l'empereur de les délivrer des mains des Tartares, s'il vouloit lui confier une troupe de braves avec lesquels il se rendroit par mer sur

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1127.
Kao-tfong.

e. les frontières de Tartarie, mais ce dessein parut chimérique & dangereux même pour la vie de ces illustres prisonniers: on n'y eut aucun égard.

Les Chinois commençoient à concevoir l'espétance de voir un jour l'empire réuni sous l'auguste famille des Song par le zèle, la vigilance & la sage administration de Li-kang, lorsque des envieux de la gloire de ce ministre, conspirèrent sa perte. Li-kang, informé de leurs intrigues, en avertit l'empereur, à qui il demanda la liberté de se retirer, pour ne pas essuyer l'affront d'être remercié. L'empereur la lui resusa d'abord, & l'assura qu'il n'avoit rien à craindre; mais Hoang-tsien-chen & Ouang-pé-yen qui étoient à la tête des courtisans qui en vouloient au ministre, agirent avec tant d'efficacité & d'importunité, que ce prince jugea qu'il ne pourroit le conserver. Il craignit que le gouvernement n'empirât s'il résissoit plus long-temps à ses ennemis, & il se vit obligé de lui accorder sa retraite. Li-kang ne resta dans le ministère que soixante-dix-sept jours-

Peu après, à la sollicitation de ces mêmes courtisans, KAO-TSONG détermina de transporter sa cour à Yang-tcheou. Ils lui avoient fait entendre qu'étant dans le voisinage de la mer, il seroit moins en danger de tomber entre les mains des Kin, si ces Tartares venoient, comme le bruit en couroit, dans les provinces du midi, & qu'on ne pût les arrêter. Tsong-tçé, qui l'apprit à Caï-song-sou dont il avoit la garde, écrivit fortement à l'empereur pour l'en dissuader: il dit à cette occasion des choses au désavantage de Hoang-tsienchen & de Ouang-pé-yen, dont ces courtisans ne sirent que rire. Tchang-kio, qui étoit de leurs amis, mais qui avoit plus de droiture qu'eux, leur dit que si l'empire possédoit

Plusieurs hommes aussi zèlés, aussi fidèles & aussi braves que Tsong-tçé, il ne tarderoit pas à être remis sur l'ancien pied. Cependant l'empereur persistant dans son premier dessein, spartit à la dixième lune de Yng-tien-sou, & se rendit à Yang-tcheou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1127.
Kao-tsong.

Le bruit qui couroit que les Kin venoient avec de puissantes armées du côté du midi étoit fondé; ces Tartares ayant sçu que l'empereur vouloit se retirer à Yang-tcheou, trouvèrent cette conjonêture trop favorable à leur dessein pour la laisser échapper sans en profiter.

A la douzième lune, ils divisèrent leurs troupes en plufieurs corps d'armée; le principal, que Niyamoho commandoit, prit par Yun-tchong, & descendit les montagnes de
Taï-hang dans le dessein de passer le Hoang-ho & d'attaquer
le Ho-nan. Olito, fils du roi Akouta, alla se saissir de Tsétcheou (1) & de Tsing-tcheou, après quoi, il détacha
Outchou, à qui il dit d'aller par le pays de Yen-chan passer
le Hoang-ho dans le territoire de Tsang-tcheou, de pénétrer
dans la province de Chan-tong & de s'en rendre maître; il
avoit ordre, quand il y seroit arrivé, d'envoyer Alipoulohan
avec des troupes dans le pays de Hoaï-nan. Leouché, Saliho
& Hésong passèrent le Hoang-ho par Tong-tcheou de Si-nganfou du Chen-si, asin d'entrer dans la province du Chen-si,
pour tenter la conquête des provinces occidentales.

Le dessein des Tartares étoit de prendre d'abord Caï-songfou & toutes ses dépendances pour se procurer plus aisément des vivres; Tsong-tçé, instruit de ce dessein, envoya Lieouyen du côté de Hoa-tcheou, & Lieou-ta du côté de Tching-

<sup>(1)</sup> Tlé-tchuen-hien dans led istrict de Tsi nan-fou du Chan-tong.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SONG.
1127.
Kao-tfong.

tcheou, & divisant ensuite les troupes qu'il avoit immédiatement sous ses ordres, il les envoya garder les passages du
Hoang-ho, avec ordre d'y attendre les renforts qu'il enverroit
pour les soutenir. Outchou se présenta, mais n'osant
hasarder le passage, il se retira; Leouché, qui vint aussi sur
les bords de ce sleuve, ayant trouvé à l'ouest les troupes
Chinoises qui faisoient bonne contenance, rebroussa chemin
comme s'il eût eu dessein de s'en retourner, & sut le passer
sur la glace à Han-tching: de-là, il marcha droit à Tongtcheou de Si-ngan-sou, & à Hoa-tcheou qu'il prit.

1128.

Niyamoho voyant la difficulté de pénétrer jusqu'à Caïfong-fou, défendu par Tsong-tçé qui s'étoit rendu redoutable
aux Tartares, détacha Intchouco, qui alla se faisir de Tengtcheou. Sur le bruit que l'empereur viendroit visiter la province du Ho-nan, on avoit fait beaucoup de préparatifs &
de grands amas de grains à Nan-yang; la prise de Teng-tcheou
en rendit maîtres les Tartares. Alors ayant divisé leurs troupes
en plusieurs pelotons, ils se saissirent des villes de Siang-yang,
Kiun-tcheou, Fang-tcheou, Tang tcheou, Ju-tcheou, Tchintcheou, Tsaï-tcheou, Tching-tcheou, & Yng-tchang, dont
ils transportèrent tous les habitans dans la province du Ho-pé.

Outchou qui avoit pris un autre chemin, étoit venu par Tching-tcheou, fort près de Caï-fong-fou, qui en fut effrayée. Les officiers allarmés de ce que Tsong-çé ne faisoit aucun mouvement, allèrent lui demander l'ordre; ils le trouvèrent jouant tranquillement aux échecs avec un de ses amis; il rit de leur embarras. » Il semble, leur dit-il, que » l'approche des ennemis vous donne de l'inquiétude ? Lieou- » yen n'est-il pas dehors ? Il saura bien les arrêter, soyez-en » surs; cependant choisissez parmi nos troupes quelques mille

» de nos plus braves foldats, & les conduisez par une route
» détournée au nord des ennemis, afin de leur couper le
» chemin de leur pays; cherchez un bon poste, dans lequel
» vous vous mettrez en embuscade, & soyez sûr que Lieou» yen vous les y conduira « Lieou-yen en esset vint camper
au sud de l'armée de Outchou, qui se voyant par-là le chemin
fermé, voulut décamper & passer ailleurs; Lieou-yen le sit
attaquer vivement, & le poussa jusqu'assez près de l'embuscade. Les Tartares alors attaqués de deux côtés, furent battus
& obligés de prendre la fuite.

De l'Ere Chrétienne, Son G. 1128. Kao-tfong.

Nivamoho sensible à la perte de cette bataille, craignit qu'elle ne fit perdie aux Tartares la réputation qu'ils avoient de battre par-tout les Chinois, & se trouvant en état de réparer cette perte, après qu'il se sut rendu maître de la cour occidentale, il s'avança pour disputer la victoire à Tsongtçé. Celui-ci donna une partie de ses troupes à commander à Yen tchong-li, à Kouo-siun-min, & à Li-king-leang, qu'il envoya au-devant des ennemis; ils les rencontrèrent à Tchingtcheou. Niyamoho connut alors par lui même que les Chinois n'étoient plus tels qu'il les avoit vus auparavant. On se battit long-temps avec beaucoup de bravoure & de vivacité de part & d'autre; cependant les Chinois furent encore vaincus; Yentchong-li fut tué, & Kouo-sinn-min fait prisonnier; Li-kingleang n'chappa que par la fuite, & vint sousfrir une mort ignominieuse au milieu de Caï fong-fou, à laquelle Tsongtcé le condamna pour avoir fui.

Kouo-siun-min se voyant prisonnier des Tartares, sauva sa vie, en leur demandant du service; Niyamoho qui avoit concu beaucoup d'estime pour Trong-tçé, par la conduite qu'il avoit tenue jusques-là & par le récit que Kouo-siun-min lui en

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1128.
Kao-tjong.

fit, le regardoit comme un ennemi puissant qu'il auroit de la peine à vaincre; il voulut l'engager à quitter le service de l'empereur, & il lui fit les plus grandes promesses s'il vouloit prendre le parti des Kin. Kouo-siun-min & un de ses principaux officiers qui furent porteurs de sa lettre, n'eurent pas plutôt ouvert la bouche sur la commission dont ils étoient chargés, que Tsong-tçé les sit arrêter, & leur sit couper la tête en plein marché.

Lieou yen étoit de retour à Caï-fong-fou, lorsqu'on apprit que les Tartares s'étoient de nouveau emparés de Kouatcheou; la nouvelle étoit fausse; mais ils étoient effectivement entrés dans le département de cette ville. Tsong-tcé envoya aussi-tôt Tchang-hoeï après eux; ce lieutenant rencontra les Tartares, & sans considérer le peu de troupes qu'il avoit, & le grand nombre d'ennemis qu'il avoit à combattre, il les attaqua; un de ses officiers lui ayant représenté qu'il pouvoit aisément les éviter: » Avec quel front, » répondit ce brave officier, pourrois-je ensuite paroître » devant Tsong-tcé «? Il se battit en lion & fut tué. Tsong-tcé avoit appris la supériorité des ennemis sur Tchang-hoei, & il fit partir en diligence Ouang-siuen avec un nouveau renfort: ce secours arriva trop tard; Tchang-hoei venoit d'être battu. Cependant Ouang-siuen, joignant le secours qu'il conduisoit avec les troupes de Tchang-hoei, se trouva en état de faire face aux Tartares : il alla à eux, les battit à son tour, & les chassa des terres qui obéissoient à l'empereur.

Si KAO-TSONG avoit eu plusieurs officiers aussi braves & aussi zèlés que Tsong-tçé, il n'auroit pas tardé à réparer toutes les pertes que la Chine avoit faites & il lui auroit rendu son premier éclat; mais Tsong-tçé étoit le seul sujet sidèle qui

fût en place, les ministres Hoang-tssen-chan & Ouang pé-yen ne pensoient à rien moins qu'aux intérêts de leur maître.

DE L'ERE

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S O N G.
1128.
Kao-: fong.

Les Tartares n'étoient pas les seuls ennemis que la Chine eût à redouter; plusieurs mécontens avoient pris les armes & désoloient ses provinces: l'empereur n'en savoit rien. Ces làches & persides ministres ne l'instruisoient que des choses qui pouvoient lui être agréables & leur faire honneur, & les placets qu'on lui envoyoit ne parvenoient entre ses mains qu'autant qu'ils le vouloient. Ceux qui eurent assez de sermeté pour avertir le prince de leurs intrigues & de leur mauvaise administration, surent punis par l'exil. Tsong-tçé en gémissoit; il écrivoit souvent à l'empereur, & il exhortoit les ministres à travailler à contenter les peuples & à les retenir dans l'obéissance, mais inutilement; ses placets n'étoient point rendus, & on s'inquiétoit peu de rétablir la paix dans les provinces.

Thong-tçé entreprit seul de ramener les mécontens, & conçut même le projet d'employer leurs forces pour le service de l'empire. Yang-tsin, un de ces chess de rebelles, avoit sous lui jusqu'à trente mille hommes; Ting-tsin, Ouang-tsai-hing, Li-koué, Ouang-ta-lang avoient chacun quelques dixaines de mille hommes qui insessoint les pays situés à l'occident de la cour, tels que le Hoaï-nan, le Ho-pé, dans lesquels ils saisoient beaucoup de ravages. Tsong-tçé leur envoya faire des propositions, & il s'y prit avec tant d'adresse & de prudence qu'il les engagea à se soumettre. Dans le Ho-tong, un de ces chess des rebelles, appellé Ouang-chen, étoit si puissant qu'il avoit soixante-dix mille hommes de troupes bien exercées & dix mille chars de guerre avec lesquels il pensoit venir surprendre Caï-song-sou. Tsong-tçé

Tome VIII.

Nnn

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1128.
Xao-tfong.

par un coup des plus hardis montant à cheval, & fans craindre le danger auquel il s'exposoit, partit de Caï-fong-fou, suivi seulement d'un domestique, & alla trouver Ouang-chen au milieu de son camp. Il lui fit entendre qu'il pouvoit se faire la plus grande réputation, & rendre d'importans fervices à l'empire en tournant ses armes contre les Tartares. Ouangchen, flatté de cette déférence, se soumit à Tsong-tçé, qui, de retour à Caï-fong-fou, expédia des ordres à tous les chefs de ces rebelles de s'approcher de cette capitale de l'empire: ils obéirent sans la moindre difficulté. Il assigna à chacun les postes où ils devoient camper; alors, rassemblant les troupes qu'il avoit sous ses ordres, & après avoir fait provision d'une prodigieuse quantité de vivres, il leur proposa de passer le Hoang-ho, & d'aller à leur tour attaquer les Tartares; tous consentirent à cette expédition. Tsong-tçé adressa plusieurs placets à l'empereur pour lui donner avis de l'état des choses, & le presser de revenir à Caï-fong-fou, afin de profiter de la bonne volonté où étoient ses sujets de chasser les Tartares & de délivrer les princes captifs; aucun de ces placets ne fut remis : chagrin & impatient de ne point recevoir de réponse de la cour, il y envoya son fils Tsong-yng, & se plaignit dans ses nouvelles dépêches à KAO-TSONG de l'inaction dans laquelle il vivoit, tandis que l'empereur, son père, l'impératrice, sa mère, & les princes, ses frères, gémissoient dans les fers & attendoient qu'une armée victorieuse les délivrât. Il ajoutoit: » La cour occidentale où sont » les tombeaux de vos ancêtres est entre les mains des enne-» mis, & on n'en paroît point touché. Ceux qui habitent » les pays de Chen-yeou & de Hoaï-tien se voyent comme » abandonnés, & désertent tous les jours pour soulager leur

» misère & chercher quelque asyle parmi les barbares des » pays méridionaux, & on n'y apporte aucun remède; la » seule présence de votre majesté les rassureroit & seconde-» roit leur zèle. L'apparence est contre eux, & ils semblent » en cela s'écarter de leur devoir; mais ils fuient pour ne » pas devenir les esclaves des Tartares, ou pour se mettre à » couvert de la tyrannie de certaines gens auxquels votre » majesté donne trop de confiance, & dont leurs parens & » leurs amis ont éprouvé les effets. Maintenant que vos » troupes ont repris la cour occidentale, qu'elles ont chassé » les Tartares & les ont obligé de repasser le Hoang-ho, que » les peuples du Ho-tong & du Ho-pé n'attendent que le » moment où vous vous rapprocherez d'eux en joignant » vos troupes aux leurs, que Ouang chen, Ting tsin & les » autres chefs de mécontens qui dévastoient la Chine se sont » foumis, revenez à votre cour animer vos troupes par votre » présence; nous n'avons plus rien à craindre des Tartares, » & jamais nous ne serons plus en état que nous le sommes » de tirer de leurs mains votre auguste famille «. L'empereur se détermina enfin à retourner à Caï-fong-fou & en parla même publiquement; mais séduit ensuite par les conseils de ses ministres, il changea tout-à-coup de résolution. Tsongtçé écrivit plus de vingt placets aussi inutiles que les premiers. Hoang-tsien-chen & Ouang-pé-yen firent plus; dans la crainte que Tsong-tçé, rebuté par toutes les traverses qu'on lui faisoit éprouver, n'entreprît d'agir indépendamment d'eux, ils envoyèrent Kouo-tchong-siun à Caï fong-sou avec une autorité presque égale à la sienne, afin qu'il veillât fur toutes ses démarches.

Tsong-tçé voyant ses soins si mal récompensés, en conçut

N n n 2

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1128.
Kuo-tjong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1128.
Kao-Ifong.

du chagrin & tomba malade; dans peu on perdit toute espérance de pouvoir le réchapper; ses principaux officiers l'étant allé voir, il se leva sur son lit, & leur dit, que le chagrin de voir les deux empereurs prisonniers dans les déserts de Tartarie, l'avoit réduit dans cet état désespéré; mais qu'il mourroit content s'il pouvoit se flatter qu'ils ne négligeroient rien pour les en retirer; ces officiers, les larmes aux yeux, promirent de verser jusqu'à la dernière goutte de leur fang pour le service de leurs princes. Ensuite lorsqu'ils surent fortis, Tsong-tçé poussant un grand soupir, s'écria: » Je » n'aurai pas la confolation de voir nos troupes battre les » ennemis, je mourrai avant; ces guerriers en ont le cœur » pénétré, mais hélas les laissera-t-on agir «? Ces pensées l'occupèrent uniquement jusqu'à sa mort, arrivée peu de jours après. On l'entendit prononcer à plusieurs reprises, passez le Hoang-ho, il est temps, passez le Hoang-ho. Il mourut à la foixante-dixième année de fon âge, pleuré généralement de toutes les troupes & de toute la ville; Tou-tchong qui le remplaça, n'avoit aucun mérite. Il se comporta si mal dès les commencemens, & tint une conduite si opposée à celle de son prédécesseur, qu'il révolta tout le monde, & obligea Ouang-chen, Ting tsin & les autres rebelles à rompre avec lui & à recommencer leur premier brigandage.

A la huitième lune, les deux empereurs prisonniers furent conduits à Hoeï-ning-sou, en Tartarie, ville dans laquelle Oukimaï, roi des Kin, tenoit sa cour; elle est au nord-ouest de San-ouan-oueï, du Leao-tong, hors de ses limites; Oukimaï les sit revêtir d'habits simples & sans ornemens, & les reçut dans le miao ou la salle de ses ancètres, où il les vit pour

la première fois. Après les cérémonies d'usage à l'égard des prisonniers de considération, voulant faire connoitre aux deux empereurs qu'il prétendoit les traiter avec distinction, il créa Hoeï-tsong prince du troisième ordre, du titre de Hoen-té-kong. Il créa Kin-tsong prince du quatrième ordre, du titre de Tchong-koen-heou; ensuite avant transporté ailleurs les habitans de la ville de Han-tcheou (1), il les v fit conduire avec toutes les personnes de leurs familles, au nombre de plus de neuf cents, auxquelles il assigna quinze cents arpens de terre à cultiver : il recommanda à Talan d'en avoir soin, & de les traiter avec le respect qui leur étoit dû.

DE L'FRE CHRÉILE NE. SONG. 1128. Kao-tfong.

Lorsque les Tartares apprirent la mort de Tsong-tcé, ils se disposèrent à continuer leurs conquêtes dans la Chine, & levèrent plusieurs corps d'armée pour l'attaquer en mêmetemps par plusieurs endroits. Nivamoho & Olito vinrent faire le siége de Pou-tcheou; c'étoit une petite place; Nivamoho qui croyoit en avoir bon marché, sembla la mépriser, & ne la fit d'abord attaquer que foiblement; mais Yangtsouï-tchong qui en étoit gouverneur, & qui se ressentoit encore du zèle que Tsong-tcé, sous lequel il avoit servi, inspiroit à ses officiers, lui sit voir qu'il s'étoit trompé. Les Tartares avoient à peine pris leurs postes autour de la ville, que Yao-tan, officier de ce gouverneur, fit une sortie de nuit & fans bruit sur le quartier, qu'il jugeoit être celui de Nivamoho; il le força & poussa si vivement les Tartares, que le général Tartare faillit d'etre fait prisonnier. Au désespoir de s'être laisse surprendre, Nivamoho attaqua la ville avec toute l'ardeur possible; cependant elle lui résista pendant

<sup>(1)</sup> A quinze cents ly au nord-eft de Yen-chou-fou, ou Péking.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song.

1128. Kao-tfong.

trente-trois jours. Le brave Yang-tsouï-tchong y perdit la vie; mais ce ne sut qu'après avoir fait périr un grand nombre de Tartares.

Leouché & Poutcha qui avoient déja fait la conquête d'une partie du Ho-si y retournèrent, & mirent le siège devant Yen-ngan-fou du Chen-si, ville impportante, que Ouang-chou & Kiu-toan eurent ordre de secourir: malheu-reusement ces deux officiers étoient ennemis depuis long-temps. Kiu-toan se contenta d'aller jusqu'à Siang-lo, à l'est de Ning-tcheou, & Ouang-chou jusqu'à Kan-tsiuen, à l'ouest de Yen-ngan-sou, d'où l'un & l'autre s'étant retirés ensuite, Yen-ngan-sou ne put tenir long-temps contre les Tartares.

Dans le Ho-pé le général Outchou se rendit maître de Kaï-té-sou & de Siang-tcheou (1). Le général Talan alla saire le siège de Tsi-nan dans le Chan-tong, dont Lieou-yu étoit gouverneur: Talan sçut le gagner par ses promesses, & il l'engagea à tuer Koan-ching, un des plus expérimentés & des plus braves officiers de son temps. Lieou-yu voulut ensuite engager les soldats & le peuple à se soumettre aux Tartares, mais sur leur resus & dans la crainte qu'ils ne le sissent mourir, il descendit le long des murs par le moyen d'une échelle de corde, & alla se donner aux ennemis.

Après la prise de Pou-tcheou, le général Tartare Olito alla faire le siége de Taï-ming, qui se désendit fort long-long-temps par la bravoure de Kouo-yong; cette place ne sut forcée qu'à la faveur d'un brouillard si épais, qu'on ne distinguoit rien à deux pas de distance. Quelques-uns des officiers de la garnison voyant la ville emportée, proposèrent

<sup>(</sup>t) Tchang té-fou dans la province de Ho-nan.

à Olito de se soumettre; Olito surpris leur demanda pourquoi ils avoient attendu que la ville sût prise pour se décider à cette action; & sur ce qu'ils lui répondirent que Kouoyong n'avoit jamais voulu le leur permettre malgré toutes leurs instances, il donna ordre à quelques cavaliers de lui amener Kouoyong: lorsqu'il sut arrivé, le général Tartare demanda qui d'entr'eux avoit parlé de se soumettre. "Celui" qui n'y a jamais pensé, lui répondit Kouo-yong, c'est moi «. Olito approuva la fermeté de cette réponse, & lui sit beaucoup de caresses, pour l'engager à servir les Kin. Kouo-yong prit cette invitation pour une injure, & entrant dans une colère terrible contre Olito, il lui dit tout ce qu'il put imaginer de plus offensant; le Tartare perdant patience, le sit mourir lui & toute sa famille.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1128.
Kao-tfong.

1119.

Niyamoho de son cóté alla faire le siége de Siu-tcheou (1), adont Ouang-sou étoit gouverneur; secondé par Ouang-y son fils, ce gouverneur se désendit avec la plus grande bravoure, mais ne recevant point de secours, ils surent sorcés & saits prisonniers. Ouang-sou dit au général Tartare, que si l'opiniâtreté avec laquelle il s'étoit désendu avoit coûté tant de monde aux Kin, il ne devoit s'en prendre qu'à lui, & que c'étoit lui seul qu'il devoit saire mourir; il ajouta qu'il demandoit pour toute grace qu'on ne sît aucun mal aux officiers, aux soldats, ni au peuple. Niyamoho lui ayant dit que s'il se soumettoit lui-même, il leur pardonneroit; Ouang-sou rejetta cette proposition avec mépris, de manière que Niyamoho qui n'étoit pas accoutumé qu'on lui résistât, le sit

<sup>(1)</sup> Pé-siu-tcheou dans la province de Kiang-nan.

De l'Ere
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tfong.

DE L'ERE personnes.

Han-chi-tchong, un des généraux de l'empereur, tira un corps de troupes du pays de Hoaï-yang, & le joignit à celles du Chan-tong, dans le dessein de reprendre Pou-tcheou; Niyamoho averti que le pays de Hoaï-yang étoit dégarni, sit un détachement de dix mille hommes, qu'il envoya du côté de Yang-tcheou, tandis qu'il iroit avec le gros de son armée au-devant de Han-chi-tchong. Ce dernier se sentant plus soible n'osa pas l'attendre, & se retira pendant la nuit, mais le général Tartare le suivit de si près, que Han-chi-tchong arrivant à Chou-yang, dans le district de Hoaï-ngan-sou, abandonna son armée & s'ensuit à Yen-tching. Sa làcheté intimida les Chinois; ils se battirent cependant sous la conduite de Tchang-ya, qui perdit la vic. Niyamoho entra ensuite dans le Hoaï-tong, & se rendit maître de Ssétcheou du Kiang-nan.

Sur la nouvelle que les Tartares menaçoient le pays de Hoaï, l'empereur avoit envoyé Lieou-kouang-chi sur le bord du Hoaï-ho, pour leur en disputer le passage; mais à l'approche des ennemis, cet officier timide se retira, & Niyamoho ayant passé cette rivière sans obstacle, Tchu-lin, gouverneur de Tchou-tcheou (1), lui remit cette ville, & se soumit aux Tartares; ce général alla ensuite se saissir de Tien-tchang (2), place alors importante, & où l'on entretenoit une forte garnison.

(1) Hoai-ngan-fou dans la partie orientale du Kiang-nan.

<sup>(2)</sup> Tien-tchang-hien du ressort de Fong-yang-fou aussi dans la province de Kiang-nan.

L'eunuque Hoang-siun vint aussi-tôt avertir l'empereur de l'arrivée des Tartares, ce qui l'effraya si fort qu'il endossa sa cuirasse, & montant à cheval, il descendit à Koua-tcheou sur le bord du Kiang, où ayant trouvé une petite barque, il entra dedans, suivi seulement de Ouang-vuen, de Tchangsiun, de l'eunuque Kang-li, & d'un petit nombre de ses gardes: il traversa ce grand fleuve, & sur le soir il arriva à Tchin-kiang. Ouang-pé-yen & Hoang-tsien-chen, ses deux ministres, étoient alors à table avec plusieurs mandarins de leurs amis, occupés à écouter le Ho-chang Ké-kin qui les entretenoit des secrets de sa secte; tout-à-coup ils entendent des gens de leur tribunal crier à haute voix que l'empereur étoit parti. Ces deux ministres tout étonnés, se regardèrent quelque temps en silence; après quoi, prenant leurs cuirasses & leurs armes, ils montèrent à cheval pour courir après l'empereur; leur démarche acheva de consterner les habitans, qui croyant déja voir les Tartares aux portes de la ville, fortirent avec tant de confusion, que plusieurs furent étouffés. Lorsque les deux ministres arrivèrent sur les bords du Kiang, des soldats leur dirent des injures, & les accusèrent d'être la cause de tous les malheurs qui arrivoient. Hoang-ou, président d'un des tribunaux de la cour, voulut prendre leur défense; mais les soldats irrités lui firent sauter la tête. Ce même jour, Maou, un des officiers Kin, arriva avec cinq cents chevaux sous les murailles de Yang-tcheou; apprenant que l'empereur en étoit parti, & qu'il avoit gagné du côté du midi, il courut après lui jusqu'au pont de Yangtsé-kiao, d'où il revint à la ville, n'osant se hasarder à traverser le Kiang.

L'empereur passa la nuit à Tchin-kiang, & le lendemain Tome VIII.

DE L'ERE
CHPÉTIENNE.
SONG.
1129.
Kao-tfong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tfong.

= il demanda aux grands qui l'avoient rejoints, dans quel lieu il se retireroit. Liu-y-hao lui répondit, qu'il n'y en avoit point de meilleur que celui où il étoit, parce qu'en restant à Tchinkiang, c'étoit un moyen non-seulement d'empêcher les Tartares de passer outre, mais encore de redonner du cœur à ses troupes; tous les autres grands étoient de même avis; il n'y cut que Ouang-yuen qui foutint que cette ville ne pouvant se désendre que d'un seul côté, dans le cas où les ennemis passeroient le Kiang à Tong-tcheou, & leur couperoient le chemin du midi, on seroit dans le plus grand embarras: il étoit d'avis qu'on descendît à Hang-tcheou, où les ennemis ne pourroient les resserrer de si près. On choisit ce dernier patti: l'empereur nomma Liu-y-hao gouverneur du pays de Kiang-hoai, & il le laissa avec Lieou-kouang à Tchin-kiang; ensuite ayant chargé Yang-ouei-tchong de la garde de Kiang-ning, il partit de Tchin-kiang sur le soir. Après quatre jours de marche, il arriva à Ping-kiang, où il laissa Tchu-ching-feï & Tchang-siun avec un corps de troupes, & y établit Ouang-yuen en qualité de gouverneur. Le furlendemain, il arriva à Tsong-té; Liu-y-hao l'avoit accompagné jusque-là : l'empereur ne voulut pas qu'il allât plus loin, & l'envoya avec deux mille hommes garder Kingkeou; il en donna huit mille à Tchang-siun, qu'il sit partir pour Ou-kiang dont il le nomma gouverneur.

Cependant les Tartares s'étant avancés jusqu'à Yang-tcheou, y avoient mis le seu & s'étoient ensuite retirés. Liu-y-hao sit passer le Kiang à Tchin-yen qui rentra dans Yang-tcheou.

Les deux perfides ministres Hoang-tsien-chen & Ouang-péyen jugeant, après ce qui venoit de se passer, qu'on ne les ménageroit pas, sollicitèrent vivement leur retraite. En

effet, l'empereur étoit à peine arrivé à Hang-tcheou, qu'on lui présenta vingt chess d'accusation contre ces deux ministres & on les taxoit d'être les auteurs de tous les maux de l'empire. Kao-tsong ne put s'empêcher de les destituer; il envoya Hoang-tsien-chen garder la ville de Kiang-ning-sou, & Ouang-pé-yen celle de Hong-tcheou: ensuite il sit venir Ouang-yuen qu'il mit à la tête de son conseil.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1129.
Kao-tfong.

Miao-fou, issu d'une famille qui avoit toujours servi l'état avec distinction dans les temps de guerre, & qui servoit luimême depuis long-temps, ne put voir sans chagrin l'élévation subite de Ouang-yuen, homme de peu de mérite. Il se lia d'amitié avec Lieou-tching-yen, lequel ayant ramené à leur devoir un grand nombre de mécontens, n'en avoit point été récompensé; leurs sujets de plaintes réciproques furent les liens de leur étroite union.

L'eunuque Kang-li, abusant du malheur des temps, s'étoit en quelque sorte emparé de l'autorité & toutes les affaires lui passoient par les mains; il traitoit les officiers avec tant de hauteur, qu'il les avoit presque tous indisposés contre lui. Un jour les eunuques allèrent voir la marée qui remonte avec fureur dans le sleuve Tsien-tang-kiang; ils s'y rendirent avec un cortège si magnisique & si nombreux qu'il occupoit toutes les rues par où il passoit. Miao-sou sut choqué de cette somptuosité dans un temps où l'empereur étoit menacé de perdre le trône. Ouang-chi-sicou qui détestoit les eunuques, n'en sut pas moins indigné, & il en avertit Licou-tching-yen, dont l'avis sut qu'il falloit saire main-basse sur ces tyrans de l'état. Ils sortirent alors du tribunal des ministres où ils laissèrent Ouang-yuen, & allèrent concerter avec Miao-sou la perte des eunuques: les trois conjurés

DE L'ÉRE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tfong.

résolurent de tuer d'abord Ouang-yuen lorsqu'il sortiroit de son tribunal & de tomber ensuite sur les eunuques. La plupart des mandarins étoient allés au palais recevoir les ordres de l'empereur; ils profitèrent de cet instant, & mirent des foldats en embuscade près du pont situé au nord de la ville dans le voisinage du tribunal des ministres, d'où Ouang-yuen étant sorti bientôt, il fut renversé mort d'un coup que lui porta Licou-tching-yen; on lui coupa la tête qui fut exposee à la porte du palais: à mesure que les eunuques revinrent, on leur en fit autant. Kang-li, à qui ils en vouloient le plus, leur échappa & avertit l'empereur de ce qui se passoit; ce prince, effrayé, chargea Tchu-ching-fei d'aller demander à Miao-fou quel étoit son dessein en commettant ces actes de violence. Ou-tchin, capitaine des gardes, ouvrit alors la porte du palais & y introduisit Miao-fou & ses collègues: ils répondirent à Tchu-ching-fei que leur intention n'étoit point d'élever du trouble, mais uniquement de signaler leur zèle pour l'état & de reconnoître les bienfaits qu'ils avoient reçus de leur souverain.

Comme Miao-fou prononça ces paroles d'un ton de colère & de fierté qui déceloit ses mauvais desseins, Kang-yun-tchi alla prier l'empereur de se faire voir à un balcon pour appaiser ces mutins. Kao-tsong s'y rendit vers le midi: dès que le parasol jaune parut, Miao-sou & ses compagnons se jettèrent à genoux & saluèrent ce prince par plusieurs battemens de tête. L'empereur s'avançant vers la balustrade, demanda à Miao-sou ce qu'il prétendoit: cet officier se plaignit de ce qu'il mettoit toute sa consiance dans les cunuques, qui, devenus les dépositaires de son autorité, ne savoient ni punir ni récompenser à propos. Il se plaignit encore de ce que les officiers &

les foldats, qui avoient prodigué leur fang pour le service de l'état, demeuroient sans récompense malgré leurs belles actions, tandis que les créatures de ces misérables eunuques obtenoient les premiers emplois. Il ajouta que Hoang-tsienchen & Ouang-pé-yen, traîtres à la patrie, avoient mis l'empire dans le plus grand danger & qu'on ne pensoit point à les punir. » Ouang-yuen, continua-t-il, s'est sauvé au lieu » de combattre dès qu'il a vu paroître l'ennemi, & il a été » le premier à passer le Kiang; mais parce qu'il a gagné les » bonnes graces de l'eunuque Kang-li, votre majesté vient » de le placer à la tête de son conseil. Depuis qu'elle est sur » le trône, j'ai rendu beaucoup de services à l'état, quelle » récompense en ai-je reçu? J'ai tué ce matin Ouang-yuen » & tous les eunuques qui étoient dehors, nous demandons » encore, pour appaiser la colère des soldats, qu'on nous » livre les eunuques Kang-li & Tseng-tcé pour leur faire » subir la même peine «

CHRÉTIENNE. Song. 1129. Kao-tfong.

DE L'ERE

KAO-TSONG leur dit qu'il avoit ôté à Hoang-tsien-chen & à Ouang-pé-yen leurs emplois & qu'il les avoit chasses; qu'il se proposoit d'en agir de même à l'égard de Kang-li & de Tseng-tçé & de les punir sévèrement; qu'ainsi ils pouvoient demeurer en paix & retourner au camp. » Tous les » malheurs de l'empire viennent de ce que les eunuques se » sont emparés de l'autorité, reprit Miao-sou, & nous ne » retournerons au camp qu'après avoir vu à nos pieds les » têtes de Kang-li & de Tseng-tçé «. L'empereur ne pouvoit se resourne à les contenter, mais comme ils persissoient, il su contraint d'ordonner à Ou-tchin de leur remettre les deux eunuques. Dès que Kang-li parut, ils se jettèrent sur lui comme des surieux, & ayant coupé son corps en mille

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1129. Kaotfong. pièces, ils dispersèrent ses membres, & exposèrent sa tête à côté de celle de Ouang-yuen; ils tuèrent aussi Tseng-tçé.

L'empereur se croyant délivré de la tyrannie & de l'insolence de ces sujets mutinés, leur ordonna de se retirer; mais Miao-fou, devenu plus téméraire, fut assez audacieux pour dire à ce prince qu'il ne pouvoit plus occuper le trône, & qu'il devoit imiter l'exemple de l'empereur, son père. KAO-TSONG ne comprenant rien à leur opiniâtreté, & ne voulant point s'exposer davantage en leur parlant, fit descendre Tchu-ching-fei pour leur faire entendre raison. Miaofou dit à cet officier qu'il falloit que l'empereur remît le gouvernement à l'impératrice, & qu'il envoyât une ambafsade au roi des Kin pour faire la paix avec lui. KAO-TSONG consentit à l'une & à l'autre de ces propositions, & dépêcha ausli-tôt Long-yeou pour inviter l'impératrice à venir prendre fa place. Les mutins entendirent distinctement l'ordre que l'empereur donnoit sans lui témoigner le moindre respect; ils dirent encore à Tchu-ching-fei que l'empereur ayant un fils, il falloit qu'il lui remît la couronne comme l'empereur, son père, l'avoit remise à son frère, & aux mêmes conditions. KAO-TSONG leur répondit par l'entremise de ce même officier, qu'il abdiqueroit volontiers, mais qu'il lui falloit un ordre écrit de la propre main de l'impératrice; cette princesse qu'il fit inviter par Yen-ki, l'étant venu joindre, le trouva debout appuvé contre une colonne, les mandarins qui étoient à ses cotés le pressant inutilement de s'asseoir : » Je ne dois pas masseour ici, leur répondit-il « Lorsque l'impératrice se fut entretenue quelque temps avec lui, elle alla trouver Miao-fou auquel elle dit:

55 Si le gouvernement est dans le trouble, & si nous avons

» une guerre facheuse à soutenir contre les Tartares, on doit » en attribuer la faute à Tfaï-king & à Tong-koan. Tfaï-» king & Ouang-fou, fous le règne de l'empereur Hoei-» tsong, changèrent les règles & les coutumes, & Tong-» koan qui commandoit sur les limites, a introduit les Kin » dans la Chine; quelle part l'empereur régnant peut-il y » avoir ? On ne peut lui reprocher de s'être mal comporté » depuis qu'il est sur le trône; s'il a donné trop de confiance » à Hoang-tsien-chien & à Ouang-pé-yen, il les a chassés » depuis long-temps, est-ce que vous l'ignoreriez «— »? Nous » désirons, répondit Miao-fou, que votre majesté gouverne, » & que le prince, fils de l'empereur, prenne possession du » trône ". - " Nous ayons devant nos yeux un ennemi puis-" fant, reprit l'impératrice, & je ne suis qu'une femme; le » fils que vous voulez mettre sur le trône n'a que trois ans; » comment puis-je, chargée de son enfance, donner les soins » nécessaires au ministère? Ne seroit-ce pas apprêter à rire » à tout l'empire, & nous faire mépriser de nos ennemis « ? L'impératrice, malgré la solidité de ses raisons, ne put rien gagner sur les mutins; ils ne se retirèrent dans leur camp, que lorsque Kao-Tsong cut cédé le trône au prince fon fils, & qu'elle se fut chargée de l'administration.

DE L'ERE CHRÉTIENNE, SONG. 1129. Kao-tlong.

Tchang-siun, gouverneur de Ping-kiang, recut l'ordre de publier cette étrange révolution, & il ne voulut point obéir, perfuadé qu'il y avoit là-dessous quelque chose qu'il ne comprenoit pas; mais lorsqu'il en fut éclairci par la publication que Miao-fou & ses partisans firent faire, alors il prit la résolution de venger l'empereur. Tchang-tsiun, son frere, lui amena huit mille hommes qu'il avoit sous ses ordres; ces

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1129. Kao-tsong. deux frères s'embrassèrent tendrement, & jurèrent les larmes aux yeux d'exterminer les auteurs de cet attentat.

Tchang-siun après s'être assuré du secours de Liu-y-hao, gouverneur de Kiang-ning, écrivit à Licou-kouang-chi, gouverneur de Tchin-kiang, pour l'exhorter, ainsi que Hanchi-tchong, à aller par mer au secours de l'empereur. Hanchi-tchong, vint par mer de Yen-tching (1) à Tchang-cho; lorsqu'il reçut la lettre, par laquelle Tchang-siun l'invitoit à le venir joindre, il prit du vin, en versa à terre, & jura que jamais il ne soutiendroit le ciel avec les scélérats qui avoient osé causer du trouble, c'est-à-dire, qu'il ne serviroit jamais l'empire avec eux; il vint ensuite à Ping-kiang trouver Tchang-siun, qui lui donna quelques troupes, & lui dit d'aller droit à Siou-tcheou, & d'y séjourner sous quelque prétexte, asin de s'assurer des secours de vivres, & lui donner le temps de l'y joindre avec le gros de l'armée.

Han-chi-tchong en arrivant à Siou-tcheou feignit d'être malade, & cependant occupa un grand nombre d'ouvriers à préparer toutes fortes d'armes pour les troupes qui devoient le joindre. Miao-fou qui en fut instruit, voulut d'abord arrêter la femme & les enfans de Han-chi-tchong pour lui tenir lieu d'ôtages; mais ensuite se conduisant d'après les conseils de Tchu-ching-seï, qu'il croyoit dans ses intérêts, il sit venir Leang-chi, c'est le nom de la senume de Han-chi-tchong, à laquelle il sit promettre de ramener son mari à Hang-tcheou, après quoi il la sit monter avec toute sa famille sur une barque, qui dans un jour & une nuit la conduisit à Siou-tcheou.

<sup>(1)</sup> Yen-tching-hien de Hoai-ngan-fou.

Tchang-siun voyant que tout se disposoit favorablement, ecrivit à Lieou-tching-yen, un des fauteurs de la rebellion de Miao-sou. » On a dit de tout temps: contredire l'empe» reur, c'est le reprendre; agir contre ses ordres, c'est vouloir
» l'intimider; entreprendre de le déposer, c'est révolte: il
» faut exterminer de tels gens & en éteindre entièrement la
» race. Jusqu'ici je n'ai pas entendu dire que l'empereur eût
» mérité par sa conduite que, dans une matinée, on le sît
» descendre du trône. C'est une chose inouïe & digne d'une
» punition exemplaire «.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1129. Kao-tsong.

Miao-fou & ses partisans, intimidés à la lecture de cette lettre, envoyèrent Miao-yu & Ma-jeou-ki rassembler leurs troupes & garder Lin-ping; ensuite ils expédièrent des provisions de commandans généraux à Han-chi-tchong & à Tchang-tsiun, pour les détacher de Tchang-siun, à qui ils ôtèrent cette charge, asin de le priver de toute autorité sur les troupes.

A l'arrivée de celles de Lieou-kouang-chi à Ping-kiang, Tchang-siun sit publier un maniseste, dans lequel il peignoit les crimes de Miao-sou & de Lieou-tching-yen avec les couleurs les plus vives, & exhortoit les sidèles sujets de l'empire à se joindre à lui contre ces rebelles : le même jour il se disposa à se mettre en marche. Cette nouvelle, qui sut portée à Hang-tcheou, acheva de consondre Miao-sou & son parti. Tchu-ching-seï prositant de leur consternation, l'augmenta encore, en leur faisant envisager que si l'empereur donnoit quelque ordre, & qu'en conséquence les mandarins se missent à la tête des troupes, & l'invitassent à remonter sur le trône, ils ne trouveroient aucun asyle;

Tome VIII.

Ppp

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tfong.

ainsi il leur conseilla de prévenir ce coup, en obligeant leurs troupes à s'en retourner.

Miao-fou & Licou-tching-yen, regardant cet avis comme un conseil salutaire, assemblèrent tous les grands, & dressèrent un placet pour l'empereur; ils prièrent l'impératrice d'écrire, de sa propre main, un ordre pour le rétablissement de ce prince : ensuite ils allèrent en corps le lui offrir, en le priant de remonter sur le trône, & de reprendre le gouvernement. Tehang-koueï, officier de Miao-fou, qui ne s'étoit pas laissé intimider par ces menaces, témoin de leur démarche, dit que la famille impériale étoit tranquille, mais que celle de Miao-fou couroit grand risque. L'empereur les renvoya sans rien déterminer. Quelques jours après Tchuching-feï, accompagné de tous les grands, remit à ce prince l'ordre, par lequel l'impératrice se démettoit du gouvernement en sa faveur; en conséquence ils le ramenèrent dans son palais, & le firent monter sur son trône, où il sut de nouveau reconnu & salué empereur à la quatrième lune, un mois après avoir abdiqué: & afin de tranquilliser Miao-fou, il le nomma gouverneur général du pays de Hoaï-si, & lui donna Lieou-tching-yen pour lieutenant. Il nomma Tchang-siun président de son conseil privé, pour le récompenser du fervice important qu'il venoit de lui rendre.

Miao-fou eut soin de faire savoir à l'armée de Tchang-siun le rétablissement de Kao-tsong, dans l'espérance qu'elle se dissiperoit; mais Tchang-siun ayant assemblé son conseil de guerre, Liu-y-hao lui dit, que quoique l'empereur sût remonté sur le trône, ses ennemis étoient encore les maîtres du palais, & qu'il falloit les en chasser pour lui rendre une

cntière liberté, & leur ôter le pouvoir de l'insulter de nouveau. L'armée continua donc sa marche, & vint camper près de Hang-tcheou dans un endroit appellé Lin-ping, d'où on découvroit les troupes de Miao-y, frère de Miao-fou, & de Ma-jeou-ki, campées au pied des montagnes autour du lac, situé à l'ouest de la ville.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1129.
Kao-tfong.

Han-chi-tchong, avec ses barques armées, voulut entrer dans ce lac par l'endroit où les eaux en sortent, mais les mécontens y avoient ensoncé quantité de grosses pièces de bois qui en bouchoient l'entrée. Animé par cette dissiculté, il sit mettre pied à terre à ses gens, & attaqua les mécontens, qui se désendirent d'abord sans rien perdre de leur avantage, mais ils ne tardèrent pas à prendre la suite à l'approche des troupes de Licou-kouang-chi. Ces deux généraux se rendirent maîtres du fauxbourg situé au nord du palais où étoit logé l'empereur. Miao-sou & Licou-tching-yen sortirent de la ville la nuit suivante avec deux mille hommes, & se retirèrent; le lendemain Liu-y-hao & Tchang-siun y étant entrés, allèrent droit au palais, & se jettèrent aux pieds de l'empereur, qui les reçut avec bonté.

Le ministre Tchu-ching-seï s'accusa lui-même d'avoir manqué de sidélité, en permettant à Miao-sou & à ses complices d'en venir aux dernières extrémités; il avouoit qu'il auroit dû mourir mille sois plutôt que de le soussirir, & se regardant comme indigne de servir son prince, il demandoit qu'on le privât de tout emploi, trop heureux qu'on voulut bien le laisser vivre. L'empereur estimoit Tchu-ching-sei; cependant pour donner l'exemple il lui accorda sa demande, & le priva de son emploi; il destitua également

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1129. Kao-tfong. cinq autres des premiers officiers, qui, pendant cette révolution, avoient fait paroître beaucoup de lâcheté; Liuy-hao fut nommé ministre; Lieou-kouang-chi, Tchang-tsiun & Han-chi-tchong, furent élevés aux premières charges de l'état.

KAO-TSONG étant parti de Hang-tcheou pour aller tenir fa cour à Kiang-ning-fou, qu'on appella depuis, par fon ordre, Kien-kang-fou, Han-chi-tchong obtint la permission de poursuivre Miao-fou, pour ne pas donner à ce rebelle le temps de se faire un parti & de causer de nouveaux troubles. Licou-kouang-chi fut aussi de cette expédition. Sur les indices qu'on leur donna, ils allèrent du côtè de Pou-tching, à l'est de Nan-king, où ils le rencontrèrent en effet; les rebelles, épouvantés, se dissipérent aussi-tôt, & abandonnèrent Licouching-yen & Miao-y qui furent faits prisonniers. Ma-jeou-ki fut tué, & Miao-fou se sauva; mais en passant à Kien-yang au nord de Nan-king, un certain Tchen-piao l'arrêta, & le livra à Han-chi-tchong, qui le conduisit à Kien-fou où il fut condamné, ainsi que les autres, à avoir la tête tranchée en place publique.

Ce fut un bonheur pour la Chine que Niyamoho, Olito & les autres généraux des Kin fussent retirés en Tartarie pendant ces troubles; aussi-tôt qu'ils en eurent avis, Oukimaï, leur roi, permit à Outchou d'y entrer avec trois grands corps d'armée par les pays de Yen, de Yun & de Ho-sou. Les villes de Tsé-tcheou, de Chen-tcheou, de Mi-tcheou & de Hing-gin-sou surent les premières conquêtes de ce général.

L'empereur, apprenant que les Tartares venoient du côté du midi, envoya Tsouï-tsong, président du tribunal des

Ouvrages publics, auprès de leur roi, pour traiter de la paix.

Cet ambassadeur se plaignit hautement de la conduite des CB Tartares, & demanda hardiment qu'ils cussent à mettre en liberté les deux empereurs. Ce ton de sierté irrita si fort les Tartares, qu'ils l'exilèrent au sond de leurs déserts où il mourut. KAO-TSONG ne le voyant pas revenir, & n'ayant point de forces sussidantes à opposer aux essains de Tartares qu'il alloit avoir sur les bras, prit le parti de leur demander une seconde sois la paix; il écrivit à Niyamoho cette lettre humiliante, qu'il lui envoya par Tou-ché-leang & Songju-oues.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1129.
Kao-tfong.

» Autresois les familles souveraines qui se voyoient sur » le déclin, se garantissoient d'une chûte totale, soit en se » tenant sur la désensive, & en conservant par ce moyen » leurs états, soit en se retirant ailleurs, & en cédant une » partie de ces mêmes états. Aujourd'hui je me trouve dans » une situation si déplorable que je n'ai personne pour me » défendre, ni même d'endroit où je puisse me retirer; je » me fonde sur la bonté de votre cœur, & que vous aurez "quelque égard à ma prière. Je vous ai fouvent écrit dans » ces mêmes sentimens, que j'étois disposé à quitter les titres » d'honneur qu'on me donnoit: tout ce qui est entre le cicl » & la terre est du vaste empire des Kin, & il n'y a point de » puissance qui puisse se comparer à la leur. Quelle nécessité » de fatiguer vos troupes par des courses si longues & si » pénibles pour obtenir ce que je vous accorde «? Niyamoho ne fut point touché de cette lettre, & ne daigna pas même y répondre.

Comme les Tartares avançoient toujours du côté du midi, l'empereur ne se crut point en sûreté à Kien-kang; quelques-

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tfong.

d'autres de se rendre à Tchang-cha (2) par Yo-tcheou (3). Han-chi-tchong rejettant toutes ces propositions, demanda assez brusquement ce qui resteroit à la Chine, si, après avoir quitté tout le nord du Hoang-ho, on abandonnoit encore aux Tartares le pays de Kiang-hoaï. Liu-y-hao & plusieurs autres étoient d'avis que l'empereur ne leur cédât que ce qu'il ne pourroit pas garder, & ils prétendoient qu'en s'éloignant, comme on le proposoit, c'étoit livrer à la discrétion de l'ennemi les pays qu'on quitteroit. L'empereur se détermina à retourner à Hang-tcheou dont il avoit changé le nom en celui de Lin-ngau-sou; il laissa Tou-tchong pour la garde de Kien-kang, Han-chi-tchong pour celle de Tchin-kiang, & Lieou-kouang-chi pour désendre Taï-ping.

Le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse de solcil.

Les Kin, pour s'assurer des Chinois & se les rendre plus soumis, ordonnèrent, sous peine de la vie, à tous ceux qui leur obéissoient de prendre l'habit de Tartare & de se raser la tête.

A la dixième lune, l'empereur ayant appris, peu de jours après son arrivée à Lin-ngan-sou, que Outchou avoit divisé ses troupes en deux corps, dont l'un entroit dans le Kiang-tong par Tchou-tcheou de Nan-king & Ho-tcheou du Hou-kouang, & l'autre dans le Kiang-si par Ki-tcheou &

<sup>(1)</sup> Ou-tchang-fou sur les bords du Kiang dans la province du Hou-kouang.

<sup>(2)</sup> Tchang-cha-fou dans la même province de Hou-kouang.

<sup>(3)</sup> Yo-tcheou-fou dans la même province sur les bords du Kiang & du lac Tong-ting-hou.

par Hoang-tcheou-fou du Hou-kouang, il se détermina à s'éloigner davantage, & à pousser jusqu'à Yueï-tcheou (1).

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1129.
Kao-tsong.

A la onzième lune, le général Outchou fit prendre les devans à Tanghaï, avec un détachement qui alla se rendre maître de la ville de Cheou-tchun du Ho-nan; il le suivit de près avec le gros de l'armée, & dans sa route il pilla la ville de Kouang-tcheou du Ho-nan, & battit les troupes impériales commandées par Tchang-yong. Ayant appris que l'impératrice étoit à Nan-tchang, il s'avança du côté de Hoang-tcheou, qu'il prit.

Lieou-kouang-chi avoit changé de gouvernement, & étoit venu depuis peu prendre possession de celui de Kiangtcheou (2); il ne s'y occupoit que de festins & de divertissemens, lorsque les Tartares, qui trois jours auparavant avoient passé le Kiang à Hoang-tcheou, parurent tout-à-coup près de ses murailles: il en sut si surpris, qu'au lieu de penser à se désendre, il se retira avec ses troupes à Nan-kang. Les Tartares ne s'arrêtèrent que très-peu de temps à Kiangtcheou, & poursuivirent leur route du côté de Hongtcheou (3). L'impératrice qui étoit dans cette ville en sortit avec précipitation, & sur conduite à Kien-tcheou (4). Le gouverneur de Hong-tcheou saissi de frayeur prit la suite avec toutes ses troupes.

L'arrivée subite des Tartares avoit répandu une si grande consternation dans toute la province, qu'ils se rendirent

<sup>(1)</sup> Chao-hing-fou sur les bords de le mer dans la partie orientale du Tché-kiang.

<sup>(2)</sup> Kicou-kiang-fou, ville du Kiang si sur les bords du Kiang, & voisine du lac Po-yang-hou.

<sup>(3)</sup> Nan-tchang-fou à l'extrémité métidionale du lac Po-yang-hou.

<sup>(4)</sup> Kan-tcheou-fou dans la partie méridionale de la province de Kiang-si.

DE L'ERE Chrétienne. Son G. 1129. Kao-tfong.

maîtres, sans tirer l'épée, des trois départements de Hongteheou, de Lin-kiang & de Yuen-teheou; continuant de poursuivre l'impératrice, ils poussèrent jusqu'à Kien-teheou, mais le général Hou-yeou qui y étoit avec un corps de bonnes troupes les battit, & les obligea de se retirer à Hong-teheou. Ils firent main-basse sur tous les habitans de cette ville.

L'autre corps d'armée des Tartares ne rencontra pas beaucoup plus de difficultés; il s'avança fur les bords du Kiang, passa ce sleuve à Ma-kia, & se faissit de Taï-ping-tcheou; le général Tou-tchong qui commandoit dans le Kiang-hoaï, détacha Tchin-tsouï & Yo-seï avec un corps de troupes qu'il suivit de près, à la tête d'un détachement encore plus considérable; mais le premier ayant été désait par les Tartares, & Tchin-tsouï, tué, les soldats de Tou-tchong prirent l'épouvante & se dispersèrent; Tou-tchong se retira à Kien-kang.

Après cette victoire, Outchou envoya dire à Tou-tchong que s'il vouloit lui remettre sa ville & se donner aux Kin, il lui promettoit le gouvernement de la Chine, sur le même pied qu'ils l'avoient fait avoir auparavant à Tchang-pangtehang. Le général Chinois se laissa éblouir par l'éclat de cette promesse; d'ailleurs le mépris que ses troupes avoient pour lui ne contribua pas peu à sa désection: il alla avec Li-tcho, Tchin-pang-kouang, & les gens qui leur étoient soumis ramper aux pieds de Outchou, & demander à servir les Kin. Outchou envoya Tou-tchong en Tartarie à Niyamoho, qui se moqua de lui, & le traita avec beaucoup de mépris; ce ne sut qu'après un temps considérable qu'il lui donna un médiocre emploi.

L'empereur sut consterné de la prise de Kien-kang. Liuy-hao,

y-hao, son ministre, lui conseilla de s'embarquer: il lui fit envisager que les Kin, dont les armées consistoient principalement en cavalerie, n'entendoient rien à la marine, & que d'ailleurs si l'on se trouvoit trop pressé, il seroit facile de rentrer par mer dans le Tché-kiang lorsqu'ils s'en retourneroient. L'empereur suivit ce conseil, & s'en alla à Mingtcheou (1).

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1129. Kao-tfong.

Outchou, quittant Kien-kang, s'avança du côté de Kouang-té-tcheou, qu'il prit. Yo-feï après la bataille de Taïping, avoit rassemblé les fuyards, & il vint en cet endroit harceler les Tartares, fur lesquels il eut de l'avantage en différents petits combats: il fit prisonnier Ouang-kiuen, un de leurs généraux, & une quarantaine de leurs foldats, qu'il traita avec tant d'humanité, qu'ils se donnèrent entièrement à lui. Yo-fei profitant du zèle qu'ils marquoient pour son service, leur proposa de retourner au camp des Tartares, & d'y mettre le feu pendant la nuit. Ces prisonniers suivirent ponctuellement ce qu'il leur dit; ils se présentèrent au camp des Tartares, comme si Yo-sei les avoit renvoyés, & vers minuit ils y mirent le seu de tous côtés. Yo-seï appercevant la flamme, fit attaquer vivement les Tartares, & dans cette surprise les mit en fuite; il y avoit long-temps qu'ils n'avoient effuyé un aussi grand échec. Outchou cependant rallia ses gens, & continua sa route du côté de Linngan-fou. Kang-yun-tchi qui gardoit cette place, s'enfuit à fon approche avec tout ce qu'il avoit de troupes; il n'v eut que Tchu-pi, qui avec une poignée de soldats, fit quelque

<sup>(1)</sup> Ning-po-fou, ville à l'extrémité orientale du Tché-kiang, c'est un port célèbre de la Chine.

DE L'ERE
CH ÉTIFNNE.
SONG.
1129.
Kao tfong.

résistance, & il périt avec eux. Le général Tartare insormé que l'empereur étoit à Ming-tcheou, y envoya un détachement de cavalerie sous la conduite de Alipolohon: ce prince s'embarqua sur des vaisseaux qu'on tenoit tout prêts, & descendit jusqu'à Ting-haï-hien.

Alipolohon ayant fait un choix des plus braves cavaliers de l'armée Tartare, passa la rivière Tché-kiang (1), & s'avança du côté de Yueï-tcheou qui lui ouvrit ses portes; il passa ensuite le Tsao-ou-kiang (2) pour suivre sa route du côté de Ming-tcheou; mais lorsqu'il arriva au pont de Kao-kiao, situé à l'ouest de la ville, il rencontra Tchang-tsiun qui ne se contentant pas de rester sur la désensive, sit passer ses troupes de l'autre côté du pont, & attaqua si vivement les Tartares, qu'il les battit, & les contraignit de s'en retourner à l'armée de Outchou.

1130.

L'année suivante, à la première lune, les Kin revinrent en plus grand nombre attaquer Ming-tcheou. Tchang-tsiun & Lieou-hong-tao qui s'y étoient retirés, remportèrent un si grand avantage sur eux, que ces Tartares, après avoir perdu la moitié de leur armée, mirent eux-mêmes le seu à leur camp, & se sauvèrent à Yu-yao, d'où ils envoyèrent demander de nouveaux secours au général Outchou. Ce général vint lui-même avec Alipolohon & toutes ses troupes. Tchang-tsiun n'étoit pas en état de leur tenir tête, & n'attendant aucun rensort, il se détermina à se retirer à Taï-tcheou. Lieou-hang-tao sortit aussi de la ville & l'abandonna aux Tartares, qui la trouvant sans défense, y entrèrent,

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui Tsien-tang-kiang.

<sup>(2)</sup> Rivière au sud-ouest de Chao-ting-fou.

& firent main-basse sur tous les habitans, pour se venger en barbares de la perte de leurs camarades.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1130.
Kao-tfong.

Outchou se saissit de beaucoup de barques, & les envoya en mer à la poursuite de l'empereur; elles lui donnèrent la chasse pendant plus de trois cents ly, mais les officiers qui les montoient remarquant que celles de l'empereur l'emportoient de vîtesse sur les leurs, & qu'ils ne pourroient jamais l'atteindre, s'en revinrent. Les barques de l'empereur revinrent également, & Tchang-kong-yu, qui les commandoit, attaqua celles des Tartares & les battit; après quoi, conduisant l'empereur du côté de Ouen-tcheou, il se retira dans le port le plus avancé en mer. Le général Outchou voyant qu'il ne pouvoit prendre l'empereur, s'en retourna à Lin-ngan-sou à laquelle il mit le seu après qu'il l'eut livrée au pillage: il sit mettre ses bagages sur des barques, & prit le chemin de Siou-tcheou pour s'en retourner vers le nord.

Les Tartares ne trouvèrent pas tant de facilité du côté du nord, où les Chinois commençoient à se désendre beaucoup mieux qu'ils n'avoient fait jusque-là. Leouché, un des meilleurs généraux Tartares, ne put y faire d'autres progrès que de se rendre maître de la ville de Chen-tcheou du Ho-nan, qu'il n'auroit jamais prise si les ordres des généraux Chinois avoient été exécutés. Li-yen-sien, excellent officier, commandoit dans cette place; Leouché, qui regardoit cette conquête comme facile, s'étoit d'abord contenté d'y envoyer Oulou avec un corps de troupes; Li-yen-sien alla au-devant de lui avec une partie de ses gens, & le battit à plates coutures. Leouché, surpris, y alla lui-même avec toutes ses forces; Li-yen-sien ne s'en esfraya point; il prit si bien ses mesures qu'il le battit encore, & mit les Tartares dans un

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1130.
Kao-tfong.

désordre si grand, que ce général lui-même eut beaucoup de peine à se sauver.

Le brave Li-yen-sien, ne doutant pas que les Tartares ne revinssent en plus grand nombre, dépêcha vers Tchang-siun dans le Ho-si pour lui donner avis de ce qui s'étoit passé, & Ini demander du renfort. Leouché revint en effet avec une armée de cent mille hommes, qu'il divifa en dix corps, chacun de dix mille, qui se relevoient alternativement & attaquoient la place de jour comme de nuit sans aucun relâche: il espéroit la prendre en moins de trente jours; mais il vit à la fin de ce terme qu'il n'avoit fait aucun progrès. Il avoit perdu tant de soldats, & il étoit si continuellement harcelé par les sorties des assiégés, que commencant à craindre de ne pouvoir réussir par la force, il résolut d'affamer cette ville; il resta si long-temps devant cette place que les vivres commençoient à y être fort rares. Li-yen-sien trouva le moyen de le faire savoir à Tchang-· fiun, & celui-ci envoya ordre à Ku-touan de prendre toutes les troupes de King-yuen & d'aller incessamment à son fecours; mais dans la crainte que les Tartares après la prise de Chen-tcheou ne voulûssent pousser leurs conquêtes dans les provinces occidentales, Tchang-siun s'avança lui-même jusqu'à Tchang-ngan pour leur en couper le chemin. Cependant Ku-touan, par jalousie contre Li-yen-sien, n'exécuta point les ordres qu'on lui avoit donnés, ensorte que ce dernier fe vit réduit à la dernière extrémité. Malgré cela il se défendit encore long-temps avec une valeur qui le fit admirer des ennemis: il fit même mourir plusieurs officiers que Leouché lui envoya pour l'engager à se soumettre. A la fin, désespéré de ne pouvoir plus tenir, il se précipita dans le

Hoang-ho où il finit ses jours. Aucun des habitans de Chentcheou ne voulant reconnoître la domination des Kin, CHRÉTIENNE. Leouché les fit tous passer au fil de l'épée.

DE L'ERE SONG.

1130. Kao-t fong.

Après la prise de cette place, ce général Tartare s'avança plus loin du côté de l'ouest, & détacha Saliho avec un corps de troupes pour prendre les devans : Saliho rencontra Oukiaï & fut battu. Leouché étant venu avec toute son armée, battit à son tour Ou-kiaï, après quoi il s'en retourna dans le Ho-tong.

Le Tartare Outchou avant ravagé Lin-ngan-fou & passé Siou-tcheou, obligea le général Tcheou-ouang à se sauver fur le lac Taï-hou. Tang-tong-yé abandonna Ping-kiang dont il étoit gouverneur: Outchou y entra sans obstacle & la livra au pillage. Ses foldats y tuèrent jusqu'à cinquante mille personnes; il prit ensuite Tchang-tcheou, & s'avança du côté de Tchin-kiang-fou.

Han-chi-tchong avoit posté des troupes en dissérens endroits pour arrêter Outchou sur son passage; mais il les rappella aussi-tôt qu'il apprit que ce général suivoit la route de Pingkiang, & il l'attendit auprès de Tchin-kiang. Il mit d'abord huit mille hommes dans un temple d'idole, appellé Tsiaochan-se.

Outchou vit la difficulté, & envoya un de ses officiers à Han-chi-tchong pour sui demander le passage, & lui assigner le jour qu'il avoit déterminé de l'attaquer; Han-chi-tchong répondit qu'il ne manqueroit pas de son côté à le recevoir de son mieux: ensuite ayant assemblé ses officiers, il leur dit que suivant toutes les apparences, Outchou iroit au temple d'idole situé sur la montagne Kin-chan au milieu du Kiang, au nord-ouest de Tchin-kiang-sou, pour observer de dessus

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1130. Kao-tsong.

cette hauteur la disposition des Chinois, & en conséquence il détacha Sou-té avec deux cents hommes, dont cent devoient rester en embuscade dans le temple, & cent près du rivage; il recommanda à cet officier, lorsqu'il entendroit le bruit du tambour sur le Kiang, de faire donner d'abord les cent hommes postés en embuscade sur le rivage, & que ceux du temple sortant ensuite mettroient entre deux feux les ennemis, qui dès-lors ne pourroient leur échapper.

Cinq cavaliers vinrent en effet, comme il l'avoit prévu, à la montagne Kin-chan; mais ils descendirent à terre loin de l'embuscade qui étoit sur le rivage, & ils furent droit au temple. Les cent hommes qui y étoient s'étant trop pressés d'en fortir, ils ne purent prendre que deux de ces cavaliers, les trois autres tournant aussi-tôt bride, s'enfuirent au grand galop & rentrèrent dans leur barque; un d'eux étoit habillé de rouge avec une ceinture de pierres précieuses, & les deux cavaliers prisonniers assurèrent que c'étoit Outchou lui-même.

Outchou, échappé à ce danger, se mit aussi-tôt en devoir de faire passer ses Tartares, & tenta jusqu'à dix à douze fois de forcer les Chinois; mais Han-chi-tchong & Leang-chi, sa femme, qui les animoient, rendirent inutiles tous ses efforts: il y perdit beaucoup de monde. Un grand nombre de ses premiers officiers furent pris, & en particulier le prince Lomhou, son beau-fils. Outchou ne s'attendoit pas à tant de difficultés, & il en fut découragé; il offrit à Han-chitchong de lui rendre tout le butin qu'il avoit fait, & de lui donner outre cela quantité de ses meilleurs chevaux. Hanchi-tchong refusa tout.

Alors ces deux généraux remontèrent le Kiang avec leurs

barques, Outchou côtovant les bords méridionaux de ce fleuve, & Han-chi-tchong ceux du nord Mais celles de Hanchi-tchong, qui étoient des barques de mer, harceloient si fort celles de Outchou, qu'en arrivant à Hoang-tien-tang, ce général, extrêmement pressé, ne savoit plus quel parti il prendroit. On lui dit alors qu'il y avoit près de-là un canal qui conduisoit au Tsin-hoai, rivière qui passoit près de Kienkang; que ce canal, à la vérité, s'étoit rempli par la négligence des gens du pays, mais qu'il ne seroit pas impossible de le nettoyer. L'extrémité à laquelle ce général étoit réduit le détermina à prendre ce parti; il y fit travailler avec tant de diligence, qu'il vint à bout dans une nuit de le rendre navigable l'espace de trente b. Outchou y entra ausli-tôt, & alla du côté de Kien-kang où il croyoit trouver une retraite assurée; mais lorsqu'il s'y attendoit le moins, Yo-seï vint l'attaquer avec trois cents chevaux & trois mille fantassins à Sin-tching, & le battit si complètement, qu'il se vit contraint de retourner sur le Kiang où il prit la route de Hoaï-sî.

DE L'ERE CHRETHINE SONG. 11:0. Kao-tjong.

Talan, général Tartare qui étoit à Ouci-tcheou, détacha Poukintai pour aller au secours de Outchou; avec ce renfort, celuici voulut tenter de nouveau le passage du Kiang à Hoang-tientang, mais Han-chi-tchong remporta encore fur lui un si grand avantage, que Outchou, pour se tirer d'embarras, lui demanda le passage à telles conditions qu'il voudroit lui dicter.» Qu'on » nous renvoye les deux empereurs que l'on retient injuste-"ment, & qu'on nous restitue tout le pavs qu'on nous a pris; » à ces conditions je livre le passage «. Outchou ne s'attendoit pas à ces demandes: il en demeura tout déconcerté, & ne put répondre un seul mot. Il étoit plongé dans le plus vif chagrin, lorsqu'un homme du Fou-kien, appellé Quang,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Sonc.
1130.
Kao-tfong.

lui fournit un expédient. » Si vous ne voulez que passer le » Kiang, lui dit cet homme, la chose est très-aisée, préparez » un grand nombre de petites barques à rames pour passer » dès qu'il ne fera point de vent; les barques de mer sont » immobiles pendant le calme, ainsi elles ne pourront vous » nuire. Outre ces petites barques à rames, ayez-en d'autres » que vous ferez monter par vos soldats les plus braves & » les plus adroits à tirer de la slèche: qu'ils se munissent d'un » grand nombre de slèches à seu, pour les lancer dans les » voiles & dans les cordages des barques Chinoises qui vien- » dront vous attaquer, & vous verrez non-seulement que » vous passerz, mais encore qu'il en coûtera cher à ceux » qui tenteront d'y mettre obstacle «.

Outchou, dont ce conseil calma l'inquiétude, offrit en facrifice un cheval blanc. Un jour que le temps étoit calme & qu'on ne sentoit pas le moindre souffle, il prit les devans monté sur une petite barque & fut bientôt suivi de toutes les autres, escortées par celles qui devoient les défendre contre les barques de Han-chi-tchong. Dès que ce général Chinois vit partir la flotte ennemie, comme il lui étoit impossible de se servir de ses barques de mer, il fit incessamment partir celles à rames avec leurs voiles de nattes toutes tendues pour la combattre. Mais à leur approche, on leur décocha une si grande quantité de slèches enflammées, que le feu s'étant mis à plusieurs de ces barques, il en périt un grand nombre & une infinité de Chinois furent noyés. Han-chi-tchong eut peine à se sauver lui-même: il se retira le cœur pénétré de chagrin à Tchinkiang.

Après le passage du Kiang, le général Outchou alla camper

à Lou-ho-hien; son armée étoit encore de cent mille hommes. Han-chi-tchong l'attaqua avec huit mille braves. Il se battit contre Outchou quarante-huit jours de suite, au bout desquels vovant qu'il ne pouvoit rien contre un si grand nombre, il se retira; mais les Tartares, depuis ce temps-là, n'osèrent plus se hasarder à passer le Kiang.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1130. Kao-tfong.

Comme Oukimai, roi des Kin, apprit que l'empereur des Song s'étoit sauvé par mer, & que ses Tartares avoient fait la conquête du Kiang-si & du Tché-kiang, il voulut donner à la Chine un maître d'une autre famille. Mais avant que de le nommer, il fit changer de demeure aux deux empereurs, qu'il retenoit prisonniers, & les envoya à Ou-koué-tching, que les Kin appelloient encore du nom de Kouli-caï-lon, ville éloignée de celle où ce roi tenoit sa cour en Tartarie de mille ly au nord-est. Un mois après, mourut l'impératrice Tching-chi, épouse de l'empereur Hoci-tsong.

Lorsque les empereurs furent partis pour cette ville, le roi des Kin envoya Niyamoho dans le sud, avec ordre de faire proclamer un empereur de la Chine, suivant la forme qu'on avoit observée ci-devant à l'égard de Tchang-pang-tchang: Licou-yu fut celui sur qui les Tartares jettèrent principalement les yeux, & ils le proposèrent à Oukimaï, qui lui envoya le sceau & les lettres-patentes par deux de ses officiers, avec la condition expresse qu'il dépendroit d'eux, comme un fils dépend de son père, & qu'il suivroit le calendrier des Kin. Licou-yu mit sa cour à Taï-ming-fou, & son nouvel empire fut appellé du nom de Tsi.

Cependant Tchang-siun, qui commandoit dans se Chen-si, ayant cu avis que Outchou remontoit vers le nord, s'ayanca dans le Ho-nan pour l'arrêter à son passage; Outchou pour

Tome VIII.

Rrr

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1130.
Kao-tfong.

l'éviter changea de route, & prit celle du Chen-si, jugeant cette province dégarnie de troupes. Comme Leouché étoit alors le seul général Tartare qui sût en esset dans le Chen-si, Oukimaï craignit qu'il ne sût pas assez fort pour résister aux troupes Chinoises, & il envoya ordre à Olito de l'aller joindre avec sa division, de sorte que Outchou y ayant aussi conduit son armée, les Tartares se trouvèrent avec presque toutes leurs forces dans cette province.

Tchang-siun apprenant que Outchou avoit gagné le Chen-si, rassembla ses troupes en diligence pour y retourner; à son arrivée dans cette province, il sçut que le général Olito n'étoit pas éloigné, & loin d'en être esfrayé, il témoigna au contraire beaucoup d'empressement de marcher à sa rencontre. Il envoya ordre aux mandarins d'armes de venir incessamment le joindre avec leurs troupes, & par cette précaution, il se trouva une armée de quatre cents mille hommes, dont soixante-dix mille de cavalerie, avec laquelle il alla chercher les Tartares; ceux-ci après leur jonction ne se trouvèrent pas inférieurs en nombre, mais ils étoient considérablement plus sorts en cavalerie.

L'entreprise de Tchang-siun parut téméraire à la plupart de ses officiers, & ils cherchèrent à l'en dissuader; ce grand capitaine avoit des vues supérieures; il jugeoit que s'il battoit les Kin, dont toutes les forces parostoient réunies, il reprendroit aisément les pays qu'ils avoient enlevés à la Chine. Si la fortune ne lui étoit pas favorable, il prévoyoit du moins que ces Tartares acheteroient une victoire qui leur coûteroit fort cher, & qu'ils apprendroient dès-lors à craindre les Chinois. Cette bataille se donna près de Fou-ping, au sud-est de Yo-tcheou, dans le ressort de Si-ngan-sou. On

fe battit de part & d'autre avec une ardeur incroyable, & = jamais les Kin n'avoient éprouvé tant de valeur dans les Chinois: l'action dura presque tout le jour avec une égale vivacité, & si Tchao-tché qui commandoit une brigade n'avoit jetté l'épouvante parmi ses troupes en se retirant, & rallenti le courage des autres, les Tartares n'auroient pu se vanter d'avoir remporté la victoire. Tchang-siun se tira de cette fausse démarche en habile capitaine; il céda le champ de bataille à l'ennemi, mais il sit une retraite avec tant d'ordre que les Tartares n'osèrent le poursuivre. En se retirant, il eut la précaution de pourvoir aux places qui auroient pu devenir le fruit de leur victoire, en sorte que les ennemis désespérant d'en prendre aucune, regagnètent la Tartarie. Leouché mourut peu de temps après; ce sut une perte pour les Kin; c'étoit un de leurs meilleurs généraux.

De l'Erb Chrétienne. Son G. 1130. Kao-tsong.

Lorsque les Tartares eurent évacué les provinces de Kiang-hoaï & de Tché-kiang, l'empereur n'ayant plus rien à craindre de leur part, descendit à terre, & vint mettre sa cour à Yueï-tcheou, où il salua les deux empereurs prisonniers, comme s'ils eussent été présens; il désendit aux mandarins de le féliciter à cette occasion.

La foiblesse de l'empire & la facilité avec laquelle les Tartares s'étoient rendus maîtres de presque tout le Kiang-si, réveillèrent l'ambition des mécontents de cette province & des pays voisins, & ils osèrent prendre les armes; ils assemblèrent en très-peu de temps des armées si considérables, que quelques-unes comptoient plus de cent mille combattans.

Le conseil impérial envoya ses deux meilleurs généraux, Tchang-tsiun & Ho-seï, pour tâcher d'étousser cette révolte pendant l'absence des Tartares. Ils avoient ordre de

II3I.

DF L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1131.
Kao-tfong.

ne rien négliger pour mettre fin à ces troubles : ces deux grands capitaines agirent avec tant de bravoure & de sagesse, qu'ils battirent toujours les rebelles, dont ils ramenèrent un grand nombre à leur devoir. Ils poussèrent vivement les plus mutins, & les contraignirent de prendre la suite; plusieurs allèrent se donner à Lieou-yu que les Tartares avoient proclamé empereur.

A la troisième lune, Outchou choisissant le temps que Tchang-siun étoit occupé dans le pays de Chou, entra tout. à-coup dans le Chen-si, & se rendit maître de Kong-tcheou, de Tao-tcheou, de Ho-tcheou, de Lo-tcheou, de Lantcheou, de Kouo-tcheou, de Tsi-ché-tcheou & de Si-ningtcheou, & par ces conquêtes les Tartares se virent en possession des deux chemins de King-yuen & de Hi-ho qui leur demeurèrent dans la fuite; ainfi il ne resta plus à l'empire dans cette province que les départemens de Kiaï-tcheou, de Tching-tcheou, de Min-tcheou, de Fong-tcheou & de Tao-tcheou qu'on reprit, de Ho-chang-yuen de la dépendance de Fong-siang, & de Fang-chan-yuen de la dépendance de Song-tcheou. La facilité de ces conquêtes encouragea le général Tartare à pousser plus avant & à entrer dans le pays de Chou: Tchang-siun l'avoit prévu, & il avoit placé le brave Ou-kiaï fur les limites de cette province pour les défendre.

Comme les troupes Tartares étoient fort nombreuses, Outchou, considérant la dissiculté des chemins par où il falloit passer, les divisa en deux corps, dont il commanda l'un en personne; il donna l'autre à Mouli, auquel il sit prendre le chemin de Ou-lou-tché-ho pour aller par Kiaï-tcheou & Tching-tcheou à Ho-chang-yuen, leur rendez-vous général.

Les troupes que Ou-kiaï avoit postées à Ou-lou-tché-ho disputèrent le passage à Mouli, que ce Tartare se mit en devoir de forcer, mais comme il falloit aller aux Chinois par des chemins disficiles & incommodes & des rochers impraticables aux chevaux, il sit mettre pied à terre à ses cavaliers, & ils marchèrent contre les Chinois, qui se battant beaucoup mieux à pied que les Tartares, contraignirent ces derniers à se retirer. Ils allèrent mettre leur camp à la montagne Hoangniou-chan, au sud-ouest de Han-tchong-fou.

DE L'FRE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1131.
Kao-tjong.

Ce passage parut imprenable à Mouli, & il y renonça. Il tenta s'il ne pourroit point passer par Tsing-tsien-cou-koan qu'il fit attaquer très-vivement, mais il sut repoussé avec tant de vigueur & si fort maltraité, qu'il sut ensin contraint de s'en retourner sans pouvoir rejoindre Outchou. Ce général qui depuis l'élévation des Kin n'avoit point vu tant de résistance dans les Chinois, étoit humilié d'en avoir été battu deux sois de suite en peu de jours; il en attribua toute la gloire à Ou-kiai, & ne pensa plus qu'aux moyens d'enlever ce général aux Chinois.

Outchou avoit pris une autre route à la tête d'une armée de plus de cent mille hommes; il jetta un pont sur la rivière Hoeï-ho, & sit construire d'espace en espace, le long de cette rivière, divers campemens sortissés par des murailles; s'avançant ensuite, il sur abligé de soutenir plusieurs attaques des troupes impériales, & il parvint ainsi jusqu'à Ho-chang-yuen où le général Tartare avoit rassemblé ses troupes. Ou-kiaï avoit choisì mille de ses meilleurs archers & des plus robustes, qui, sous la conduite de Ou-lin, son srère, lançoient jour & nuit des stèches contre les ennemis, tandis qu'il faisoit partir deux autres corps, l'un pour couper le chemin par où

DE L'ERE
CHRETIENNE.
Song.
1131.
Kao-tfong.

les Tartares tiroient leurs vivres, l'autre pour le placer en embuscade & les charger à leur retour.

Outchou tenta inutilement pendant plusieurs jours de forcer Ho-chang-yuen; ne voyant plus venir ses convois, il décampa, résolu de se frayer un passage par une autre route. Ou kiaï le suivit, & harceloit sans cesse son arrière-garde: les Tartares étant arrivés à l'endroit de l'embuscade, les Chinois tombèrent tout-à-coup sur eux, & les mirent dans un si grand désordre qu'ils ne pensèrent plus qu'aux moyens de se sauver. Outchou sut blessé dans cette action d'un coup de slèche, & il se vit contraint de se couper la barbe & de changer d'habit, pour n'être pas reconnu & pouvoir échapper à la faveur de ce déguisement: jamais les Kin, depuis leur élévation, n'avoient été battus si complètement, & jamais aucun de leurs généraux n'étoit sorti si honteusement d'une bataille.

L'empereur avoit envoyé ordre à Tchang-siun de camper à Ou-tcheou, mais la dissiculté étoit d'y faire conduire des deniers pour la paie des troupes, parce qu'on ne pouvoit, à raison de leur poids, les y transporter par terre qu'avec des frais énormes, les barques ne pouvant servir à les faire voiturer par eau. Les trésoriers proposèrent à l'empereur d'y suppléer par des billets de dissérente valeur, marqués à dix coins, qui sortiroient du tribunal des finances, & qu'on distribueroit aux soldats pour acheter des marchands toutes les choses dont ils auroient besoin: on promettoit qu'aussi-tôt qu'on les présenteroit à la caisse des deniers publics, ils seroient acquittés dans leur valeur entière. L'expédient sur jugé excellent, & ces billets eurent d'abord une très-grande vogue dans le commerce; on s'en servoit pour

acheter du thé, du sel, des odeurs & toutes autres sortes de marchandises; les mandarins même des teheou & des hien s'en servirent pour faire les provisions de vivres destinées aux troupes; mais ce qui les décria, & sit beaucoup murmurer les peuples, ce sut lorsque les marchands présentèrent ces billets à la caisse de remboursement, & qu'on ne leur donna que le tiers du montant.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1131.
Kao-tfong.

Sur la fin de la douzième lune, les Kin après leur terrible défaite à Ho-chang-yuen, se dégoûtèrent de la guerre du Chen-si, & ne voulurent plus y retourner; cependant comme ils ne vouloient pas abandonner cette province à l'empereur, dont ils craignoient encore la puissance, ils la cédèrent à Licouyu, à qui ils avoient donné le titre d'empereur.

11320

La cour impériale voyant les Tartares éloignés, présenta = un placet par la voie du premier ministre Liu-y-hao, pour engager KAO-TSONG à se rapprocher davantage du centre de l'empire; ce prince y consentit, & se détermina pour Linngan-fou. Au commencement de cette année il partit de Yuei-tcheou, dont il venoit de changer le nom en celui de Chao-hing-fou, & il se transporta dans cette ville avec toute sa cour. Lieonyu, le prétendu empereur de la nomination des Tartares, changea aussi la sienne & alla demeurer à Pien-king ou Caï-fong-fou du Ho-nan; il v siègea sur le trône des empereurs, &, snivant l'ulage des nouvelles familles qui parviennent à la fouveraineté, il déclara son père & son grand-père empereurs. Il plaça leurs tablettes dans le Miao ou la salle des ancêtres des Song, où il leur fit les cérémonies ordinaires. Ce jour il s'éleva un grand vent, qui fit trembler toutes les maisons, & emporta les tuiles des toîts, ce qui remplit les grands & le peuple de consternation.

De L'ERE
CHRÉTII NNE.
Son G.
1132.
Kao-tfong.

Comme l'empire commençoit à prendie un peu plus de consistance, KAO-TSONG pour engager les peuples à lui être sidèles, ordonna d'élever dans toutes les villes de la Chine une pierre, sur laquelle on graveroit ces paroles, pour servir d'instruction aux mandarins. Souvenez-vous que vos appointemens & tout ce qui est à votre usage, sont la chair & les os du pauvre peuple; il est aisé de tyranniser ceux qui sont sous votre conduite, mais il est impossible de tromper le Tien.

Cette année les Tartares ne firent aucune entreprise contre la Chine, & se tinrent tranquilles chez eux. Niyamoho, Outchou, Couchin, & plusieurs autres généraux des Kin prositèrent de ce repos pour engager Oukimaï à choisir un prince héritier, ou comme ils l'appelloient un Nganpan-poukilieï: ils lui proposèrent Hola, petit-neveu de son prédécesseur, fils de Chingcou, prince de Fong. Hola n'étoit point du goût de Oukimaï; mais craignant de mécontenter ses généraux, il le nomma Nganpan-poukiliei, & déclara en même-temps Poulouhou, son fils, Koelun-poukilieï, qui étoit une des premières & des plus considérables charges parmi les Kin.

A la huitième lune, il parut au ciel une comète dans les parties méridionales.

2133.

Les Kin cependant étoient piqués de l'affront que leur général Outchou avoit reçu en voulant entrer dans la province de Sfétchuen, & sa barbe qui ne croissoit que lentement les faisoit ressouvenir d'en tirer vengeance; mais ils n'osoient à cause du brave Ou-kiaï, au nom duquel ils trembloient. Cependant-lorsqu'ils apprirent qu'ils pouvoient entrer dans cette province par un endroit éloigné de plus de trois cents ly, dans lequel

lequel Licou-tsé-yu commandoit, ils se déterminèrent à y envoyer une puissante armée sous les ordres de Saliho.

DF L'ERE
CHRÉTIFANE.
Song.
1133.
Kao-tfong.

Ce général s'avança vers Jao-fong-koan (1), d'où il espéroit s'ouvrir un chemin dans le Ssé-tchuen, en forçant ce passage. Ouang-yen, à qui la garde en étoit confiée, alla au-devant des ennemis; il sut battu & contraint de se replier sur Jao-fong-koan. A la nouvelle de cet échec, Licou-tsé-yu, officier général de ces limites, appella Ou-kiai au secours de Ouang-yen; le brave Ou-kiai fit tant de diligence, qu'en un jour & une nuit il se rendit au passage de Jao-song-koan. Ses troupes avoient fait plus de trois cents ly dans ce court espace. Saliho en sut si étonné, que frappant la terre d'un bâton qu'il tenoit à la main, est-il possible, s'écria-t-il, qu'une armée puisse faire une aussi grande diligence? Il ne perdit cependant pas encore l'espérance de forcer le passage, attendu que les troupes de Ou-kiaï devoient être excédées par la fatigue; il les fit donc attaquer durant six jours & six nuits avec une opiniâtreté inconcevable. Ou-kiai, à qui le danger paroissoit donner de nouvelles forces, sit périr tant de Tartares, que leurs corps amoncolés s'élevoient à la hauteur des montagnes.

Saliho sans se rebuter sit gravir une partie de ses gens sur le sommet d'une montagne qui dominoit Jao-song-koan, & de-là il sit attaquer ceux qui gardoient cette place; Ou-kiaï jugea dès-lors qu'il ne pouvoit plus empêcher les Kin de passer, & il se retira en bon ordre pour garder Si-hien; Lieou-tsé-yu se retira aussi à San-tsiuen-hien. Les Tartares

<sup>(1)</sup> Dans le territoire de Si-hiang-hien de Han-tchong fou dans la partie occidentale du Chen-si

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1133. Kao-tfong.

entrèrent sans peine dans la ville de Hing-yuen (1). Se croyant alors en état de pénétrer sans beaucoup de difficulté dans le Ssé-tchuen, le général Tartare continua sa route jusqu'à Kin-niou-tchin, & jettà dans toute la province une consternation d'autant plus grande, que Lieou-tsé-yu, le seul général Chinois qu'ils eussent alors en tête, n'avoit que trois cents hommes à leur opposer; mais il envoya incessamment appeller Ou-kiaï, qui avec sa diligence ordinaire sut bientôt à lui.

Cependant Lieou-tsé-yu fit transporter ailleurs tous les vivres qu'il avoit amassés à Leang-yang, afin que les Kin ne pussent en profiter; ces Tartares n'en trouvant plus, & ne pouvant en faire venir d'ailleurs qu'avec des peines infinies, furent réduits à la dernière extrémité; ils mangèrent la plupart de leurs chevaux, & en vinrent même jusqu'à manger de la chair humaine. L'intrépide Ou-kiaï ayant joint Lieoutsé-yu, attaqua de nouveau les Tartares, & dans différens combats où il eut toujours l'avantage, il en tua ou blessa un si grand nombre, que leur armée dans peu de jours se trouva réduite à moins de la moitié; ils ne pensoient alors qu'à s'en retourner, mais Ou-kiaï les poursuivit de si près, qu'abandonnant tous leurs équipages, ils s'enfuirent avec tant de désordre, qu'il en périt un très-grand nombre dans les précipices qu'il leur fallut franchir; les autres pour éviter la mort mirent bas les armes, & se donnèrent à Ou-kiaï. De toute cette formidable armée de Tartares, il n'y eut que Saliho, suivi de quelques cavaliers, qui put se tirer d'affaire.

Après une défaite aussi terrible, Ou-kiaï soupçonna que

<sup>(1)</sup> Yang-hien dans le district de Han-tchong-fou du Chen-s.

les Tartares reviendroient encore en plus grand nombre, & prendroient la route de Ho-chang-yuen, gardée par Ou-lin, fon fils, comme étant aifée à emporter, & la plus difficile à défendre; en conféquence il jugea à propos d'abandonner entièrement Ho-chang-yuen, & de faire bâtir une autre forteresse plus près du Sfé-tchuen, qu'il appella Cha-kin-ping, & dont il donna le gouvernement à fon fils, qui fit passer dedans les foldats qu'il avoit sous ses ordres.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1133.
Kao-tfong.

Les Tartares en effet voulurent encore tenter d'entrer dans le Sfé-tchuen; mais afin de réussir, ou du moins de n'être pas entièrement écrasés s'ils venoient à être encore battus, ils demandèrent à Lieou-yu, qu'ils avoient créé empereur, de leur donner des guides, & quelques officiers sur-tout, pour apprendre d'eux la manière de se battre contre les Chinois dans les pays de montagnes; Lieou-yu leur envoya Lieou-koué, son savori, qui s'offrit de lui-même, & auquel ils donnèrent le rang de général. Outchou & Saliho qui avoient éprouvé tant de sois la valeur de Ou-kiaï, voulurent avoir leur revanche, & afin d'intéresser davantage leurs gens, & les animer à bien saire, ils les obligèrent tous, sans exception, de mener avec eux leurs femmes & leurs enfans.

L'an 1134, à la troisième lune, Outchou, Saliho & Lieoukoué, allèrent avec une armée de plus de cent mille combattans attaquer à Ho-chang-yuen, dont ils s'emparèrent; poufsant ensuite vers la forteresse des immortels, appellée Sien-ginkoan (1), ils s'en rendirent également les maîtres. Alors ils
s'occupèrent à couper les bois & les broussailles de la montagne Tieï-chan, & s'ouvrirent un grand chemin, par lequel
ils sirent passer leur armée.

<sup>11;4.</sup> 

<sup>(1)</sup> Dans le territoire de Fong-hien du district de Han-tchong sou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1134.
Kao tfong.

Ou-kiaï avoit donné dix mille hommes à Ou-lin, son fils ; pour la garde de Cha-kin-ping; celui-ci représenta à son père que pour entretenir la communication si nécessaire entr'eux, il falloit occuper les gorges des montagnes, & y faire conftruire des tours d'espace en espace. Outchou vint donc attaquer Ou-lin du côté de l'est, tandis que Han-tchang l'attaquoit du côté de l'ouest; Ou-lin s'y défendit long-temps avec beaucoup de vigueur, à la fin se voyant près d'être forcé, il abandonna ce premier poste, & se retira dans un second, qui étoit une gorge étroite, où très-peu de foldats pouvoient aller de front. Outchou qui n'épargnoit point ses soldats fit les plus grands efforts pour emporter ce second poste, mais comme Ou-lin fut soutenu par une troupe de braves que fon père lui envoya fous les ordres de Tien-ching, il tua un si grand nombre de Tartares, que ces derniers, rebutés, cessèrent leurs attaques.

Le brave Ou-kiaï vint en personne joindre son fils avec toutes les troupes qu'il avoit de réserve, & trouvant les Tartares dans la disposition où il les souhaitoit, il décida de les attaquer le lendemain; ayant choisi les plus déterminés & les plus braves de ses soldats, & leur ayant distribué des étendards blancs, il les sit marcher dès la pointe du jour, sous la conduite de Ouang-hi & de Ouang'hou, contre les Tartares, qu'ils rompirent d'abord & mirent en suite. Han-tchang eut l'œil crevé d'un coup de slèche. Le même jour, Ou-kiaï qui regardoit cette victoire comme assurée, avoit sait deux détachemens, l'un sous les ordres de Tehang-yen, pour prendre la forteresse de la montagne Heng-chan, & l'autre, commandé par Ouang-tsiun, avoit été placé en embuscade sur le chemin des Kin asin de tomber sur les suyards: cette

troisième armée des Tartares eut un sort pareil à celui des deux précédentes. Licou-koué qui s'étoit chargé de cette expédition, attribua la perte des Kin à la manière dont on s'y étoit pris : il dit qu'on ne devoit pas espérer de forcer ces limites tandis que Ou-kiaï y commanderoit, & qu'il falloit se rendre maître de Fong-siang, y donner des terres à cultiver aux soldats, pour être toujours en état de prositer de la première occasion qui se présenteroit.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1134. Kao-tfong.

Dans ces entrefaites, Yo-fei étoit occupé à ramener à l'obéissance les rebelles qui s'étoient soulevés dans les provinces du Kiang-si, du Kiang-nan & du Kouang-tong, & il y réussit si fort au gré de tout le monde en employant à propos la bonté & la rigueur, la prudence & la brayoure, que les peuples pour reconnoître ses soins, lui élevèrent une statue, à laquelle, dans certain temps de l'année, ils alloient offrir des présens. Lorsque la tranquillité sut rétablie dans ces provinces de la Chine, Yo-fei sollicita la permission d'aller reprendre la ville de Siang-yang qui s'étoit déclarée pour Lieou-yu. L'entreprise n'étoit pas aisée, cette place étoit forte & elle pouvoit être secourue aisément; mais le conseil à qui cette expédition sut proposée, jugea qu'elle réussiroit dès que Yo-fei s'en méloit & qu'apparemment il en voyoit la possibilité. Ainsi on donna à cet officier les troupes nécessaires, & il partit.

Lorsqu'il traversa le Kiang, il avertit ses soldats qu'il étoit dans la résolution de vaincre ou de périr, & qu'ils ne devoient espérer de repasser ce sleuve qu'après avoir enlevé au rebelle Lieou-yu toutes les villes du département de Siang-yang. Il les conduisit droit à Yng-tcheou. Kingtchao, homme vain & orgueilleux, commandoit dans

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1134.
Kao-tfong.

cette ville; il étoit si rempli de lui-même qu'il ne rougissoit pas de dire qu'il avoit assez de bravoure & d'habileté pour tenir seul contre dix mille hommes. Yo-seï, qui le méprisoit, sit attaquer sa place avec tant de vigueur, que Kingtchao se voyant pressé, se précipita du haut des murailles & se tua. Yo-seï alla ensuite à Siang-yang: à son approche, Li-tching, général des troupes de Lieou-yu, vint à sa rencontre, & rangea son armée en bataille sur les bords de la rivière Siang-kiang d'une manière qui le sit rire.

"J'avois toujours compris, dit ce général à ses officiers, que dans un terrain inégal il falloit faire occuper à l'infanterie les postes montagneux & difficiles, & conserver à la cavalerie le plat pays; Li-tching, contredisant ces principes généraux, place sa cavalerie à gauche sur les bords de la rivière dans les endroits les plus montueux, & fon infanterie à droite dans la plaine; quand son armée seroit composée de plusieurs centaines de mille hommes, de quoi lui serviroit-elle «?

Yo-feï rangea son armee d'une manière toute différente; il opposa son infanterie à la cavalerie de Li-tching, & plaça à la tête les troupes armées de longues piques; sa cavalerie sit face à l'infanterie des ennemis.

La cavalerie de Li-tching, qui n'avoit pas affez d'espace pour faire ses évolutions, sut si pressée qu'elle culbuta dans la rivière; son infanterie, écrasée par la cavalerie de Yo-seï, sut entièrement désaite. Le gain de cette bataille sut suivi de la prise de Siang-yang, qui se rendit aussi-tôt aux impériaux.

Quelques jours après, Yo-feï apprit que les débris de cette armée s'étoient rassemblés à Sin-yé où de nouvelles troupes

pour les attaquer, & il remporta sur cux une victoire aussi complette que la première. Yo-seï sit encore deux détachemens; le premier, sous les ordres de Niou-kao, alla se saissir de Souï-tcheou; le second, commandé par Ouang-koué & par Tchang-hien, se partagea en deux corps qui se rendirent maîtres de Tang-tcheou, de Teng-tcheou & de Sin-yang-kiun; ainsi tout le pays de Siang-han sut entièrement remis sous l'obéissance de l'empereur, & Yo-seï étant revenu camper à Té-ngan, il le sit savoir à ce prince, qui dit en faisant son éloge: » Je savois que Yo-seï entendoit admirablement à » discipliner les soldats; mais jusqu'ici j'ignorois qu'il sût » si bien battre les ennemis « Yo-seï n'avoit alors que trentedeux ans, & s'étoit déja fait la réputation d'un des plus braves & des plus habiles capitaines de son siècle.

A la neuvième lune, lorsque Outchou & Saliho, après leur désaite dans les désilés du Ssé-tchuen, en eurent rendu compte à Oukimaï, ce prince conçut le dessein de venir en personne faire la guerre dans les provinces du midi; Outchou s'y opposa fortement, apportant pour raison la grande humidité des pays méridionaux, l'épuisement des trésors, la rareté des grains, & plus encore, la perte que les Kin avoient faite de leurs meilleures troupes. » Sans doute, lui » dit Niyamoho qui vouloit que Oukimaï sit cette campa- » gne, que vous êtes satigué de servir & que vous cherchez » le repos «. Outchou ne répliqua rien; son silence détermina Oukimaï à renoncer à cette entreprise. Dans le même temps, un officier de Lieou-yu vint lui donner avis des conquêtes de Yo-seï, & le prier instamment d'envoyer quelque secours.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG.
1134.
Kao-tsong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1134.
Kao-tfong.

Oukimaï, qui avoit intérêt de maintenir Lieou-yu, donna ordre à Olito & à Talan de prendre cinquante mille hommes des troupes Chinoifes de Po-haï, & d'aller joindre celles de Lieou-yu; Outchou étant celui de ses généraux qui connoissoit mieux le pays, il lui donna l'avant-garde de cette armée à commander. Lieou-yu consia la sienne à Lieou-lin, son sils, & à Lieou-y, son neveu. La cavalerie alla attaquer Tehou-teheou (1), tandis que l'infanterie devoit assiéger Tching-teheou.

Le général Han-chi-tchong que l'empereur avoit envoyé à Yang-tcheou pour s'opposer à cette armée, divisa ses troupes en deux corps, dont l'un fut destiné à défendre Tching-tcheou contre l'infanterie des Kin; avec l'autre, composé de sa cavalerie, il alla camper à Ta-y: & pour faire connoître qu'il étoit résolu de vaincre ou de mourir, il sit abattre des arbres pour boucher tous les chemins par où ses foldats pouvoient s'évader en cas d'échec. Ensuite il dit à Ouei-leang-tchin, envoyé de l'empereur vers les Kin & qui le visita dans son camp, qu'il alloit partir pour Ping-yang afin de se conformer à un ordre qu'il venoit de recevoir de l'empereur. En faisant cette fausse confidence, son intention étoit que l'envoyé la répandit à la cour de Tartarie afin de dissuader les Kin qu'il les attendît à Ta-y, L'envoyé poursuivit son voyage, très-persuadé de cet ordre & que Han-chi-tchong partiroit dans peu pour Ping-kiang. Ce stratagême lui réussit: l'envoyé, à son arrivée dans le camp des Tartares, annonca cette fausse nouvelle, qui trouva tant de créance parmi eux, que Nierboukin, un de leurs généraux, donna ordre aux

<sup>(1)</sup> Hoai-ngan-fou.

soldats de se tenir prêts à marcher pour se rendre dans un lieu éloigné de Ta-y d'environ cinq cents ly vers l'embouchure du Kiang.

DE L'ERB CHRÉTIENNE. SONG. 1114.

Kao-tfong.

Cependant Han-chi-tchong avoit détaché de son armée vingt pelotons qu'il avoit mis en embuscade en vingt endroits différens, avec ordre de donner sur les ennemis lorsqu'ils entendroient battre ses tambours. Tabouvé, un des généraux Kin, commandoit leurs cuirassiers qu'il avoit divisés en cinq brigades. C'étoit l'élite de leur armée, & Han-chi-tchong visoit principalement à les enlever. Lorsque ces brigades débouchèrent près du lieu où la cavalerie impériale étoit en embuscade, Han-chi-tchong leva lui-même un étendard, & au bruit effroyable de ses tambours, les Chinois sortirent toutà-coup, & donnèrent si vivement sur ces cuirassiers, qu'ils y mirent du défordre; ensuite Han-chi-tchong fit avancer deux corps de troupes, les uns portant de grands crochets pour tirer ces cuirassiers de dessus leurs chevaux, & les autres armés de longs coutelas destinés à couper les pieds des chevaux. Ces instrumens meurtriers firent une terrible destruction d'hommes & de chevaux : Tabonyé & environ deux à trois cents hommes furent faits prisonniers.

Dans le temps que Han-chi-tchong hâchoit en pièces les cuirassiers Tartares, Tong-min, que ce général avoit envoyé du côté de Tien-tchang (1), remporta aussi une victoire sur une partie de leur armée à Ya-keou-kiao; mais Hiai-yuen, qui commandoit le corps destiné à défendre Tching-tcheou, ne trouva pas tant de facilité à vaincre ceux qui venoient attaquer cette ville. Lorsqu'il arriva à la porte septentrionale de

<sup>(1)</sup> Tien-tchang-hien dans le district de Fong-yang-fou du Kiang-nan.

Dr 1788 Confidence Sont. 1134. Karajong,

Tching-tcheou, voyant venir les Tartares, il leur dressa une embuscade & rangea ses vaisseaux de guerre en ordre de bataille. Il se livra treize combats dans un jour, sans que la victoire parût se declarer pour aucun des deux partis, mais à l'arrivee de Tching-min que Han-chi-tchong avoit envoye avec un corps de cavalerie, les Tartares commencèrent a plier de toutes parts, & on en prit un grand nombre. Han-chi-tchong etant venu lui-même avec le reste de sa cavalerie, il les poursuivit de si près, que ces Tartares comptant se sauver, hasarderent de passer à la nage le Hoang-ho, dans lequel il en perit un nombre infini.

Loriquion apprit à la cour cette grande victoire, les mandatins en felicitérent l'empereur qui fit beaucoup d'eloge du general Han-chi-tchong. Ce prince, qui jufque-la avoit redoute les Kin & avoit ete oblige de reconnoître Lieou-yu en qualite de grand empereur des Ist, voyant que ces Tattares n'etoient point invincibles, voulut rentrer dans ses droits usurpes par la violence. Non-teulement il ne voulut plus reconnoître Lieou-yu, mais il chargea même les grands de le suger; il sut declare rebelle, & comme coupable au premier ches, condamne à être prive de tout honneur & mis au rang du peuple.

Lorique les Tartares s'étoient avancés vers le midi, un de leurs detachemens se preparoit à saire le siège de Liutcheou 1. Le gouverneur de cette place qui n'avoit pas beaucoup de troupes, en envoya demander à Yo-ser qui detacha Niou-kao & Siu-king avec un rensort. Des que ces troupes auxiliaires parurent, les Tartares prirent la suite,

<sup>(1&#</sup>x27; Liu-echeou-fou dans la province de Kiang-aud.

avec tant de confluion, que Niou-kao les poursuivit l'espace ! trente y, & en tua un très-grand nombre.

De l'Ene Chaeringe, Seme, 1014 Raus Leg.

Outchou. Olito & Talan, confiderant les pertes qu'ils avoient faites dans cette campagne, ne penserent plus qu'a se retirer vers le nord, & la nouvelle que Oukimai, leur roi, etoit dangereusement malade, accelera leur depart. Apres leur retraite. Lieou-lin & Lieou-y, qui commandoient les troupes de l'empereur des Tji, n'etant plus en état de tien s'aire, s'e ret retent aussi de leur côte.

L'an 1111, le premier jour de la premiere lune, il y eut : une ecliple de folcil.

::::.

A peine Outchou & les autres generaux Tarrares étoientils arrives a la cour du nord, que le roi Oukimai mourur a la première lune de cette année, qui etoit la treizieme de ion regne. Les W - lui donnerent après sa mort le titre de Tairfing, c'eft-arabe de grana à saga à emperar. Il fut un de leurs plus grands monarques: ce prince fit paroitre beaucoup de s'agesse se de conquire dans toutes ses entreprises, Sieye qui zouverna ses etats, Nivamoho & Oualipou qui eteignirent la famille des Line, & firent de si grandes conquêtes dans la Chine, etoient de son choix Sous son reanc. les X.z commencerent a se policer & a etablic des loix. On s'appliqua a l'altronomie & a regler la durée des temps : les lettres proteges & estimes firent paroitre des ouvrages; Oukimai n'entreprenoit jamais rien qu'apres avoir pris l'avis de les grands, dont il coutoit volontiers les representations. C'est par une suite de sa deserence a leurs conseils qu'il priva de les erats son propre fils, pour les donner a Hola, qui delcenuoit en droite liene de Hanpou.

Hola ou Holoma qui avoit ete nomme Ngarran-perlii...,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1135.
Kao-tfong.

fut proclamé roi des Kin, & en montant sur le trône, is donna le titre d'empereur à Chinkoué, prince de Fong, son père, & celui d'impératrice à Poutcha, sa mère; ensuite, pour conserver dans la ligne directe de père en fils l'empire des Tartares, il donna à tous ses ancêtres, depuis Hanpou, des titres honorisques suivant la coutume Chinoise (1).

Lorsque les Tartares allèrent du côté du midi, le brave Ou-kiaï voulant profiter de leur éloignement pour enlever quelques-unes de leurs conquêtes, donna carte blanche à Ou-lin, son fils, afin d'assembler à petit bruit des troupes & d'agir suivant l'occasion; Ou-lin tomba tout-à-coup sur Tsin-tcheou dont il se rendit maître. Saliho, surpris, appella toutes les troupes de son département pour reprendre cette ville, mais Ou-kiaï, qui épioit ses démarches, avoit placé Yang tehing en embuscade, qui le battit & lui sit abandonner cette entreprise.

A la quatrième lune, l'empereur Hoeï-tsong, qui avoit abdiqué la couronne & étoit prisonnier des Kin, mourut

<sup>(1)</sup> Holoma, qui eut lui-même après sa mort le titre de Hi-tsong, sit places les tablettes de ses ancêtres dans le Miao qui leur étoit destiné, sous les titres & dans l'ordre suivant.

| Т. | Tchi-tfou. |   | e |   | Hanpou.   | 8. Sou-tsong      |   | Poulaffou , |
|----|------------|---|---|---|-----------|-------------------|---|-------------|
| 2. | Té-ti      |   | 0 |   | Oulo.     | frère de Hélipou. |   |             |
| 3. | Ngan-ti.   | ٠ |   |   | Pahaï.    | 9. Mou-tsong      | ~ | Yncou,      |
| 4. | Hien-tfou. |   |   |   | Souïko    | fière de Hélipou. |   |             |
| 5. | Gin.ti     |   |   | ٠ | Chilou.   | 10. Kang-tsong    |   | Ouyaffon,   |
| 6. | King-tfou. |   |   | ù | Oucounaï. | fils de Hélipou.  |   |             |
|    |            |   |   |   |           | II. King-huen-ti. |   | Chinkoné    |

Tous les fondateurs des dynasties n'ont jamais manqué d'honorer leurs ancêtres du titre d'empereur, & cet usage Chinois a été adopté par les dissérens peuples barbares qui ont eu d'étroites liaisons avec la Chine, ou qui ont envahi quelques-unes de ses provinces. Editeur.

dans la ville de Ou-koué-tching en Tartarie, âgé de cinquantequatre ans. Ce prince en mourant, parut désirer qu'on transportât son corps en Chine dans le tombeau de ses ancêtres; mais le nouveau roi des Kin ne voulut point accorder cette satisfaction aux Chinois.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1135.
Kao-tsong.

L'empereur Hoei-tsong avoit perdu l'empire & la liberté par sa faute: prince d'un esprit médiocre, il présuma trop de sa prudence & de ses lumières; peu judicieux & clairvovant, il éloigna de la cour les personnes qui pouvoient lui donner les meilleurs conseils, & ne donna sa confiance qu'à des fourbes & à des flatteurs qui le firent tomber dans le précipice. Tsaï-king, sur-tout, le moins habile, mais le plus fourbe & le plus orgueilleux des hommes, connut si bien son foible qu'il mit tous ses soins à entretenir ce prince dans les superstitions des Tao-see, & à le flatter en lui procurant des choses frivoles qui faisoient son amusement & pour lesquelles il fit des dépenses énormes : ce prince accabla le peuple d'impôts & négligea entièrement le gouvernement de ses états. Dans la suite Hoeï-tsong confiant à l'eunuque Tong-koan un pouvoir sans bornes sur les troupes, accrut considérablement le mal, & en renversant toutes les constitutions, il mit par-là le comble à fa perte. L'histoire fournit peu d'exemples de princes qui s'abandonnant à leurs inclinations perverses & négligeant la sagesse des loix, ne se foient perdus eux-mêmes.

KAO-TSONG fut près de deux ans sans apprendre la mort de l'empereur Hoeï-tsong, son pere; les Tartares ne permirent point qu'on l'en instruisit, & ils affectèrent de retenir ses envoyés sans vouloir prendre connoissance des commissions dont ils étoient chargés. Peut-être les Kin craignoient-ils

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1135.
Kao-tfong.

de laisser transpirer en Chine qu'ils étoient menacés au nord de leur empire par une puissante nation qui commençoit à leur donner les plus vives inquiétudes. Les Mongkou ou Mongous dans l'origine & sous la dynastie des Tang ne formoient qu'une horde dont le nom étoit Mongou & Monkos; ces barbares séroces qui voyoient de nuit comme de jour, & qui se battoient avec beaucoup de bravoure, avoient des cuirasses faites de peau de poisson à l'épreuve de la slèche. Sur la fin de cette année, Holoma, roi des Kin, envoya le général Houchacou leur saire la guerre, dans l'intention de mettre des bornes à une puissance dont il redoutoit les effets.

1136.

L'an 1136, à la fixième lune, il y eut un tremblement de terre, & l'empereur à cette occasion permit à ses grands de lui représenter ce qu'ils trouvoient à résormer dans sa personne & dans le gouvernement, afin qu'il y apportât les remèdes convenables.

A la dixième lune, Lieou-yu, qui jusque-là n'avoit osé mettre ses troupes en campagne sans l'appui des Tartares, voulut tenter s'il pourroit seul résister à l'empereur; il proposa cette expédition à ses officiers, & asin de les déterminer à y consentir, il leur dit que Tchang-siun avoit tenu un grand congrès dans le pays de Kiang-chan, dont le motif, selon toutes les apparences, étoit de l'attaquer. Mais ses grands lui répondirent que par cette même raison, il devoit en avertir le roi des Kin, & presser ce prince de lui envoyer un prompt secours. Lorsque l'officier qu'il chargea de ses dépêches arriva en Tartarie, le roi des Kin sit part à ses généraux de cette demande, & Poulouhou prit la parole & dit: » Quand l'auguste prédécesseur de votre majesté » éleva Lieou-yu sur le trône, c'étoit dans le dessein de

5) mettre nos frontières en sûreté, de garantir nos peuples » du fléau de la guerre, & de procurer quelque repos à nos » troupes; nous voyons cependant que tout le contraire » arrive: non-seulement Licou-vu ne peut par de nouvelles » conquêres augmenter les états qu'on lui a donnés, il ne » peut même les conferver. Si nous lui accordons du fecours, » lui feul en recueillera le fruit. Votre majesté n'ignore pas » ce qu'il nous en a coûté depuis deux ans, & combien » nous avons perdu de monde & d'argent pour l'expédition » que nous fîmes dans le pays de Kiang-chang; quel motif » aurions-nous de nous exposer davantage? Que Licou-yu » se tire d'affaire comme il pourra; voilà mon avis «. Hola, roi des Kin, suivit ce conseil, & renvova l'officier de Licou-yu fans lui rien accorder; cependant il envoya Outchou avec quelques troupes jusqu'à Li kang pour examiner l'état des choses.

DE L'ERE
CHRÉTHINNE.
SONG.
1136.
Kao-tfong.

Licou-yu ne comptant plus fur le secours des Kin, assembla jusqu'à trois cents mille hommes, mais la plupart sans expérience dans la guerre; il les divisa en trois corps, auxquels il sit prendre trois routes dissérentes. Licou-lin, son sils, qui commandoit un de ces corps, prit sa route par Cheoutchun, pour aller se saissir de Ho-seï, ville dépendante de Liu-tcheou. Licou-y, son neveu, prit le chemin de l'est, & alla par la montagne Tse-king-chan, dans l'intention d'attaquer Ting-yuen; ensin Kong-yen-tan alla par Koang-tcheou se rendre maître de la ville de Lou-ngan.

Comme Tchang-tsiun étoit alors à Hiu-y, Yang-y-tchong à Sfé tcheou, Han chi-tchong à Tchou-tcheou, Yo-feï à Ou-tcheou, & Licou-kouang-chi à Liu-tcheou, toutes ces

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1136. Kao-tsong. places étant gardées par les meilleurs officiers Chinois, il y avoit peu à craindre de ce côté-là.

Dès que Yang-y-tchong apprit qu'une division de l'armée ennemie venoit du côté de Ting-yuen, il marcha à la tête de vingt mille hommes pour couvrir cette ville; en arrivant à un lieu appellé Yueï-kia-fang, il rencontra l'avant-garde de Licou-y & la battit. Licou-y, après cet échec, n'osa pousser plus avant, & prit une autre route, dans l'intention d'aller joindre Lieoulin; mais Yang-y-tchong le suivit, & l'ayant atteint à Nghéou-tang, il le contraignit encore d'accepter la bataille. Licou-y s'étoit posté avantageusement sur une montagne, d'où il faisoit pleuvoir une grêle de slèches sur l'armée impériale. Yang-y-tchong, voulant éviter des escarmouches meurtrières qui ne décidoient de rien, détacha cinq mille braves commandés par Ou-si, qui, le sabre à la main, fondirent sur les ennemis & les ébranlèrent; ce général remarqua qu'ils commençoient à plier, alors il les fit attaquer de toutes parts, & lui-même tombant sur eux à la tête d'un corps choisi de cavalerie, cria d'une voix de tonnerre qu'il avoit remporté la victoire, & que les rebelles étoient battus; ce cri jetta la frayeur dans cette armée; mais ce qui acheva de la détruire entièrement, ce fut l'arrivée du général Tchang-tsiun, qui, sur l'avis qu'on lui avoit donné de leur marche, vint se mettre de la partie, & couvrit la terre de leurs morts. Lieou-y sc sauva, suivi seulement de quelques cavaliers: tout le reste de son armée périt ou rendit les armes.

Lieoulin apprit bientôt cette défaite, & il se retira en diligence. Yang-tcheou l'avoit prévu, & avoit détaché Ouang-té,

qui

qui le poursuivit vivement jusqu'à Nan-cheou-tchun. A ces nouvelles, la troisième armée qui faisoit le siège de Kouangtcheou, le leva ausli-tôt & se retira également. Outchou, qui étoit resté à Li-yang, suivant les ordres du roi des Kin, s'informa de toute la suite de cette campagne, & projetta dès-lors de faire ôter l'empire à Licouyu.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1136. Kao-tlong.

1137.

L'année précédente, l'empereur avoit approuvé l'astronomie appellée Tong-yuen-li, faite par Tchin-té-y, mathématicien de Tchang-tcheou, & il avoit ordonné qu'elle fût suivie par le tribunal des mathématiques; cette année, les Kin commencerent à se servir de l'astronomie Tai-ming-li, faite par Yang-ki, mandarin du tribunal.

Le premier jour de la seconde lune, il y eut une éclipse de soleil.

Au commencement de cette année, Ho-sien, à son retour de Tartarie, instruisit la cour de la mort de l'empereur Hoeïtsong & de celle de l'impératrice Tching-chi, qu'on y avoit ignorée jusque-là; KAO-TSONG & toute la Chine en prirent le deuil.

A la septième lune, les Kin perdirent Niyamoho, à qui ils étoient redevables en partie de leur puissance. Poulouhou & ce général ne s'accordoient point ensemble, & travailioient réciproquement à se détruire. Poulouhou épia de près la conduite de Niyamoho, alors premier ministre, qui avoit Kao-king pour collègue & pour ami; il découvrit que celui-ci le follicitoit de se révolter, & il eut des preuves si claires de cette conspiration, qu'il sit arrêter & condamner à mort Kao-king. Le général-ministre fut dépouillé de ses charges, dégradé du rang de prince du fang, & réduit à celui du peuple. Il ne put supporter sa honte, & ne voulant

Vvv

Tome VIII.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1137.
Kao-tfong.

point survivre à sa disgrace, il prit du vin empoisonné qui le sit mourir.

Comme Niyamoho & Kaoking soutenoient Lieouyu sur le trône, il ne sut pas difficile, après la mort de ses deux protecteurs, d'en faire descendre ce prétendu empereur. Il avoit des ennemis parmi les Kin, & malheureusement pour lui le général Outchou étoit de ce nombre & des plus puissans: d'ailleurs les Tartares étoient très-mécontens de sa dernière expédition.

Yo-feï, ce brave général Chinois, apprit par ses espions que l'on intriguoit contre Lieouyu, & pour avancer sa perte il lui écrivit une lettre, comme s'il eût été d'accord avec lui pour tuer Outchou. Yo-fei prit si bien ses mesures, que cette lettre tomba entre les mains du général Tartare, qui, tremblant du péril, dépêcha un courier à Hola pour l'avertir de cette conspiration, & le presser de déposer Lieou-yu: cependant Outchou redoubla ses gardes, pour n'être pas surpris. Hola feignit d'avoir dessein de renouveller la guerre contre l'empereur, & envoya dans les provinces du midi une armée aux ordres de Talan & de Outchou; ces deux généraux entrèrent sans difficulté dans Caï-fong-fou, dont ils se rendirent maîtres; ensuite ils présentèrent à Lieouyu l'ordre de Hola, qui portoit: » Il y a huit ans que mon prédécesseur » vous a élevé sur le trône, & vous a rendu maître d'un état » très-puissant & très-étendu; depuis ce temps à quoi nous » avez-vous servi, sinon à nous causer beaucoup de dépenses 33 & d'embarras, & à fatiguer nos troupes? Ainsi je juge » qu'il ne faut plus vous laisser dans un poste que vous » occupez si mal «.

Han-chi-tchong & Yo-fei ne furent pas plutôt avertis de

la disgrace de Licou-yu, qui fut emmené avec sa famille & toutes ses richesses (1) en Tartarie, qu'ils pressèrent fortement l'empereur de profiter de cette occasion pour entrer dans le Ho-nan; mais ce prince ne consentit point à cette expédition, parce qu'il attendoit le retour de Ouang-lun, qu'il avoit envoyé à la cour du nord, & dont il espéroit une réponse favorable. Quang-lun revint en effet peu de temps après, & annonça que le roi des Kin avoit promis de renvoyer les corps de l'empereur & de l'impératrice, & de restituer le Ho-nan; KAO-TSONG en eut tant de joie, que cinq jours après il fit repartir Ouang-lun pour la Tartarie afin de consommer cette négociation.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1137. Kao-tfong.

Ouang-lun arriva à Hoeï-ning, précisément dans le temps que Talan, revenu du Ho-nan, proposoit au roi des Kin de rendre aux Song les pays qu'on leur avoit enlevés; cette proposition sut beaucoup débattue dans le conseil du nord: Ouapen soutint fortement qu'on ne devoit rien céder; mais Ouloukoan dit que si on rendoit ces provinces, c'étoit un moyen de s'attacher la famille des Song, qui en auroit de la reconnoissance. Olan prétendoit au contraire qu'après avoir enlevé deux empereurs de cette famille, qu'on avoit retenus captifs, on ne devoit en attendre que beaucoup de haîne; qu'en leur cédant ces provinces, c'étoit agrandir

<sup>(1)</sup> Les Tartares trouvèrent dans le palais de Pien-leang ou Caï-f ng-fou, cent yingt ouan ou un million deux cents mille taëls d'or, dix mille fix cents ouan ou seize millions de taëls d'argent, quatre-vingt-dix ouan ou neuf cents mille mesures de riz du poids de cent vingt livres chacune, deux cents soixante-dix ouan ou deux millions sept cents mille pièces de soie; enfin neuf mille huit cents soixante dix ouan ou quatre-vingt dix-huit millions sept cents mille pièces de cuivre, &c. qu'ils fire it conduire en Tartarie. Editeur.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1138. Kao-tfong.

leur empire, augmenter leurs forces, & leur fournir les moyens de se venger de leur nation.

Poulouhou, dont l'autorité avoit plus de poids sur l'esprit de Hola, sut d'avis qu'on cédât le Ho-nan & le Chen-si aux Chinois, & ce Prince y consentit; il nomma Oulinssémou gouverneur de Taï-yuen, & Chéking, mandarin d'un de ses tribunaux, pour aller avec Ouang-lun annoncer cette décision à l'empereur.

A la septième lune, en automne, il parut au ciel une comète.

Les grands de la cour impériale, étonnés de la facilité des Kin, crurent qu'elle voiloit quelque dessein secret de tromper KAO-TSONG, & ils infinuèrent à ce prince de n'avoir là-dessus aucun pourparler avec leurs ambassadeurs; mais Tsin-hoai, ministre d'état, l'assura que leurs craintes étoient vaines & mal fondées; que les Kin offroient ces provinces, parce qu'ils étoient dans l'impuissance de les garder, préférant l'honneur de les céder à la honte de se les voir enlever de force. L'empereur qui pensoit sur cet article comme son premier ministre, ferma la bouche aux grands, en leur disant, que quand il devroit attendre encore deux ou trois ans pour avoir le cercueil de son père, il le recevroit avec reconnoisfance: que le fouvenir de l'impératrice sa mère, déja avancée en âge, l'occupoit sans cesse, & qu'il ne craignoit point de s'humilier vis-à-vis des Kin, pour les engager à la lui rendre.

Ouang-lun étant retourné vers le roi des Kin pour mettre la dernière main à cette négociation, ce prince fit expédier des lettres-patentes, & les fit porter à l'empereur par Tchangtong-kou, un de ses officiers, qui accompagna Ouang-lun:

ces lettres étoient intitulées: Ordre du grand empereur des Kin aux peuples du Kiang-nan, pour les avertir qu'il consent que les provinces de Ho-nan & de Chen-si soient réunies aux états dont elles faisoient partie.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1138. Kus-tfong.

A l'arrivée de Tchang-tong-kou à Lin-ngan, où l'empereur tenoit sa cour, cet envoyé déclara qu'il vouloit être reçu avec les cérémonies pratiquées à l'égard des étrangers. Tsinhoei, qui n'avoit point vu les lettres-patentes ni leur intitulé, soupçonna qu'il y étoit question simplement du Ho-nan & du Chen si, qu'on rétrocédoit à KAO-TSONG, à condition que ces provinces relèveroient des Kin, comme elles en relevoient sous le règne passager de Licou-yu : dans cette pensée il ne fit pas difficulté de dire à l'empereur qu'il pouvoit, sans conséquence, les recevoir un genou en terre. "Quoi, dit KAO-TSONG, surpris de la proposition, moi » qui ai fuccédé aux empereurs Taï-tsou & Taï-tsong, je » consentirois à ce qu'une partie des états qu'ils m'ont laissés » dépendît des Tartares, & je pourrois sans rougir recevoir » leurs lettres-patentes «! Tsin-hoei en parla à Ouang-lun, qui agit si bien auprès de Tchang-tong-kou, que cet envoyé convint que quand il seroit admis en la présence de l'empereur, ce prince ne lui rendroit point de salut, & qu'il remettroit à Ouang-lun les lettres-patentes pour être données à l'empereur. Tehang-tong-kou, au moyen de cet arrangement, exigea du moins que tous les grands, revêtus de leurs habits de cérémonies, vinffent recevoir Ouang-lun, & l'accompagnassent jusqu'au palais, comme porteur des ordres du roi des Kin. Ainsi toutes les difficultés du cérémonial furent levées.

KAO-TSONG fut étrangement surpris lorsqu'il vit que les

De l'ÉRE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1138.
Kao-tfong.

lettres-patentes étoient directement adressées aux provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille mpériale: " J'ai eu tort, s'écria-t-il, en jettant un grand proprie proprié par le provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille mpériale: " J'ai eu tort, s'écria-t-il, en jettant un grand proprié proprié par le provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille mpériale: " J'ai eu tort, s'écria-t-il, en jettant un grand provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille s'estant un grand provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille s'estant un grand provinces du Kiang-nan, comme si les Tartares en avoient été les maîtres, & qu'il n'y étoit fait aucune mention de la famille s'estant un grand provinces du conferie de la famille s'estant un grand provinces de la famille

Le titre & le style de ces lettres révoltèrent tous les esprits; l'empereur reçut, à leur occasion, tant des officiers de son palais que de ceux des provinces, une foule d'adresses, pour l'exhorter à rompre avec les Kin, plutôt que de se déshonorer lui & l'empire, en acceptant une restitution proposée d'une manière aussi humiliante. Les Tartares n'en agissoient ainsi que pour marquer le peu d'estime qu'ils faisoient de l'empereur, & l'obliger à fléchir le genou devant eux. Leur but étoit encore d'engager ce prince par ce bienfait apparent, à accorder, en signe de réjouissance, à tout l'empire un pardon général, qui apprendroit à ses peuples qu'il étoit soumis aux ordres des Tartares, & ils se proposoient d'en prendre acte, pour exiger tout ce qu'ils voudroient, & épuiser les tréfors. Les patentes étoient adressées aux peuples du Kiang-nan, pour faire entendre que toutes les provinces au nord du Kiang leur appartenoient déja, & que ce n'étoit que dans celles du midi de ce fleuve qu'il falloit les publier.

Le premier ministre Tsin-hoeï ne craignit point de déshonorer son maître : il persuada à ce prince qu'après avoir reçu des mains de Ouang-lun les lettres-patentes, il ne pouvoit plus les renvoyer, sans s'exposer à perdre le reste de ses états, & qu'il valoit mieux patienter quelque temps, & écrire au roi des Kin une lettre de remerciement. KAO-TSONG suivit ce lâche conseil, & ayant donné à Han-siao-tcheou le titre

d'affesseur du président de son conseil privé, il le chargea de cette commission.

De l'Ere Chrétienne. Son G. Kao-tsong.

A la huitième lune, le roi des Kin détermina les différentes villes où il pourroit tenir sa cour. La première de toutes sut Hoeï-ning-sou, dans le district de Haï-kou, ancien pays des Nutché sauvages, c'est-à-dire, des Kin; cette ville étoit située à la source de la rivière Antchou-hou: il voulut qu'on l'appellât dorénavant Chang-king ou la première cour. Il donna à la ville de Lin-hoang-sou la première cour des Leao, le nom de cour septentrionale ou Pé-king; la ville de Leao-yang sut appellée la cour orientale ou Tong-king; il donna encore à Taï-tong, le nom de cour occidentale ou Si-king; à Taï-hing, celui de cour du midi ou Nan-king, & ensin à Ta-ting-sou, celui de cour du milieu ou Tchong-king.

L'empereur ayant accepté les propositions des Tartares, = fit publier, au commencement de l'année 1139, un pardon général pour signaler la paix honteuse rendue à l'empire. Il éprouva de grandes dissicultés de la part des gouverneurs des provinces, dont plusieurs aimèrent mieux perdre leur gouvernement que de le publier. Han-chi-tchong & Yo-seï prouvèrent leur zèle, en adressant à ce prince des remontrances fort vives contre le ministre Tsin-hoeï, le principal auteur de ce traité déshonorant.

Pour faire plaisir aux Kin, & applanir les difficultés qui pourroient s'élever dans la détermination des limites, l'empereur nomma Ouang-lun, gouverneur de Pien-leang, & il le chargea de cette commission. Outchou qui l'attendoit dans le Ho-nan, lui remit cette province sans difficulté, dans l'intention de la reprendre bientôt, après quoi il traversa le Hoang-ho, & repassa en Tartarie.

1139.

DE L'ERE
CERÉTHYNE.
SONG.
1139.
Kao-tfong.

A la cinquième lune, mourut Likienchan, roi des Hia, Liginhiao son fils lui succéda.

A la septième lune, Poulouhou, fils aîné de Oukimaï, auquel Hola avoit succédé, conspira contre ce dernier, & entreprit de lui disputer un trône auquel il prétendoit avoir des droits par sa naissance: il étoit très-puissant à la cour du nord, & il avoit mis dans ses intérêts Ouloukoan, prince de Yen & ministre d'état, ainsi que Talan qui avoit beaucoup d'autorité sur les troupes. Le succès de cette conspiration paroissoit infaillible, mais Hola, qui en sut averti, les sit arrêter tous trois; on sit mourir les deux premiers, & on se contenta de diminuer l'autorité de Talan. Peu de temps après, Hola ayant appris que cet officier tramoit encore contre l'état avec Houlan, prince de Y, il les sit aussi mourir l'un & l'autre avec tous ceux qui étoient entrés dans leur complot.

Lorsque Outchou revint du Ho-nan auprès du roi des Kin; il dit à ce prince qu'il avoit remis cette province aux Song, & que Ouang-lun qui en avoit pris possession, étoit maintenant à Pien-leang, mais que peut-être il seroit à propos de lui désendre d'entrer sur les limites de Tartarie. Ouang-lun jugeant d'après un semblable conseil, que Outchou avoit intention de rompre la paix, en donna avis à l'empereur, qui le chargea de se rendre à la cour du nord pour parer ce coup; il sit partir en même-temps Mong-yu pour garder Pien-leang pendant son absence.

Ouang-lun arriva en Tartarie dans le temps qu'on venoit de découvrir la conspiration de Poulouhou & de Talan; comme ces deux derniers avoient cu le plus de part à la paix qui venoit d'être conclue avec l'empire, Outchou persuada

au roi Hola que Ouang-lun trempoit dans cette conspiration; ainsi, à son arrivée à la cour de Tartarie, il sut arrêté: on Chrétienne. l'accabla de reproches, & sans vouloir l'écouter, on lui ordonna d'écrire à son maître de rendre les mandarins & les peuples du Ho-tong & du Ho-pé qu'il avoit dans ses états; ensuite on le fit conduire dans les prisons de Ho-kien en attendant la réponse.

DE L'ERE SONG. 1139. Kao-tsong.

Cependant les Kin soutenoient au nord de leur pays, contre les Mongous, une guerre qui ne leur étoit pas glorieuse; le général Houchahou, qu'ils avoient envoyé dans l'intention de réprimer l'orgueil de cette puissance qui commençoit à s'élever, n'avoit pu jusque-là obtenir aucun avantage, & faute de vivres il avoit été contraint de renoncer à cette expédition & de s'en revenir. Les Mongous, qui n'attendoient que son départ & qui avoient toujours evité d'en venir à une action générale, se mirent alors à ses trousses; ils lui tuèrent tous ceux qu'ils purent attraper, & le poursuivirent ainsi l'épée dans les reins jusqu'au pays de Haï-ling, où ce général Kin avant voulu faire face & tenir ferme, toute son armée fut taillée en pièces. La cour des Kin, piquée de cette défaite, renvoya contre cux une armée encore plus formidable.

Malgré cette guerre qui occupoit une partie de ses forces, le roi Hola cédant aux instances de Outchou, se détermina à rentrer en possession des provinces de Ho-nan & de Chen-si, & il vint tenir sa cour à Yen-king, d'où il envoya ce général dans le Ho-nan, Saliho dans le Chen-si, & Niéli dans le Chan-tong: comme ces provinces étoient dégarnies de troupes, ils s'en rendirent aitément les maîtres; Mong-yu meme, & plusieurs officiers Chinois se donnèrent aux Kir. & se rangèrent sous leurs drapeaux.

Tome VIII.

XXX

11,10.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1140. Kao-tfong. Au bruit de cette invasion, la cour impériale sit partir Ou-lin pour le Chen-si, qui, étant moins garni de troupes, avoit le plus besoin de secours. Il battit jusqu'à trois sois les Kin, & désit entièrement, à Fou-song, leur armée, commandée par Saliho qui faillit à y périr lui-même: ce général Tartare se sauva à Fong-siang où il se tint sur la désensive.

Licou-ki, que l'empereur avoit envoyé à Pien-leang, apprenant à son arrivée à Chun-tchang (1) que Outchou s'en étoit rendu maître, & qu'il envoyoit un corps de troupes pour s'emparer de Yng-tcheou, sans être troublé de cette nouvelle, demanda au Tchi-fou ou gouverneur du peuple combien il y avoit de grain dans les greniers publics; ayant sçu de ce mandarin qu'il pouvoit compter sur quelques dixaines de mille presures, il prit la résolution de désendre cette place : & comme quelques-uns de ses officiers avoient parlé de se retirer, il fit publier qu'il feroit périr sans quartier quiconque en ouvriroit la bouche. Il fit plus, pour leur en ôter toute espérance & leur faire connoître qu'il tiendroit ferme, il fit briser toutes les barques qui les avoient amenés, ensuite avant tout disposé dans la ville, il enferma sa famille dans un temple d'idole, aux portes duquel il mit des gardes & des monceaux de paille, avec l'ordre précis, en cas que la place vînt à être forcée, d'y mettre le feu pour qu'aucun ne tombât entre les mains des ennemis. Il fit encore brûler les fauxbourgs hors l'enceinte des murailles, ainsi que tous les villages circonvoisins, & fit prendre les armes à tous les jeunes gens; en un mot, il ne négligea rien de ce qui pouvoit contribuer à une vigoureuse défense.

Cinq à fix jours après, un corps de Tartares ayant passé la

<sup>(1)</sup> Yng-tcheou dans le district de Fong-yang-fou du Kiang-nan.

commencement de la cinquième lune, le reste de l'armée l'investit & en commença le siège dans les formes. Cette même nuit, des soldats que Lieou-ki avoit mis en embuscade au pied des remparts, prirent deux de leurs officiers; Lieou-ki les interrogea sur la disposition de leurs troupes, & il apprit que Han, un de leurs généraux, étoit campé à trente ly de la ville dans un endroit appellé Pé-cha-ho; le général Chinois envoya cette même nuit mille à douze cents braves qui allèrent faire main-basse sur la corps qu'il commandoit; ils en tuèrent un très-grand nombre, & ne perdirent que très-peu des leurs.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1140. Kao-tfong.

Les généraux Kin se rejoignirent alors, & s'approchèrent plus près des murailles. Lieou-ki sit ouvrir les portes pour leur faire connoître qu'il ne les craignoit pas; cette sécurité intimida les Kin: ils crurent qu'on leur tendoit un piège, & ils n'osèrent avancer davantage.

Les quatre premiers jours du siège, Lieou-ki les satigua si fort par ses fréquentes sorties qu'il leur tua plusieurs milliers de soldats, & il en sit périr un plus grand nombre encore dans les eaux de la rivière où il les avoit sait pousser; les Kin s'éloignèrent & allèrent se poster au village de Li-tsun vers la sin du jour. La nuit suivante, le général Chinois sit un détachement de cinq cents hommes choisis, qui, à la faveur du temps sombre & des éclairs qu'il faisoit, allèrent les déloger de ce village & les sirent reculer encore de quinze b; Lieou-ki, qui en eut avis, y envoya encore cent hommes, & leur donna à chacun un sisse fait de bambou, avec ordre de se sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis au son de ces sisser par pelotons & de charger les ennemis en la sisser par pelotons & de charger les ennemis les sisser par pelotons & de charger les ennemis en la sisser par pelotons & de charger les ennemis en la sisser par pelotons de ces pelotons de ces par pe

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S O N G.
1140.
Kao-tfong.

acquittèrent avec tant de fuccès, que les Tartares attaqués de toutes parts & ne fachant où donner de la tête, perdirent un si grand nombre des leurs que les corps morts couvroient la terre; ils se retirèrent avec beaucoup de désordre à un endroit appellé Lao-po-ouan.

Outchou qui étoit resté à Pien-leang, étonné des nouvelles qu'il recevoit du siège de Chun-tehang, rassembla cent mille hommes qu'il avoit dans le voisinage de Pien-leang, & se mettant à leur tête, il sit tant de diligence qu'il arriva en sept jours devant la ville assiégée; il tança les généraux & les accusa de s'être laiss'es battre par leur négligence: ils s'excusèrent sur la valeur des Chinois, toute autre qu'on ne l'avoit éprouvée dans les premières campagnes, & ils lui dirent qu'il pourroit bientôt en juger par lui-même.

A l'arrivée de Outcheou, Lieou-ki envoya à ce général un cartel par Keng-hiun, un de ses officiers, lui laissant le choix du jour, de l'heure & des armes dont il voudroit se servir; il lui proposoit de se battre à la vue de la ville & du camp pour épargner le sang de leurs soldats. Outchou sut outré de sa hardiesse: » Quelle témérité est la sienne, dit-il, & » quel homme est-il pour oser me désier? bientôt il tombera » entre mes mains, & nous verrons alors s'il est aussi brave » qu'il veut le paroître «. — » Ce n'est pas, lui répondit » Keng-hiun, que Lieou-ki prétende se battre seul avec » vous, mais il craint que vous n'ossez passer la rivière pour » venir à lui, & c'est dans cette vue qu'il veut jetter dessus » cinq ponts de bateaux pour vous en faciliter le passage «. Outchou parut consentir avec plaisir à cette proposition, & traita bien Keng-hiun.

Le lendemain il vit en effet que Lieou-ki avoit fait jetter

cinq ponts fur la rivière Yng ho; mais il ne favoit pas qu'il avoit en même-temps fait répandre du toison dans les prairies voisines, & qu'il en avoit fait jetter également dans la rivière, en remontant son cours. Outchou s'empara des ponts, sur lesquels il sit passer son armée, qu'il rangea en bataille sur le rivage pour intimider Lieou-ki; ses troupes qui étoient venues à grandes journées de Pien-leang, n'avoient pas quitté leurs cuirasses depuis leur départ, & elles étoient très-fatiguées; il faisoit fort chaud, & il n'y avoit point d'autre eau que celle de la rivière, ni d'autre fourrage pour les chevaux que l'herbe de la campagne. Outchou vit le lendemain son armée hors d'état de combattre : Lieou-ki l'avoit prévu & avoit tout disposé pour l'attaquer; il attendit cependant jusques sur les onze heures du matin, afin de donner plus de temps au poison d'agir & sur les hommes & fur les chevaux; alors il fit fortir la garnifon par différentes portes, & tomba fur les Tartares, dont il fit un grand carnage, après quoi, il rentra dans la ville. Pour surcroit de malheur, la nuit suivante il tomba de l'eau en si grande abondance, que le camp ennemi en fut inondé. Outchou, qui voyoit d'ailleurs presque tous ses soldats malades, se retira. Licou-ki le poursuivit, & lui en tua encore une multitude innombrable. On faisoit monter leur perte à environ quatre-vingt mille hommes.

La defaite de Outchou devant Chun-tchang, sut un coup de foudre pour les Kin, comme on l'apprit peu de jours après par les depêches de Hong-hao, envoyé de l'empereur à cette cour: il marquoit que la consternation y avoit été si grande qu'on s'étoit occupé fur-le-champ à transporter dans le nord les bijoux & toutes les richesses du pays de Yen, &

DF L'ERE CHI ÉTIINER. SING. 11.0. Kao- gong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1140.
Kao-tfong.

qu'on se proposoit d'abandonner entièrement les provinces de Chan-tong, de Ho-nan & de Chen-si.

Yo-feï de son côté n'eut pas plutôt appris que les Kin étoient rentrés dans le Ho-nan, & s'étoient emparés de toute cette province, qu'il partagea ses troupes en plusieurs corps, pour les attaquer à la fois par différens endroits; il gagna trois batailles, & reprit les villes de Tsaï-tcheou, de Hoaï-ningfou, de Tching-tcheou, ainsi que la cour occidentale, Nantching-kiun, Tchao-tcheou, les huit hien de Y-yang & Jutcheou. Ce général vint ensuite se poster à Yen-tching avec beaucoup de cavalerie; son approche intimida Outchou, & l'engagea à faire venir deux autres grands corps pour renforcer son armée : alors se croyant supérieur au général Chinois, il résolut de le chasser de Yen-tching. Yo-sei ravi d'en venir aux mains avec lui, fit camper ses troupes hors des murailles, & combinant ses dispositions sur celles des ennemis, il opposa une partie de son infanterie, armée de grands coutelas, à un corps de cavalerie de quinze mille hommes, l'élite de toute l'armée des Kin, & sur lequel ils se fondoient le plus. Yo-seï voulut lui-même commander cette infanterie, recommandant aux foldats qui la composoient, de ne s'attacher qu'à couper les jarrets des chevaux. Il donna sa cavalerie à Yo-yun, son fils, en le menaçant, s'il se laissoit battre, qu'il le feroit mourir le premier. Ce digne fils d'un héros se conduisit avec tant de valeur, & anima si bien ses cavaliers par son exemple, qu'ils couvrirent la terre de corps morts, tandis que l'infanterie de Yo-feï faisoit une affreuse boucherie des quinze mille cavaliers de Outchou, dont la plupart furent tués ou pris; Outchou fut au désespoir de la destruction de cette troupe, qui depuis

la fondation de l'empire des Kin, étoit regardée comme invincible.

DE L'ERE
CHRÉIMINE.
SONG.
1140.
Kao tforg.

Yo-fei persuadé que Outchou ne s'en tiendroit pas là, & que s'il ne revenoit pas à Yen-tching, il iroit infailliblement à Yng-tchang, envoya fon fils au secours de Ouang-koué, qui commandoit dans cette dernière ville. Outchou voulut en effet réparer son honneur, & prendre Yng-tchang; mais il n'y arriva qu'après Yo-yun, qui le battit encore une fois à l'occident de cette ville. Hiakinou, gendre du général Tartare, y perdit la vie. Yo-feï détacha encore Leang-hing, à qui il ordonna de passer le Hoang-ho, & de couper le chemin par lequel les Kin pouvoient pénétrer dans la province de Chan-tong & dans le Ho-pé. Les victoires de ce général & de ses lieutenans, firent tant d'impression, que les villes du Ho-pé s'empressoient à l'envi de secouer le joug des Tartares. Les habitans assemblés par pelotons, avoient des étendards sur lesquels étoit écrit le nom de Yo-sei, & paroissoient disposés à un soulèvement général. Ouang-tchin, Tsouï-king, Liki, Tsouïhou, Hao-ouang, & plusieurs autres officiers des Kin, vinrent avec leurs troupes se donner au général Chinois, & deux de leurs généraux, Lonnou & Hitcha, lui écrivirent pour lui demander du service.

Outchou résolut de tout abandonner, & de ne pas attendre que les chemins de la Tartarie lui sussent entierement sermés; il quittoit Pien-leang, lorsqu'un lettré, dont on ne dit pas le nom, saisssant la bride de son cheval, lui dit: "Prince, à quoi pensez-vous? Yo-sei est sur le point de se retirer avec ses troupes, & bientôt vous serez hors d'in- quiétude « Outchou surpris, demanda au lettré quelles connoissances il avoit sur cela: "Prince, répondit-il, je n'en

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1140.
Kau-tfong.

» ai point d'autres que ce qui est arrivé constamment depuis » l'antiquité la plus reculée; ceux qui sont chargés du gou-» vernement auprès des princes, n'ont jamais soussert que » ceux qui agissent au-dehors se soient élevés trop haut; » Yo-feï seroit-il à l'abri de leur jalousse «? Outchou comprit sa pensée, & changea de résolution.

En effet Tin-hoei sachant combien Yo-fei etoit ardent à poursuivre une entreprise, craignit que ce général ne poussat les choses trop loin, & ne mît un obstacle à la paix dont il s'occupoit toujours; il lui fit expédier un ordre absolu de rassembler ses troupes, & de retourner à Ouo-tcheou. Yo-sei obéit, désespéré de voir détruire en un moment des conquêtes qu'on se seroit estimé heureux d'avoir faites au bout de dix années de guerre. Dès qu'il arriva à Ouo-tcheou, il demanda à l'empereur la permission de quitter le service, mais on la lui refusa; les autres généraux ayant été également rappellés, toute la province de Ho-nan retourna de rechef aux Kin, oui, pour la mieux affermir sous leur puissance, y firent passer de Tartarie, tant du pays des Nutché, que de ceux des Hi & des Khitan, quantité de colons qu'ils dispersèrent dans cette province, & auxquels ils assignèrent des terres à labourer, avec l'obligation de prendre les armes & de les servir lorsqu'ils en seroient requis.

1141.

L'an 1141, à la première lune, Outchou se voyant maître du Ho-nan, qu'il avoit été sur le point d'abandonner, poussa plus loin ses conquêtes; il passa le Hoaï-ho avec plus de cent mille hommes, se saissit de Liu-tcheou, & jetta la consternation dans tous les pays situés au midi de ce sleuve. La cour envoya ordre à ses généraux de marcher contre lui; Lieou-ki s'étant joint avec Yang-chi-tchong, le trouva encore à Liu-tcheon,

Liu-tcheou, où il le battit si complètement, qu'il lui tua plus de dix mille hommes, lui enleva une partie de son bagage, co & l'obligea à repasser le Hoaï-ho.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1141.
Kao-tfong.

A la deuxième lune, Hola, roi des Kin, fit les grandes cérémonies à Confucius, & se tournant du côté du nord, il le salua, en frappant plusieurs sois la terre de son front, suivant la coutume. Outchou ayant donné avis à ce prince de la prise du Ho-nan, ses courtisans l'en sélicitèrent, & plusieurs lui offrirent des vers à cette occasion. Il leur dit: "Suivant la grande doctrine, les princes doivent avoir à cœur de conserver leurs sujets en paix, & la guerre n'est qu'un mal nécessaire pour y parvenir «. Outchou instruit des intentions de ce monarque, écrivit à Tsin-hoeï, premier ministre de l'empereur: "Vous me pressez sans cesse de procurer la paix à l'empire; Yo-seï est celui de vos généraux qui y est "le plus opposé; il en veut sur-tout au Ho-pé, qu'il a tou- jours en vûe; faites-le mourir, & à cette condition nous "serons la paix «.

Tin-hoci qui n'aimoit pas ce général, répondit à Outchou que la condition étoit aifée à remplir; alors Outchou congédia Licou-kouang-yuen, envoyé de l'empereur, qu'il avoit retenu jusques-là, & demanda à Tsin-hoci qu'il lui envoyât un homme muni des pouvoirs nécessaires pour régler les limites respectives des deux empires; Oueï-leang-tchin sut chargé de cette commission. Cependant le ministre Tsin-hoci s'occupoit des moyens de perdre Yo-seï; il en parla d'abord à Tchang-tsiun, ennemi de ce général, & ils convinrent de corrompre ses propres gens, & de l'accuser d'avoir répandu de l'argent pour se faire un parti contre l'état; mais ni leurs promesses, ni leurs menaces, ne surent pas capables d'en

Tome VIII.

Yrr

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1141.
Kao-tfong.

engager un seul à se prêter à un complot aussi odieux. Tchangtsiun se rappella alors que Yo-seï avoit voulu faire mourir
Ouang-koué, un de ses officiers, & pensant que cet officier
pouvoit en avoir conservé beaucoup de ressentiment, Tsinhoeï le sit venir, & lui proposa d'accuser Yo-seï sur la conduite injuste qu'il avoit tenue à son égard; cet officier le
resusa d'abord: » Vous vous trompez, leur répondit-il, je ne
» suis point capable de cette démarche; un général tel que
» Yo-seï a le pouvoir de punir & de récompenser ses gens
» lorsqu'il le juge à propos; si tous ceux que les généraux
» punissent vouloient en tirer vengeance, où en seroit-on « }
Mais ensuite ce ministre lui ayant envoyé un de ses considens
qui lui sit beaucoup de menaces, cet homme timide promit
de saire ce qu'on exigeoit de lui.

Tchang-tsiun & Tsin-hoei convinrent alors que Tchanghien, Ouang-koué & Ouang-tsiun, tous trois officiers de Yo-fei, accuseroient ce général & son fils, & afin d'ôter tout sujet de soupcon à l'empereur, ils concertèrent encore que l'un de ces trois faux-témoins seroit accusé le premier. Ce projet ainsi arrêté, Tchang-tsiun s'en alla à Tchin-kiang, lieu de son département, où étant arrivé il dressa lui-même cette accusation, qui devoit lui être présentée : elle portoit, que Tchang-hien, un des principaux officiers de Yo-feï, avoit conspiré avec ce général de se rendre maîtres du pays de Siang-yang, & de renvoyer à l'empereur leurs brevets. Lorsqu'il eut arrangé cette fausse accusation de la manière qu'il jugea à propos, il la remit à Ouang-tsiun, qui la lui présenta ensuite. Tchang-tsiun envoya ordre à Ouangkoué d'arrêter Tchang-hien pour être jugé. Tchang-tsiun voulut l'examiner lui-même, & l'ayant fait charger de

chaînes & comparoître devant son tribunal, il sit étaler devant ses yeux tous les instrumens de la torture afin de l'épouvanter, & alors il lui demanda s'il n'étoit pas vrai que Yo-feï & son fils l'avoient sollicité de s'emparer de Siangyang, & de quitter le fervice de l'empire. Comme Tchanghien répondit que c'étoit une fausseté, Tchang-tsiun lui montra une lettre qu'il disoit avoir interceptée; l'accusé répondit que cette lettre étoit fausse, & que jamais Yo-sei ni son fils ne lui avoient rien écrit de semblable. Tchang-tsiun ayant fait retirer tout le monde, le prit en particulier, & lui fit les plus grandes promesses s'il vouloit avouer cette lettre: il n'obtint rien; alors ce barbare complice de l'iniquité, le fit appliquer à la torture d'une manière cruelle, mais Tchang-hien persista toujours à nier la prétendue lettre de Yo-feï. Ne pouvant en tirer aucun aveu, il l'envoya à Linngan où Tsin-hoei le fit mettre dans les prisons, & demanda ensuite à l'empereur de faire venir Yo-sei & son fils pour les confronter ensemble. » Les supplices, lui dit l'empereur, » n'ont été établis que pour empêcher les troubles, n'en » excitez pas mal-à-propos en voulant user de trop de sévérité » & entrer dans un examen trop rigoureux «. Cependant Tsin-hoei, comme s'il en avoit eu l'ordre, envoya sommer Yo-fei & son fils de se rendre dans les prisons de Lin-ngan; n'étant pas coupables, ils obéirent sans crainte.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE,
SONG.
1141.
Kuo-tsong.

Ho-tchu, un de leurs juges, ayant fait comparoître Yo-feï devant son tribunal, lui demanda d'abord pourquoi il vouloit se révolter, & quel sujet de mécontentement il avoit reçu. Le général ouvrant alors ses habits, lui montra ces quatre caractères tracés sur sa chair, Kienuhoang-toin-tchong, c'est-à-dire, qu'il faut epuiser la siteües

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1141. Kao-tfong.

envers son souverain pour reconnoître ses biensaits. Le juge, surpris, conclut à cette vue qu'il n'étoit point coupable du crime dont on l'accusoit, & il en sit son rapport à Tsin-hoeï. Le ministre, jaloux & vindicatif, dit que c'étoit une adresse de Yo-seï pour se tirer d'affaire. "Je ne suis point prévenu "en saveur de Yo-seï, répondit le juge, & je suis bien éloigné "d'être un de ses partisans; mais dans la situation actuelle "de l'empire, faire mourir un aussi grand capitaine que lui "s sans aucune apparence de raison, c'est s'exposer à révolter "les troupes & porter les derniers coups à la famille im-" périale ".

Tsin-hoei, voyant que Ho-tchu ne condamueroit pas le général, lui ôta la commission de le juger pour la donner à Mou-ki-siei, ennemi de Yo-sei. Ce nouveau juge s'en chargea avec empressement, & chercha durant plus de deux mois quelque prétexte spécieux sur lequel il pût appuyer sa sentence, mais comme il n'en trouva aucun, il demanda à Tsin-hoei, qui avoit fait apposer les scellés sur les papiers du général, de les faire apporter, dans l'espérance de trouver quelque chose qui pût le charger. Les papiers surent apportés & remis à Mou-ki-fiei, qui les examina avec Siué-gin-fou, Li-ju-pou, Ho-yen-yeou; mais ils n'y trouvèrent que des preuves du zèle & de la diligence de Yo-feï à remarquer tout ce qui étoit du service de l'empereur, ce qui fit conclure aux trois commissaires qui s'étoient joints à Mou-ki-sier dans cet examen, que Yo-sei & son fils, loin d'être coupables du crime dont on les accusoit, devoient être proposés pour exemple à tous les capitaines de l'empire.

Han-chi-tchong, qui vint dans ces entrefaites à la cour, s'informa du ministre quelles preuves on avoit contre le père

& le fils; celui-ci lui parla de la lettre qu'on les accusoit d'avoir écrite à Tchang-hien, & ajouta: » Quoiqu'il ne soit » pas évident qu'elle soit d'eux, il peut se faire cependant " qu'elle en soit «. — " Quoi donc! répondit Han-chi-tchong » indigné, est-ce sur quatre caractères, sur un il peut se faire » que vous gouvernez l'empire «? Il lui tourna le dos & s'en alla.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. IIAI. Kao-tfong.

Tsin hoei, voyant qu'il ne pouvoit trouver aucun motif de faire condamner Yo-fei & son fils, & n'osant les mettre en liberté après les avoir traités comme des criminels, traça quelques caractères sur un morceau de papier qu'il envoya dans les prisons à ceux qui les avoient sous leur garde, & peu après, on vint lui dire que Yo-fei étoit mort. Devenu plus hardi après la confommation de ce crime, & agissant comme si Yo-sei s'étoit avoué coupable avant sa mort, il sit exécuter publiquement Yo-vun, fon fils, & Tchang-hien, ses prétendus complices. Yo-sei n'avoit que trente neuf ans lorsqu'il mourut, il fut regretté de tout l'empire, & particulièrement des troupes, qui ne l'appelloient jamais que leur père, & l'estimoient comme le plus habile général de son temps. Han-chi-tchong en témoigna publiquement son chagrin, & demanda sa retraite avec tant d'instance, qu'enfin il l'obtint; il fe renferma dans sa maison sans vouloir conserver de commerce au-dehors, ni se méler d'aucune assaire.

A la onzième lune, Ouei-leang-tehin revint de Tartarie avec Siaov, envoyé du roi des Kin, proposer de mettre le Hoai-ho pour limites des deux empires, de partager les departemens de Tang-teheou & de Teng-teheou, & que chaque année l'empire des Song leur fournit deux cents cinquante mille pieces de soie. L'empereur, conduit par les conseils de son

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. II4I. Kao-tsong.

ministre, consentit à tout, & ne fit même pas difficulté de prendre dans l'acte qui fut dressé en conséquence, le titre de sujet des Kin. Voici la teneur de cet acte.

> » Moi, Tchao-keou, votre sujet, j'offre avec respect, » cet acte de la détermination des limites entre les deux » états. Le milieu du cours du Hoaï-ho servira de limites, » & divisant les territoires de Tang tcheou & de Teng-tcheou, » ces deux villes seront du grand empire de votre majesté, » & les terrains qui seront à quarante ly tant à l'ouest qu'au » midi, tout ce qui sera au-delà de ces quarante ly, ainsi » que les pays qui sont au sud-ouest, dépendront de Kouang-» hoa-kiun, & feront les limites de mes vils états. Puisque » votre majesté, par un bienfait singulier, me laisse les pro-» vinces où je demeure, je veux que mes enfans & ma pos-» térité dans la suite des siècles se reconnoissent ses sujets; » que tous les ans au jour de sa naissance, & les premiers » jours de l'année un seigneur de cette cour soit envoyé » pour l'en féliciter; que tous les ans on lui paie en tribut » une somme d'argent & deux cents cinquante mille pièces » de soie, à commencer au printemps de l'année prochaine, » tribut qui sera porté par un officier de la cour jusqu'à » Ssé-tcheou, où on le recevra. Et pour confirmer cet acte » par ferment, si je manque à l'observer, moi ou mes des-» cendans, je veux que les purs esprits nous ôtent la vie, » nous laissent sans postérité, & nous fassent tomber misé-» rablement de dessus le trône; c'est le serment que moi, » votre sujet, offre à votre majesté avec respect ; j'espère » qu'elle fera au plutôt descendre jusqu'à moi la ratification » de paix de son grand empire, pour servir à jamais de » témoignage à la postérité «.

L'empereur chargea de cet acte Ho-tchu, qui partit de Lin-ngan avec Siao-y, l'envoyé des Tartares; il dit à cet envoyé, avant son départ, que si l'impératrice revenoit cette année il s'en tiendroit exactement à son serment, mais que si les Kin persistoient à la retenir il le regarderoit comme nul. L'envoyé à son arrivée à Pien-leang, y vit Oatchou, qui, après s'être informé de l'état des choses, en partit avec lui pour Hoei-ning.

DE L'ERE CHRÉTIINNE. SONG. 1141. Kao-iforg.

Par ce traité, l'empire des Song fut réduit aux deux parties du Tché-kiang, aux deux parties du Hoai, aux Kiang-tong, Kiang-si, Hou-nan, Hou-pé, au pays de Chou, au Fou-kien, au Kouang-tong, au Kouang-si, au seul Fou de Siang-yang, fur le chemin du sud-ouest, & aux seuls départemens de Kiai-tcheou, de Tching-tcheou, de Ho-tcheou & de Fongtcheou, de la province du Chen-si; il comptoit en tout cent quatre-vingt-cinq villes du premier ordre, & sept cents trois hien; tout le reste sut cédé aux Kin.

L'an 1142, à la deuxième lune, Hotchu revint de Tartarie; le roi des Kin, après quelques difficultés, lui avoit donné sa parole de renvoyer les corps de l'empereur Hoei-tsong & des deux impératrices, & de faire reconduire l'impératrice Queï-chi.

1142.

A la quatrième lune, Licoukou, envoyé du roi des Kin, vint apporter à l'empereur de la part de ce prince, & comme à son sujet, un habit complet à la Chinoise, avec le bonnet tel que les empereurs Chinois avoient coutume de le porter aux jours de grandes céremonies, & des lettrespatentes, par lesquelles il le constituoit empereur du grand empire des Song.

A la huitième lune, arrivèrent les corps de l'empereur

De L'ERE CHRÉHIENNE. Son G. 1142. Kao-tfong.

Hoei-tsong, & des deux impératrices Tching-chi & Hingchi; l'empereur prit aussi-tôt le deuil pour trois mois, & les fit placer dans un de ses palais, en attendant que leurs sépultures fussent prêtes. A la dixième lune, il les fit porter avec la pompe ordinaire dans un lieu qu'il nomma Yong-yu-ling, dans le département de Chao-hing-fou du Tché-kiang. Peu de jours après arriva l'impératrice Oueï-chi, mère de l'empereur régnant, princesse qui avoit beaucoup d'esprit & de mérite; dès qu'elle apprit que Hola, roi des Tartares, consentoit à son retour, persuadée qu'il falloit peu compter sur la foi des barbares, & dans la crainte de quelque changement de leur part, elle emprunta trois mille taëls, qui lui servirent à faire la plus grande diligence. L'empereur alla la recevoir à Lin-ping; il lui fit faire une entrée magnifique dans Linngan, où il lui avoit fait préparer un appartement dans le palais appellé Tfe-ming-kong: alors ce prince accorda un pardon genéral à tous ses peuples, en réjouissance de la paix qu'il venoit de conclure avec les Kin.

1143.

L'an 1143, le premier jour de la douzième fune, il y eut une éclipse de soleil, que le temps nébuleux empêcha d'obferver; Tsin-hoeï à la tête des grands en félicita l'empereur.

ž 1 44.

Le premier ministre Tsîn-hoeï, jugeant par le mécontentement général que les historiens de l'empire ne l'épargneroient pas, & qu'ils le traduiroient à la postérité comme un traître, qui avoit compromis l'honneur de son souverain, & aliéné une grande partie de l'empire, pour la vaine gloire d'avoir sait restituer les os des princes & princesses morts dans les déserts de Tartarie, s'imagina, pour parer à ce coup, de se rendre maître du tribunal de l'histoire, en faisant prendre le degré de docteur à son fils Tsin-hi, qu'il mit ensuite à

la tête de ces historiens publics. Mais comme cette présidence ne le rendoit pas maître des pinceaux des membres du tribunal, à la quatrième lune, il leur sit désendre, au nom de l'empereur, d'écrire rien qui eût rapport aux royaumes étrangers, prétendant par-là dérober à la postérité ce qu'il y avoit de répréhensible & de déshonorant dans sa conduite.

DE L'ERE
CHRETIENNE.
Son G.
1144.

Kao-tsong.

L'an 1145, le premier jour de la quatrième lune, il parut = une comète du côté de l'est; & le premier jour de la sixième, il y eut une éclipse de soleil.

1145.

L'an 1146, à la neuvième lune, mourut en Tartarie = Licou-yu que les Kin avoient fait empereur de Chine & déposé ensuite.

1146.

1147.

L'an 1147, la guerre que les Kin faisoient aux Mongous = duroit encore, & le fils de Talan, appellé Chinghoa-toulang, dont le pays confinoit avec celui des Mongous, outré de la mort de son père, quitta les Kin, & se donna avec toute sa horde à ces nouveaux conquérans, ennemis de leur puissance. Sa défection fut si avantageuse aux Mongous, que le général Outchou, qui, à son retour de Pien-leang, fut envoyé pour les combattre, se vit contraint de faire la paix avec eux, en leur cédant vingt-sept places d'armes au nord de la rivière Si-ping-ho, avec promesse de leur donner annuellement un certain nombre de bœufs, de moutons, de grains; il voulut donner à leur chef la dignité de prince, sous le titre de Mongfou-kouéouang; mais ce chef la refusa, & se qualifia luimême empereur du grand empire des Mongous, à qui on donna le nom de Tsouyuen-houngti; ainsi cette nouvelle nation Tartare commença dès-lors à s'élever aux dépens & sur les debris des Kin.

Tome VIII.

Zzz

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1147. Kao-tfong.

1148.

1149.

Le premier jour de la dixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1148, le premier jour de la quatrième lune, il y eut une éclipse de solcil.

A la dixième lune, mourut le prince Outchou, le seul appui des Kin depuis la mort de Niyamoho, de Talan & de Poulohou, à qui ils étoient redevables de leur élévation. Après la mort de ce grand général, leur puissance commença à décliner.

L'an 1149, le premier jour de la troissème lune, il y eut une éclipse de soleil.

Depuis la mort de Outchou, le roi des Kin étoit devenu dissicile, & d'un caractère si prompt & si colère que pour la moindre chose il faisoit mourir ses sujets, sans égard ni à leur rang ni à leur qualité. Ce fut ainsi qu'il sit périr plusieurs princes de sa famille, & tua même de sa main la princesse Peïmanchi, son épouse légitime, & un de ses propres frères.

Ticounaï, fils de Ouapen & petit-fils de Akouta, étoit un prince aussi vif & aussi colère que le roi Hola, mais de plus, ambitieux, superbe & plein d'artifice. Il prétendoit que l'empire des Kin ne lui appartenoit pas moins qu'à Hola. Dans un entretien qu'il eut avec Tangkoupien, un des ministres, sur l'humeur insupportable de ce roi, & le ministre paroissant mécontent de quelques mauvais traitemens qu'il en avoit reçus, Ticounaï lui dit: "Qui pourroit-on mettre "à sa place"? — "Tchangching, prince de Tso, lui répondit "Tangkoupien «. — "Et après lui, demanda encore Ticou" naï, que choissriez-vous «? — "Aleng, fils du prince de "Teng «. — "Aleng, reprit Ticounaï, s'éloigne trop de la "tige, & je m'étonne que vous pensiez à lui «? — " Y pen-

" seriez - vous pour vous-même, répliqua Tangkoupien "?

— " S'il falloit, lui dit Toucounaï, en venir là, qui auroit
" plus de droit que moi "? Ils concertèrent dès-lors les mesures qu'ils avoient à prendre pour réussir.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1149.
Kao-tiong.

Téssé, capitaine des gardes de Hola, découvrit cette conjuration, & en donna avis à la reine Peïmanchi, qui en instruisit le roi. Tangkoupien sut arrêté & battu cruellement, mais il n'avoua rien. Un soldat de fortune, nommé Sun-tsin, avoit alors élevé quelques troubles dans le Ho-nan; il se faisoit appeller Antcha & se disoit frère du roi Hola, quoiqu'il n'eût d'autres frères que Tchanching & Tchala. Ticounaï, ravi d'avoir ce prétexte pour couvrir ses projets ambitieux, sit tomber la conspiration sur Tchanching, Tchala, Aleng, Taleng & Téssé, & sit entendre à Hola que la reine Peïmanchi les faisoit agir; ce prince crédule, les sit tous mourir, sans épargner même la reine qu'il croyoit coupable.

Ticounaï, dont l'imposture avoit si bien réussi, ne pensa plus qu'à exécuter son dessein. Dix des officiers des gardes, & principalement Poussanhouto, devoient toute leur sortune à Ouapen, père de Ticounaï; Alitchouhou, un d'eux, lui étoit même allié; il commença par les mettre dans ses intérêts. Ensuite, asin d'avoir une entrée facile dans le palais, il sut gagner Tahingkoué & Lilaoseng, eunuques qui avoient à se plaindre du roi.

Tout étant ainsi disposé, un des jours de la douzième lune, que Poussanhouto & Alitchouhou étoient de garde, vers les onze heures du soir, Tahingkoué ouvrit une des portes du palais, & y introduisit Ticounaï, Tangkoupien, & plusieurs autres des conjurés, armés de sabres, cachés sous leurs habits. Comme Tikounaï étoit de la famille royale, & que le ministre

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1149.
Kao-tsong.

Tangkoupien avoit épousé une princesse du sang, les gardes de la porte s'imaginèrent qu'ils avoient quelque affaire importante à communiquer au roi, & il les laissèrent entrer. Cependant lorsqu'ils furent à une des portes intérieures du palais, d'autres gardes voulurent les arrêter; mais Ticounaï & toute sa suite mettant alors le sabre à la main, ils n'osèrent leur résister: ainsi ils pénétrèrent à petit bruit jusqu'à la chambre du roi des Kin.

Ce prince avoit toujours un fabre près de son chevet, mais Tahingkoué avoit eu soin de l'ôter de sa place & de le mettre dessous le lit; Alitchouhou entra d'abord dans la chambre & porta le premier coup; Hola chercha inutilement son sabre; au même instant Poussanhouto lui porta un second coup, qui le sit tomber; Ticounaï revenant à la charge, sit rejaillir le sang de ce prince sur ses habits, qui en surent couverts; ainsi mourut le roi Hola, qui dut cette triste sin aux cruautés qu'il avoit exercées envers ses sujets. Personne de la famille royale ne put disputer le trône à Ticounaï, & il sut reconnu sans opposition maître & souverain de l'empire des Kin. Il déclara Hola déchu du rang des empereurs, & ne lui donna que le titre de prince de Tong-hon; ensuite il mit Ouapen son père au rang des empereurs, sous le titre de Té-tsong.

1150.

Ticounaï n'étoit pas fils de Touchanchi, épouse légitime de Ouapen, mais de Tachi, une de ses concubines; Touchanchi joignoit à beaucoup de sagesse & de prudence une inclination marquée à faire du bien, & elle avoit toujours eu avec Tachi les meilleurs procédés; elle désapprouva hautement le meurtre du seu roi, & loin de féliciter Ticounaï d'être monté sur le trône, elle lui reprocha son

comme sujet il n'avoit pas droit d'attenter à sa vie. Ticounaï suit très-sensible à ce reproche; cependant comme il avoit déja donné le titre d'empereur à Ouapen son père, il donna celui d'impératrice à Tachi sa mère, & ne put se dispenser de le donner également à la princesse Touchanchi; cette dernière garda même toujours la supériorité qu'elle avoit sur Tachi.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.

Kao-tsonge

Le jour de la naissance de Touchanchi, au milieu d'un grand repas qu'elle donna aux princesses de la cour, Tachi s'étant jettée à ses genoux pour la féliciter, elle la laissa dans cette posture un peu plus de temps qu'elle n'auroit dû, surtout dans la circonstance actuelle où elle se trouvoit mère du roi: Ticounaï sortit surieux, & le lendemain il sit battre inhumainement ceux avec qui Touchanchi s'entretenoit, tandis que Tachi étoit à genoux.

Lorsque l'empereur apprit la révolution arrivée à la cour des Kin, & l'élévation de Ticounaï, il l'envoya féliciter par un des plus grands seigneurs de sa cour, qui rapporta à son retour la ceinture de pierres précieuses de l'empereur Hoeïtsong, dont le nouveau roi des Kin lui faisoit présent. Tchang-tchong-ko, qui étoit du conseil secret de ce roi, lui marqua son étonnement de ce qu'il se contentoit d'envoyer un présent aussi modique; Ticounaï lui répondit que comme le Kiang-nan devoit un jour être à lui, il n'envoyoit que cela pour être mis dans ses trésors du dehors, d'où Tchang-tchong-ko présuma que ce prince avoit dessein de faire des conquêtes dans les provinces méridionales de la Chine.

Ticounai ne pouvoit souffrir la puissance des fils de Oukimai, prédécesseur de Hola, & sa jalousse le porta à les faire

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1150.
Kao-tfong.

mourir. Siaoyu, qui étoit entièrement dans ses intérêts, convint avec lui de les accuser de vouloir se révolter; ils concertèrent encore de les mander les uns après les autres pour se justifier, & de leur donner pour juges Alou, gouverneur de trois provinces, Tangkoupien, premier ministre, & Houlikia, président du tribunal des princes, asin de s'en désaire plus promptement. Ticounaï suivit ce barbare conseil, & recut l'accusation de Siaoyu; il envoya en conséquence des ordres à tous ces princes de se rendre incessamment à la cour, où, à mesure qu'ils arrivoient, il les mettoit entre les mains de ces trois juges, qui les faisoient aussi-tôt mourir. Ce fut ainsi que ce tyran fit périr plus de soixante-dix fils & petits-fils de Oukimaï, & au moins trente des descendans de Nivamoho; ces deux familles furent entièrement éteintes. Il donna une de ses propres filles en mariage au fils de Siaoyu pour récompense de ce service.

Plus Ticounaï répandoit de fang, plus ses soupçons, ses inquiétudes & sa cruauté augmentoient; il craignoit sans cesse que quelque prince de sa famille n'agît avec lui comme il avoit fait à l'égard du roi Hola: la bravoure de Saliho, descendant de Sieyé, lui faisoit sur-tout ombrage; pour s'en désaire, il prétexta encore que Saliho pensoit à se révolter, & il le sit périr avec toute sa famille. Il n'épargna pas davantage celle de Mouliyé, descendant de Oukimaï, que les Kin appelloient King-tsou.

IISI.

L'an 1151, à la première lune, les Kin fondèrent dans leur empire un collége, à l'imitation du fameux collége de la Chine appellé Koué-tfe-kien. Ou-ki, que l'empereur avoit envoyé pour affister à la cour des Kin aux cérémonies du premier jour de l'an, demanda à Ticounaï la liberté du frère de l'em-

pereur, son maître, qui étoit encore prisonnier en Tartarie.

Mais cet envoyé qui n'avoit peut-être pas intérêt de le faire Chr.

élargir, n'insista pas assez, & la chose en resta là.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song.

1151. Kao-tsong.

En faisant mourir tant de princes de sa famille, Ticounaï avoit épargné leurs semmes. Alors sans avoir égard aux degrés de parenté qu'il avoit avec elles, il les prit toutes dans son palais, donna des titres à quelques-unes qui lui agréoient le plus, & mit les autres au nombre de ses concubines.

1152.

Oulou, prince de Ko, gouverneur & commandant des = troupes à Tsi-nan dans le Chan-tong, avoit une femme d'une grande beauté, que Ticounaï, qui l'avoit vue autrefois avant que d'être sur le trône, demanda à son mari. Cette princesse prit une généreuse résolution: elle sentit que si son mari mettoit des obstacles aux desirs du tyran & l'empêchoit de partir, il s'exposeroit à perdre la vie; elle lui persuada de ne point s'opposer à son départ, & qu'elle sauroit mettre ordre à ce que Ticounaï ne la déshonorât pas; en arrivant à Leang-hiang, elle prit si bien ses mesures, malgré la vigilance de ses conducteurs, qu'elle se poignarda.

1153.

L'an 1153, à la troisième lune, ce roi des Kin transporta = fa cour de Hoeï-ning-fou à Yen-king; il donna à cette dernière ville le nom de Ta-hing-fou, & voulut qu'elle sût à l'avenir la cour du milieu ou la seconde cour; Lao-yang-fou & Taï-tong-fou, qui étoient déja l'une la cour de l'est, & l'autre la cour de l'ouest, ne surent point changées, mais celle de Ta-ting-fou devint la cour septentrionale; ce prince y condussit cent trente semmes, choisies entre celles qu'il avoit dans le palais de Hoeï-ning-fou. Il avoit aussi emmené avec lui la reine Tachi, sa mère, & de toute sa parenté il n'avoit laissé que Touchanchi; cette reine en sut très-mortissée,

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1153.
Kao-tsong.

& craignit que Ticounaï n'eût quelque dessein funeste contre elle. Tachi tomba dangereusement malade en arrivant à Yen-king; avant que de mourir elle dit à Ticounaï son fils, que c'étoit par égard pour elle qu'il n'avoit point amené à Yen-king l'impératrice Touchanchi, mais que c'étoit le plus grand chagrin qu'il pût lui faire; qu'elle le prioit instamment, lorsqu'elle seroit morte, de la faire venir, & d'avoir pour elle les mêmes égards que pour sa mère.

1154.

L'an 1154, à la première lune, le cruel Siaoyu qui avoit été l'auteur du massacre de tant de princes des Kin, soussirit à son tour une mort ignominieuse: il tiroit son origine d'une famille qui avoit été constamment alliée aux princes des Leao; & Ticounaï avoit en lui tant de consiance, qu'en qualité de son premier ministre, il lui avoit donné une autorité absolue. Cependant Siaoyu qui connoissoit Ticounaï pour un prince cruel & colère, craignit d'être un jour la victime de son humeur sanguinaire: il résolut de le faire périr, & d'élever à sa place Yenhi, prince de Yu, un descendant des rois Leao, & il complota avec Siaosoukianou, son parent; mais comme la chose ne sut pas tenue assez secrète, & qu'elle vint aux oreilles de Ticounaï, ils surent arrêtés l'un & l'autre & exécutés.

Le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Le roi des Kin non content de tant de femmes qu'il avoit rassemblées dans son palais, & de ses parentes, dont il avoit fait périr les maris, poussa l'incontinence & la brutalité jusqu'à ne pas respecter ses propres sœurs, qu'il enleva à leurs époux; il tenoit dans son palais, avec ces semmes, des assemblées où le libertinage le plus effronté & la débauche la plus crapuleuse épuisoient leurs infamies.

L'an 1155, le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de foleil.

De l'Erb Chrétienne. Son G. 1155. Kao-tsong.

Depuis la conclusion de la paix, la cour impériale jouisfoit de la plus grande tranquillité; Tsin-hoei étoit toujours revêtu d'une autorité absolue & personne n'osoit rien proposer contre ses vues: il suffisoit d'élever quelque difficulté pour en être puni sur-le-champ. Il ne pouvoit effacer de son esprit l'image de Yo-feï qu'il avoit fait mourir injustement, & il voyoit avec dépit que personne ne l'ignoroit. Pour slétrir encore davantage la mémoire de ce général, il obtint de l'empereur que la ville de Yo-tcheou dans laquelle Yo-feï avoit commencé à porter les armes, s'appelleroit dorénavant Hoa-yang-kiun, parce qu'il ne convenoit pas, disoit-il, qu'elle portât le nom d'un traître tel que Yo-feï. Ce fut là le dernier trait de vengeance de Tsin-hoei. Peu de jours après, à la dixième lune, ce ministre tomba malade, & fut bientôt fans espérance. L'empereur alla le voir durant sa maladie, & voulut l'interroger sur différens points; mais Tsin-hoei ne put lui dire un seul mot & ne fit que pleurer: Tsin-hi, son fils, s'étant avisé de demander à ce prince quel étoit celui qu'il destinoit à la place de son père, l'empereur, indigné de son indiscrétion, lui répondit affez sèchement que cela ne le regardoit pas. De retour ensuite à son palais, il sit appeller Chin-yu-tchong, un de ses secrétaires, & lui dicta un ordre par lequel il déposoit de leurs emplois le père & le fils. Cette même nuit Tsin-hoei moutut. Il laissa deux mots par écrit pour être remis à l'empereur, par lesquels il le prioit de conserver la paix jurée avec ses voisins, & d'être attentif sur tout ce qui se passoit dans ses états.

Tome VIII.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1155.
Kao-tfong.

Tsin-hoeï avoit exercé pendant dix-neuf ans la charge de premier ministre, & il avoit commencé à nuire à l'empire dès le premier moment, en oubliant que les Tartares étoient ses ennemis, & en soulant aux pieds les règles de la droite raison. Son cœur fermé à la reconnoissance, ne sentoit point les obligations qu'il avoit au maître qu'il servoit & à l'empereur, son père. Lié avec les eunuques du dedans du palais, il savoit par leur canal les sentimens particuliers de l'empereur, & il s'y conformoit; mais, instruit par sa charge de ce qui se passoit au-dehors, il ne faisoit part à ce prince que de ce qu'il vouloit, lui cachant tout le reste.

Lorsque les mandarins de la cour ou des provinces paroissoient devant l'empereur, il vouloit être présent & porter la parole, & quand ce prince se mettoit en colère, il ne repliquoit rien; cependant quoiqu'il parût approuver tout ce que le prince disoit, il n'agissoit toujours qu'à sa tête. Dans le militaire, il fit périr les plus grands capitaines, pour ôter toute envie de faire la guerre qu'il détestoit; il éloigna de la cour ceux en qui il connut de l'habileté, & leur substitua des gens sans esprit & sans mérite, auxquels cependant il donnoit les louanges les plus outrées, afin d'obliger l'empereur à ne pouvoir se passer de lui. Enfin on peut dire qu'il n'y a guère eu d'homme plus méchant que Tsin-hoei ni qui ait fait plus de mal. Aussi Kao Tsong dit-il à Yang-tsun-tchong après la mort de ce ministre : » Je ne commence que d'aujour-» d'hui à connoître combien Tsin-hoei étoit dangereux & » combien il a causé de maux à l'empire «.

Après sa mort, les censeurs qui durant tout le temps de son ministère n'avoient osé parler, recouvrèrent leur première

liberté, & entrèrent dans un grand détail des crimes de ce ministre & de son fils; ils accusèrent ouvertement toutes leurs créatures: plus de cinquante mandarins de la cour & des tribunaux furent envoyés les uns en exil sur les limites, après qu'on cut confisqué leurs biens, & les autres relégués chez eux; d'autres moins coupables eurent dans les provinces des emplois inférieurs à ceux qu'ils occupoient à la cour.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1195.
Kao-tfong.

Cependant le roi des Kin s'occupoit toujours du dessein de renouveller la guerre avec la Chine, & il avoit déja fait partir Tchanning de sa famille, avec le titre de gouverneur de la cour du midi ou de Pien-leang, pour mettre le palais de cette ville en état de le recevoir & disposer les troupes à se mettre en campagne; mais dans le temps que Tchanning écrivoit à ce prince que tout étoit préparé, le seu prit au palais avec tant de violence qu'il le réduisit en cendres. Ticounaï, surieux contre Tchanning, le rappella à Ta hing-fou, & il le sit mourir sous le bâton.

Ce monarque n'avoit point encore fait venir la reine Touchanchi, suivant les ordres que sa mère lui avoit dictés en mourant, parce qu'il vouloit auparavant choisir une sépulture peu éloignée de Ta-hing-fou & y faire venir les corps des rois Akouta & Oukimaï. Il arrêta que cette sépulture seroit à la montagne Ta-sang-chan (1); alors il sit partir Poussansécong, un de ses ministres, pour aller à Hoeï-ning-sou au-devant de cette reine, & le chargea de faire transporter en même-temps les os des rois Akouta & Oukimaï. Ticounaï alla au-devant de cette princesse jusqu'à la rivière Licou-cha-ho, & sit

<sup>(1)</sup> Ta-fang-chan, montagne à l'ouest de Fang-chan-hien dans le district de Péking,

De l'Ere Chrétienne. Song. 1155. Kao-tfong. ranger sur deux haies la nombreuse suite qu'il avoit menée avec lui: lorsqu'elle parut, ce monarque courant au devant d'elle, se jetta à ses genoux, en lui disant: » Moi Ticounaï, » j'ai manqué à la piété filiale, je vous prie de m'en punir » & de me battre«. La reine le releva aussi-tôt, & lui répondit, qu'elle n'avoit jamais eu le cœur de battre personne, & à plus forte raison un fils tel que lui; qu'il connoissoit peu les sentimens qu'elle avoit pour lui.

Ticounaï la conduisit dans un magnifique palais qu'il lui avoit fair préparer, & il eut pour elle autant de respect que si cette princesse eût été sa propre mère; jamais il ne s'asseioit en sa présence, & souvent il lui envoyoit ou lui portoit luimême différentes choses qu'il jugeoit devoir lui être agréables.

1156.

L'an 1156, à la sixième lune, mourut en Tartarie l'empereur Kin-tsong, frère aîné de l'empereur régnant.

A la septième lune, il parut une comète qui commença à l'étoile Tsing.

1157.

Les Kin n'avoient point encore fondu de monnoie, & jusque-là ils s'étoient servis des deniers qui avoient cours sous les dynasties précédentes; cette année Ticounaï en sit frapper à son nom, & pour qu'elle eut cours, il ordonna, après quelque temps, qu'il n'y en eut point d'autre dans ses états.

X158.

L'an 1158, à la septième lune, le roi des Kin consulta trois de ses principaux officiers, Tchang-tchongko, Makin & Tienyusin, sur la guerre qu'il vouloit faire aux Chinois. Adressant la parole à Tchang-tchongko, il lui dit: » Les bornes de notre empire avec la Chine ne passent pas sept à huit mille ly, nous avons beaucoup plus de pays qu'eux, & je puis dire que je commande à un très-grand empire «:—» Il est vrai, répondit Tchang-tchongko, que votre majesté a

» un très-grand empire, mais elle n'est pas encore en pos-» session de celui des Chinois, qui se trouve partagé en quatre » états différens; si votre majesté pouvoit les ranger sous sa » puissance, alors elle auroit véritablement un très-grand » empire « : — Il me paroît aisé, reprit le roi des Kin, de » foumettre les Chinois, mais, le moyen de leur déclarer la " guerre sans avoir à se plaindre "? — " Je sais, reprit Tchang-» tchongko, que les Song achètent des chevaux, qu'ils » font fabriquer des armes, & recoivent chez eux les habi-» tans du Chan-tong qui désertent, sans les renvoyer, n'est-ce » pas contrevenir au traité de paix, & en faut-il davantage «? Le roi des Kin se mit à rire, ensuite il dit : " Dès que les » Song apprendront que nous armons contre eux, ils nous » éviteront sans doute, & iront se cacher «? —» Où pourront-» ils aller, dirent en même-temps Makin & Tienyusin? Nous » connoissons les isles de la mer & les routes des pays de » Man & de Yuei, du Kouang-tong & du Fou-kien « - » Cela étant, ajouta le roi, le Tien veut que nous en » foyons maîtres; il ne nous faudra pas plus de deux ou » trois ans pour faire la conquête entière de ce qui appartient » aux Song; après il nous sera aisé de soumettre les royau-» mes de Corée & de Hia, & de ne former des quatre états » qu'une seule puissance; alors nous pourrons récompenser » ceux qui se seront distingués, & leur faire oublier leurs » fatigues «.

A la neuvième lune, Ouang-kang-tchong s'entretenant avec l'empereur sur les moyens de maintenir la paix avec les Kin, lui dit: » Cette nation inquiète & barbare n'a jamais man-» qué, lorsqu'elle s'est vue en forces, de venir insulter nos » limites, & de nous jurer une paix solide lorsqu'elle s'est

SONG 1158. Kao-tfong.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1158. Kao-tsong.

vue trop foible. Aujourd'hui, sans nous embarrasser de » leur force ou de leur foiblesse, ayons de bons généraux » & des officiers expérimentés qui exercent nos troupes; » que les magasins des frontières soient toujours bien fournis » & que les armes nécessaires soient toujours en état, alors » si ces Tartares viennent demander à vivre en bonne intel-» ligence avec l'empire, votre majesté pourra les recevoir » comme faisoit autrefois Ouen-ti de la dynastie des HAN, » ou, s'ils s'avisent de faire des courses sur nos frontières, » elle les repoussera comme Taï-tsong de la dynastie des » TANG ". L'empereur goûta cet avis, & donna à Ouangkang-tchong le gouvernement de la province de Sfé-tchuen.

> A la douzième lune, le roi des Kin envoya rebâtir le palais de Pien-leang que le feu avoit consumé. Son intention étoit d'y demeurer durant la guerre qu'il méditoit contre la Chine, afin d'être plus à portée de veiller sur ses généraux. Il congédia Hoang-tchong, qui étoit venu lui apporter des présens de la part de l'empereur. A fon retour, cet envoyé dit qu'il falloit que Ticounaï eût dessein de faire la guerre à l'empire puisqu'il faisoit rétablir le palais de Pien-leang, & qu'il falloit s'y préparer & ne pas se laisser accabler par leurs armées innombrables. Tang-slé-touï, ministre d'état, qui craignoit la guerre, & de donner aux Tartares quelque prétexte de mécontentement, fut irrité de l'avis de Hoang-tchong, & il l'en punit en abaissant son degré de mandarinat.

1159.

L'an 1159, à la deuxième lune, le roi des Kin ordonna de construire un grand nombre de barques de guerre à Tongtcheou du district de Chun-tien-fou; il envoya en Tartarie faire le dénombrement de ceux qui pouvoient porter les armes, dans les pays des Mongan, des Khitan & des Hi, & trouva qu'ils

montoient à deux cents quarante mille hommes; il fit faire un semblable dénombrement dans les départemens de la cour du milieu, de Tchong-yuen & de Po-haï; on écrivit les noms de tous ceux qui, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à cinquante, étoient en état de servir; leur nombre montoit à deux cents soixante-dix mille : on fit cette levée dans la plus grande rigueur; les vieillards, qui demandoient qu'on leur laissat au moins un de leurs fils pour soulager leur vieillesse, ne furent point écoutés. De plus, il envoya ordre aux gouverneurs, dans toutes les villes de son obéiffance, de faire fabriquer des armes de toutes espèces, & de raffembler les anciennes pour être transportées à la cour de Yen; comme il faisoit en même-temps travailler au nouveau palais de Pien-leang & qu'on tuoit une multitude de bœufs pour en avoir les cuirs, les terres demeuroient incultes, les vivres étoient d'une cherté exorbitante, & le peuple réduit à la plus grande misère.

A la cinquième lune, Sun-tao-fou qui revint de Tartarie où il avoit été envoyé pour les cérémonies du nouvel an. rapporta à l'empereur qu'en prenant congé du roi des Kin, ce prince lui avoit dit: " Quand vous ferez à Lin-ngan, dites » de ma part à votre maître: vous servez votre empereur avec » un cœur bien peu sincère; lorsque vos sujets quittent vos » terres pour venir sur les miennes, mes mandarins ont soin » de vous les renvoyer aussi-tôt; mais si quelques-uns des » miens, par un esprit de révolte, se retirent dans vos états, » ils y sont accueillis & on ne pense point à me les renvover; » yous achetez secrètement des chevaux & vous préparez » quantité d'armes, vous marquez assez par cette conduite "quels sont vos desseins ". - " Sont-ce des motifs, dit

DE L'ERE SONG. 1159. Kao-tfong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1159.
Kao-tfong.

" l'empereur, qui puissent l'autoriser à enfreindre les traités 
" & à manquer à son serment " — " Quelle raison, répondit 
" Sun-tao-sou, doit-on chercher dans un homme qui a tué 
" son prince & usurpé ses états "?

Cependant les ministres Tang-ssé-touï & Chin-kaï ne purent croire le récit de Sun-tao-sou, & ils l'éloignèrent de la cour, de peur qu'il ne vînt à persuader l'empereur; ils députèrent ensuite Ouang-lun à la cour du nord pour savoir ce qui en étoit; mais celui-ci, qui ne vouloit pas se perdre dans l'esprit des ministres, dit à son retour que les Tartares ne pensoient point à la guerre; que paissibles chez eux, ils paroissoient avoir intention de vivre en bonne intelligence avec la Chine.

A la neuvième lune, mourut l'impératrice Oueï-chi, mère de l'empereur, âgée de quatre-vingt ans, & pour laquelle ce prince avoit toujours marqué un respect & une attention exemplaires.

1160.

L'an 1160, le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la douzième lune, un censeur de l'empire accusa fortement le premier ministre Tang-ssé-touï, & demanda qu'il fût renvoyé. Il ne gouvernoit en esset qu'en usant de subtersuges, & à l'examiner de près, sa conduite ressembloit sort à celle de Tsin-hoeï: il avoit été élevé par cet ancien ministre. Comme les chess d'accusation portés contre lui étoient incontestables, il sut condamné à perdre sa charge & placé dans le tribunal des cérémonies où il occupa un emploi subalterne concernant les sacrissices.'

1161.

L'an 1161, le premier jour de la première lune, il y eut une éclipse de solcil.

Après

Après que Tang-ssé-toui eut été renvoyé du ministère, plusieurs mandarins avertirent l'empereur du dessein des Kin De L'ERB CHRÉTIENDE. contre la Chine; Tchin-kang-pé, entr'autres, lui en parla avec tant de chaleur, que ce prince commença à se précautionner contre leurs entreprises; & comme le département de Siang-yang étoit le plus exposé, il donna ordre à Oukong, fils du brave Ou-kiaï qui étoit mort depuis quelques années, de prendre un renfort de trois mille hommes pour la garde de cette ville.

SONG. 1161. Kao-tlong.

A la cinquième lune, Ticounaï prenant occasion de l'anniversaire de la naissance de l'empereur, lui envoya Kaokingchan, un de ses principaux officiers, & Ouangtsiuen, membre d'un de ses tribunaux, qui, sous le prétexte spécieux de l'en féliciter, emmenèrent à leur suite un habile dessinateur déguisé, chargé de lever un plan exact de Lin-ngan-fou, du lac qui est à l'ouest de cette ville & de tous ses environs. A leur départ, il dit à Ouangtsiuen : "Lorsque vous serez » devant le prince des Song, vous lui direz de ma part: on » yous accuse d'avoir fait mettre le feu au palais de Pien-» leang, d'avoir acheté furtivement des chevaux Tartares, » & d'avoir retiré sur vos terres des rebelles qui suvoient le » châtiment auguel ils étoient condamnés: il faut que vous » fassiez partir pour la cour du nord quelques-uns de vos » grands du premier ordre, afin qu'on les interroge fur ces » différens points, & de plus, que vous cédiez les pays de » Han & de Hoai. Si l'empereur fait la moindre difficulté » sur cela, ajouta Ticounai, alors élevant la voix, maltrai-» tez-le de paroles, dites-lui des injures, & ne craignez point; " il tremblera lui-même, & n'osera vous faire aucun mal: mon dessein est de l'irriter, pour qu'il me sournisse un Tome VIII. Bbbb

DE L'ERE
CHRÉFIENNE.
SONG.
1161.
Kao tsong.

prétexte plausible de lui déclarer la guerre «. S'adressant ensuite à Kaokingchan: » Et vous, lui dit-il, vous aurez soin » de me faire savoir comment Ouang-tsiuen se sera acquitté » des ordres que je lui ai donnés «.

Ouang-tsiuen étant arrivé à Lin-ngan-sou, s'acquitta ponctuellement des ordres de son maître. L'empereur l'écouta avec une modération qui le surprit; il se contenta de lui dire: "J'avois appris, Ouang-tsiuen, que vous éticz d'une "sfamille du nord en grande réputation, pourquoi lui faites-"vous tort"? Ouang-tsiuen interrompant ce propos: Savez-"vous, lui dit-il, que Tchao-hoan (1) est mort "? Cette nouvelle sut un coup de soudre pour l'empereur qui l'ignoroit, & il ne pensa plus qu'à le pleurer & à s'occuper des apprêts d'un deuil triennal.

A la sixième lune, Ticounaï fit partir pour le nord-ouest Saoho qu'il chargea d'ordonner, de sa part, aux Khitan de lui envoyer tout ce qu'ils avoient de jeunes gens capables de porter les armes; les Khitan répondirent qu'étant en guerre avec plusieurs de leurs voisins, ils ne pouvoient fournir les troupes qu'on leur demandoit sans se mettre à découvert. Ils le prièrent de faire agréer leurs excuses au roi des Kin; mais Saoho partit, résolu de ne pas rendre cette réponse à son maître, & il laissa à Yéliunou, qui avoit quelque crédit sur ces peuples, le soin de terminer cette négociation.

Sapa, un des chefs des Khitan, outré du peu d'égard que Saoho avoit à l'équité de leurs prières, se mit à la tête de sa horde & tua Ouanyen-outché & Saoho; ensuite arrêtant

<sup>(1)</sup> C'est le nom propre de l'empereur Kin-tsong, prédécesseur & frère de Kao-tsong, Editeur.

Yéliunou, il leva l'étendard de la révolte en faveur de l'un des descendans de la famille royale des Leao. Aussi-tôt tous les officiers Khitan se rangèrent sous les enseignes de Sapa. Un des mandarins de Hien-ping-sou, appellé Couli, après s'être saisi de cette ville & de tout son département, sit mettre en état toutes les armes offensives & désensives; il se rendit maître des trésors & des greniers publics, & ayant levé des soldats, il les conduisit à Sapa, qui, par leur jonction, se trouva assez puissant pour se soutenir.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1161.
Kao-ifong.

Le roi des Kin croyant cette révolte sans conséquence, se contenta d'y envoyer quelques troupes sous la conduite de Posan-outou, qui sut battu & obligé de se retirer. Sapa connoissoit l'opiniâtreté de Ticounai : persuadé que ce prince n'en demeureroit pas là, & qu'infailliblement il renverroit une puissante armée contre laquelle il ne pourroit tenir, dans cette crainte, il passa la rivière de Long-kiu-hi, & prit la route de l'ouest dans l'intention de se donner aux Leao occidentaux. Lorsqu'il étoit en marche, les Khitan d'endeça les montagnes murmurèrent d'aller si loin; Ylaououa, profitant de leur mécontentement, tua Sapa, prit Lao-hochang, & alors se donnant le titre de grand-général des Khitan, il reprit avec eux la route de l'est: étant arrivé à la forteresse de Sin-lo-tchaï au sud-est de Lin hoang-sou, Oulo, gouverneur de la cour orientale, leur envoya Ylatchapa pour tâcher de les ramener à leur devoir.

Ylaououa consentit d'abord à tout ce qu'il voulut, mais dans la crainte des suites qui pourroient en résulter, il changea ensuite de sentiment. Ylatchapa voyant la vaste plaine où ils étoient campés couverte de leurs tentes, & remarquant la multitude de leurs troupes, dit à Ylaououa: » J'etois

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1161. Kao-tsong.

» venu pour m'affurer par moi-même de vos forces & si » véritablement vous étiez en état de foutenir ce que vous » avez d'abord entrepris, mais lorsque je considère votre » puissance, je sens qu'il est difficile de vous réduire par la » force; le temps de rétablir la dynastie des LeAo est venu; » si c'est là véritablement votre dessein, je me joins volon-» tiers à vous & je ne m'en retourne pas «.

> Tchououa, commandant de la horde Potepen, qui étoit venu avec lui, leur dit à cette occasion: » Kouchin, ce sage ministre d'état, nous disoit autresois qu'infailliblement » les peuples du nord-ouest susciteroient un jour des affaires » aux Kin, & c'est ce que nous voyons aujourd'hui; pour » moi, je suis de sentiment qu'il ne faut point se soumettre «. Ylaououa n'hésita plus alors, & après avoir fait la revue de fes troupes, qu'il trouva monter à cinquante mille combattans, il s'avança du côté de Lin-hoang-fou dont il entreprit le siége.

> Le roi des Kin, outré de leur défection, fit ressentir les effets de sa colère à tous ceux qu'il put trouver appartenans à la dynastie des LEAO, & même à celle des Song; il fit mourir plus de cent trente personnes de l'une ou de l'autre famille. Cependant, méprisant la révolte des Khitan, il tourna tous ses préparatifs contre l'empereur; & afin de veiller de plus près sur les armées qu'il destinoit contre lui, il vint tenir sa cour à Pien-leang. Ses troupes, dont il fit le dénombrement, montoient à cinq cents soixante mille hommes, mais il manquoit de chevaux; pour y suppléer, il obligea tous les mandarins, depuis le septième degré, à en donner chacun un, & remontant de-là jusqu'aux princes, il les obligea d'en fournir suivant le rang qu'ils occupoient; il prit même des chevaux

& des mulets de charge pour monter ses cavaliers, ce qui fut cause de la mort d'une infinité de gens. Il avoit donné ordre de réferver les grains du Ho-nan pour l'approvisionnement des troupes, mais il n'avoit point pourvu au fourrage : les mandarins de la province ne l'avertirent qu'il manquoit, que quand ils virent arriver ce grand nombre de soldats Ticounai se plaignit de ce qu'ils ne l'avoient pas prévenu plutôt, parce qu'il en auroit tiré des magasins des provinces du nord qui en étoient remplis. » Puisqu'il n'y en a point » dans le Ho-nan, leur fit-il dire, comme le temps de la » moisson n'est pas encore venu & que les campagnes en » font couvertes, qu'on s'en serve; quand on n'en recueil-» leroit point cette année & la suivante, qu'importe «?

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1161. Kao-tsong.

Cet ordre causa un renversement général dans cette province; on ne voyoit, de tous côtés, que des voleurs qui pilloient & désoloient les campagnes: ils s'attroupoient en si grand nombre qu'ils forçoient les villes & y jettoient l'épouvante; d'autres s'emparoient des lacs & des rivières, & enlevoient aux passans tout ce qu'ils possédoient. Quelques mandarins qui en avertirent le roi, furent déposés de leurs emplois & maltraités de coups.

Il y avoit alors à Sou-tsien (1) un certain Oueï-ching, homme de tête, riche & fur-tout très-brave; fon occupation ordinaire étoit de s'exercer avec ses amis à tous les travaux de la guerre, & de former aux armes le peuple qu'il vouloit mettre en état de servir dans l'occasion. Lorsqu'il apprit que Ticounaï faisoit de si grands préparatifs, il choisit environ quatre cents hommes des mieux exercés & des plus

<sup>(1)</sup> Sou-then-hien dans le district de Ngan-king-fou,

De l'Ere Chréfienne. Son G. 1161. Kao-tfong. braves, & passant avec eux le Hoaï-ho, il se rendit maître de Lien-chouï-kiun (1) qui se donna volontiers à lui, & il y leva de nouvelles troupes.

Kaoouenfou, gouverneur de Haï-tcheou (2) pour les Kin, se mit aussi-tôt en campagne, & vint chercher Ouei-ching, qui le battit à plates coutures, & le poursuivit vivement jusqu'à Haï-tcheou où ce gouverneur s'enferma. Oueï-ching fit occuper un terrain spacieux par ses troupes autour de la ville; il arbora de tous côtés une grande quantité d'étendards, & fit allumer de grands feux pour intimider la ville & afin de faire croire que son armée étoit très-nombreuse. Alors il parla aux habitans' de la mauvaise foi du roi des Kin, qui, sans raison & sans aucun prétexte légitime, avoit rompu la paix si solemnellement jurée; il leur peignit sa conduite dure & cruelle à l'égard de ses sujets qui le regardoient comme indigne du rang qu'il occupoit; il leur fit au contraire l'éloge de l'empereur & du bonheur dont les peuples jouissoient sous son gouvernement. Il finit par les presser de se soumettre, faute de quoi il se verroit obligé malgré lui d'user à leur égard des rigueurs de la guerre. Ce discours eut tout l'effet que Oueï-ching en attendoit; les habitans lui ouvrirent leurs portes. Le gouverneur & son fils se défendirent encore à la tête de la garnison; mais Ouci-ching les poussant de rue en rue, leur tua plus de mille foldats & fit le gouverneur prisonnier; cette action se passa dans la ville sans qu'on fit le moindre mal aux habitans.

Ouei-ching, maître de Hai-tcheou, envoya sommer les

<sup>(1)</sup> Ngan-tong-hien dans le district de Hoai-ngan-fou.

<sup>(2)</sup> Hai-tcheou dans le district de Hoai-ngan-fou.

willes de Kiu-chan, de Hoaï-gin, de Mou-yang, de Tong-haï & plusieurs autres du voisinage qui se soumirent toutes. Il détacha ensuite Tong-tching avec mille à douze cents hommes pour aller à Y-tcheou, qu'il surprit, & dans laquelle il tua plus de trois mille hommes. Les autres qu'il soumit se joignirent à lui, & il leur sournit des armes d'un grand magasin que les Kin avoient dans la ville, qui contenoit au moins de quoi armer dix mille hommes.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1161. Kao-tsong.

Dès que les Kin apprirent l'affaire de Haï-tcheou, ils détachèrent Mongtientchinkoué avec un corps de dix mille hommes pour reprendre cette ville. Oueï-ching qui en fut averti alla au-devant de cet officier jusqu'à un pont appellé Sin-kiao, à vingt ly de la ville, & il se mit en embuscade: Mongtientchinkoué sut battu, & perdit plus de mille de ses soldats; il sut fait prisonnier, & environ huit cents des siens se donnèrent à Oueï-ching. Ces avantages animèrent les peuples de la province de Chan-tong à secouer le joug des Kin.

Cependant Ticounaï continuoit toujours ses préparatifs de guerre, & il en coûta la vie à quelques-uns de ses grands qui voulurent le détourner de cette entreprise. Il n'épargna pas même la reine Touchanchi, qu'il devoit honorer comme sa mère; il sut assez dénaturé pour la faire étrangler, ainsi que plusieurs personnes de sa maison, parce qu'elle n'approuvoit pas cette expédition: il sit brûler son corps dans le palais, & jetter ses cendres dans la rivière; ce trait de barbarie arrêta toutes les représentations.

A la troissème lune, après un nouveau denombrement de ses troupes, qu'il trouva monter à six cents mille hommes, & qu'il disoit d'un million, il les divisa en douze corps,

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1161. Kao-tfong.

& les fit partir par diverses routes; il fit jetter plusieurs ponts de bateaux sur le Hoaï-ho, qu'il passa à Tsing-ho (1).

Touchan-hohi, un de ses généraux, qui avoit pris la route de l'ouest, se s'aisit d'abord du passage de Ta-san-koan, & alla insulter Hoang-nicou-pao. Ouang-kang-tchong, mandarin de cette petite ville, monta aussi-tôt à cheval, & alla à toutes brides au camp de Ou-lin, qui commandoit pour l'empereur sur les frontières du Chen-si, à environ deux cents ly de distance. Entrant brusquement dans sa tente, il lui dit: «Est-ce » qu'un grand général, sur qui l'empire a les yeux, doit » dormir tranquillement à l'approche de l'ennemi, comme » s'il n'avoit rien à craindre «?

Ou-lin fait aussi-tôt décamper ses troupes, s'avance jusqu'à Cha-kin-ping, & renforce son armée de toutes les troupes éparses dans les villes voisines. S'étant emparé des postes importans, il sit un détachement qui s'approcha de Hoangnieou-pao, afin d'encourager les assiégés, jusqu'à ce que les troupes de l'ouest que Ouang-kang-tchong avoit appellées à leur secours sussent arrivées; alors le brave Ouang-yen, un de ses officiers, donna sur les assiégeans, qu'il contraignit de se retirer. Ou-lin ayant fait construire à Pao-ki un pont de bateaux, alla forcer le camp des ennemis & désit presque toute leur armée; après quoi il sit trois détachemens sous les ordres de Lieou-haï, de Pong-tsing & de Tsao-chieou, qui se rendirent maîtres, le premier de Tsin-tcheou, le second de Long-tcheou, & le troisème de Tao-tcheou.

Un certain Ouang-yeou-tchi, originaire de Kao-ping (2),

<sup>(1)</sup> Thing-ho-hien dans le district de Hoai-ngan-fou.

<sup>(2)</sup> Kau-ping-hien dépendant de Tong-tchang-fou du Chan-tong.

apprenant que le roi des Kin avoit enfreint le traité de paix, en fut si outré, que quoique simple particulier & sans en avoir obtenu la permission, il leva des troupes à ses dépens, & assembla plusieurs dixaines de mille hommes, avec lesquels il alla attaquer Taï-ming-fou, qu'il enleva aux Tartares.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1161.
Kao-tsong.

Cependant la cour impériale chargea Lieou-ki de disputer au roi des Kin le passage du Hoaï-ho. Ce général en arrivant à Tsing-ho, trouva quantité de barques de transport chargées de riz, qu'il sit attaquer par ses barques de guerre & couler à fond.

Le roi des Kin étoit parti de Pien-leang, & la désertion s'étoit mise dans ses troupes; plusieurs de ses officiers, entre autres Foucheou, Kaotchong-kien, Lou-ouankia, Moyen, Kintchou, qui étoient entrés à son service à Taï-ming, se retirent avec les soldats qu'ils commandoient; ils surent suivis par plus de vingt mille hommes, qui imitèrent leur exemple. Mécontens de Ticounaï, ils convinrent d'abandonner ses drapeaux & de se donner un nouveau souverain dès qu'ils seroient arrivés à la cour orientale. Oulo, gouverneur de cette cour, étoit sils de Olito, & petit-sils de Akouta, & en cette qualité, il avoit droit à la couronne des Kin: d'ail-leurs il étoit bon, libéral, éclairé, habile, & possicidoit l'estime & l'assection des Tartares.

Loukin, ancien officier Tartare, arrivé de Pien-leang à la cour orientale, pendant cette fermentation, ne contribua pas peu à affermir les révoltés dans leur projet, en leur faisant part de la barbarie avec laquelle ce roi avoit fait périr la reine Touchanchi, sa mère; il leur dit encore que ses propres frères & ses parens étoient tous sur le point d'éprouver sa férocité meurtrière, ayant envoyé de ses satellites pour s'en

Tome VIII.

Cccc

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1161.
Kao-fong.

défaire. Oulo, saisi d'horreur à ce récit, & craignant pour lui-même, alla trouver Liché, son oncle maternel, qui lui conseilla de faire mourir Kaotsunfou, son lieutenant, & de se mettre en état de désendre au moins sa vie. Comme Oulo, suivant ce conseil, avoit fait arrêter Kaotsunfou, & qu'il étoit à la veille de le faire mourir, arrivèrent les vingt mille déserteurs, qui se chargeant de l'exécution, le mirent en pièces, & proclamèrent Oulo, empereur des Kin, à la dixième lune. Oulo, en montant sur le trône, publia un maniseste pour justissier sa conduite, & faire connoître aux Kin les crimes qui rendoient Ticounaï indigne de leur commander.

Tandis que cette révolution occupoit les esprits dans le nord, Ticounaï poussoit toujours sa pointe du côté du midi. Ouang-kiuen avoit reçu ordre de Lieou-ki de retarder la marche de ce roi, en attendant qu'il le vînt joindre; mais sans égard pour ce général, il abandonna Liu-tcheou, aussitôt qu'il su que les Tartares en approchoient, & il alla camper à Tchao-koan, d'où il s'enfuit ensuite sans combattre. Cette nouvelle inquiéta Lieou-ki: il craignit pour Yang-tcheou, & il s'y rendit après avoir quitté promptement Hoaï-yu; ainsi il fut aisé au roi des Kin de se rendre maître de Liu-tcheou.

La démarche de Ouang-kiuen effraya quelques-uns des grands de la cour, qui conseilloient à l'empereur de monter sur ses vaisseaux & de s'éloigner en mer. Le ministre Tchin-kang-pé l'en détourna, en lui disant que s'il se retiroit dans le pays de Yueï ou de Min, ce seroit abandonner tous ses états à la merci des Tartares. Il lui persuada de marcher en personne à la tête de ses troupes.

Ticounai, en partant de Pien-leang, avoit envoyé Ouanyen-

tchingkia avec son armée navale faire une descente du côté de Ou-lin. Li-pao qui commandoit les barques impériales, sontit de Haï-tcheou, résolu d'attaquer celles des Tartares. En arrivant près de l'isle de Tchin-kia-tao, les deux armées navales ne se trouvèrent séparées l'une de l'autre que par un promontoire que le vent contraire ne lui permit pas de doubler; mais le vent ayant changé il mit aussi-tôt à la voile, doubla ce cap, & ayant rangé en ordre ses barques, il s'approcha de l'escadre ennemie.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1161.
Kao-tfong.

Dès que Ouanyen-tchingkia apperçut les voiles de l'armée impériale, il fit couper ses cables, abandonna les ancres, & mit à la voile pour être en état de se désendre; mais Li-pao que le vent & la marée favorisoient sut bientôt sur lui, & faisant tomber une grêle de flèches enflammées sur ses vaisseaux, le feu prit à plusieurs & y mit le plus grand désordre. Celles qui purent s'en garantir firent vent-arrière & tâchèrent de se sauver; les Chinois leur donnérent la chasse, & les avant atteintes, ils les accrochèrent pour la plupart : montant à l'abordage, & se servant de l'arme blanche, ils tuèrent un grand nombre de Tartares, parmi lesquels fut Ouanyentchingkia & fix des principaux officiers; tout le reste se soumit au nombre de plus de trois mille. Jamais victoire ne fut ausli complette; plusieurs centaines de barques Tartares périrent par le feu: toutes les autres furent prifes sans exception. Après quatre jours & quatre nuits, la flamme n'étoit pas encore éteinte.

Lorsque Lieou-ki arriva à Yang-tcheou, il sit passer les habitans de cette ville au-delà du grand sleuve Kiang, pour les mettre à couvert de la sureur des ennemis, & il vint ensuite camper à Koua-tcheou, où il disposa ses troupes avec tant

DE L'ERE CHRETIENNE. SONG. 1161. Kao-tfong.

d'intelligence, que quoique inférieur en nombre aux ennemis, il les battit, leur tua un grand nombre de soldats & d'officiers, entr'autres Kaokingchan.

> A la onzième lune, Licou-ki tomba malade & fut obligé de se faire porter à Tching-kiang pour tâcher de se rétablir. Yé-y-ouen prit le commandement à sa place; mais comme il n'avoit ni l'habileté, ni la réputation de Lieou-ki, on abandonna aux Kin tout le pays de Hoai, & ils ne s'en virent pas plutôt les maîtres, qu'ils vinrent pour s'emparer de Koua-tcheou, & s'établir sur le rivage septentrional du Kiang. Yé-y-ouen donna ordre à Licou-ssé, neveu de Licou-ki, & à Li-heng de faire tête aux Tartares, mais à l'approche des ennemis Lieou-ssé s'étant retiré, Li-heng trop foible fut accablé par le nombre, & perdit beaucoup de monde; cet échec effraya les troupes impériales, dont les Tartares eurent bon marché; la plupart des officiers Chinois y périrent, & ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que Lieou-ssé & Li-heng purent se tirer d'affaire; Yé-y-ouen se retira à Kien-kang.

> Ticounai, maître des rives du Kiang, fit élever un théâtre fur lequel il immola un cheval noir qu'il facrifia au Tien; il fit jetter un mouton & un cochon dans le Kiang; après quoi ayant mandé Pentou, Poulouhon & les autres commandans de ses barques, il leur ordonna de se disposer à passer le Kiang. Poulouhon lui dit, que quoique leurs barques fussent plus petites que celles des Song, malgré cela elles ne pouvoient aller que fort lentement, & qu'il croyoit le passage impossible: » Comment, répondit Ticounai, en » colère, nos barques ne sont pas trop petites pour voguer » en pleine mer, & elles ne seroient pas propres à traverser

» un fleuve? Je fixe le passage à demain matin, & je promets
» un tail d'or à la barque qui arrivera la première à l'autre
» bord «.

DE
CHRÉ
So

DE L'ERE
CHRÉTIENNE,
SONG,
1161.
Kao-tfong.

Yé-y-ouen & Yu-vun-ouen qui commandoient les troupes impériales, tant celles des barques que celles de terre, virent en effet le lendemain plusieurs centaines de barques qui parurent se disposer à passer; & peu après, soixante-dix des plus grandes s'étant détachées à un fignal qu'on leur donna, vinrent attaquer les barques impériales qui défendoient le bord opposé du fleuve. Les Chinois eurent quelque désavantage au premier choc, mais ensuite Yu-yun-ouen par sa manœuvre ayant gagné le dessus sur les ennemis, leur sit reprendre le large; alors les grandes barques impériales se mettant de la partie, il y eut un combat terrible, pendant lequel les Tartares se battant en désespérés, virent la moitié de leurs barques perdues sans vouloir céder; à la fin cependant jugeant que leurs efforts étoient inutiles, ils se sauvèrent & voguèrent vers Ho-tcheou, où Ticounaï fit mourir tous ceux qui avoient échappé à ce carnage.

Ce même jour, si fatal aux armes des Kin, Ticounaï apprit la révolte de Oulo, qui s'étoit fait proclamer empereur à la cour orientale. Il sut indécis s'il retourneroit du côté du nord, ou s'il tenteroit de nouveau le passage du Kiang. Li-tong dans lequel il avoit beaucoup de confiance, lui dit, qu'étant venu en personne attaquer les Song, & ayant pénétré fort avant dans leurs états, s'il s'en retournoit avant que d'avoir fait quelque action d'éclat, il devoit s'attendre à être poursuivi par les généraux Chinois, & à se trouver entre deux seux, en cas que le rebelle Oulo vînt l'attaquer de son côté. Il lui dit encore qu'il n'étoit pas de la prudence de confier

Dr L'ERE CHRÍFIENNE. SONG IICI. Lao-tfong.

cette expédition à ses généraux, parce qu'il étoit à craindre que les officiers subalternes, comme les soldats, n'eussent plus la même ardeur à combattre dès qu'ils le verroient repartir pour le nord. Il lui conseilla de poursuivire les conquêtes qu'il avoit projetté de faire sur les Song, après quoi il lui seroit aisé de réduire le rebelle Qulo.

> Yu-yun-ouen persuadé que les Tartares tenteroient de nouveau le passage du Kiang, se mit en état de les battre une feconde fois; il plaça ses barques dans tous les endroits les plus importans de ce fleuve, avec ordre de se tenir prêtes à mettre à la voile aussi-tôt qu'il en avertiroit. En esset, quelques jours après les Kin firent de nouvelles tentatives; on se battit avec autant d'opiniâtreté que la première fois, & les Chinois curent tout l'avantage. Plus de trois cents barques de guerre des Tartares furent brûlées, indépendamment de celles qu'on prit.

> Après cette seconde victoire Yu-yun-ouen plus hardi qu'auparavant, vint se saisir de la montagne Kin-chan, qui forme une isle au milieu du Kiang, où est le passage de ce sleuve, & il v placa un affez grand nombre de barques, fans que celles qui defendoient le rivage du sud parûssent en moindre quantité. Les officiers Kin saissis d'étonnement & d'épouvante, se regardoient les uns & les autres sans proférer un mot. Ticounai qui s'en appercut, leur dit qu'ils n'avoient rien à craindre; que les barques qu'ils voyoient n'étoient que des barques de papier pour leur donner le change; un de ses officiers alors se mettant à genoux, lui dit : » Les ennemis » sont sur leurs gardes, & ils ont fait de grands préparatifs; vil faut aller à eux, mais avec beaucoup de précautions » &z ne rien précipiter; mon avis seroit de retourner à

» Yang-tcheou, & de combiner les moyens de réussir sans De 1 De 1 Curit tant de risques ...

DE L'ERE
CHRÉTIFINE.
Son G.
1161.
Kao-tfong.

Ticounai irrité contre cet officier, lui fit donner cinquante coups de bâton; après quoi faisant venir les officiers de marine, il dit qu'il leur accordoit trois jours, & qu'après ce délai s'ils n'avoient point traversé le Kiang, il les feroit tous mourir. Cet ordre barbare & inique les indigna; Kaoseng, un de ces officiers, résolut aussi-tôt de déserter avec tous les gens qu'il commandoit; mais son dessein ayant transpiré, Ticounai les sit arreter, & seur sit couper la tête en présence de toute l'armée; & afin d'empêcher à l'avenir les désertions, il publia que si quelque soldat venoit à quitter ses étendards, on s'en prendroit au Pouligen ou commandant de cinquante hommes, à qui on couperoit la tête; si le Pouliyen désertoit, on la couperoit au Meouke ou commandant de cent hommes; enfin que si le Meouké désertoit, le Liongan ou commandant de mille hommes, subiroit la même peine; après le Mongan, l'officier général devoit être puni de mort; cet ordre rigoureux en ôtant la confiance réciproque qui doit régner entre des hommes assujettis à un même commandement, les révolta tous contre leur prince. Un nouvel ordre qu'il fit publier portoit, que toutes les barques de guerre eussent à se rendre près de Koua-tcheou, pour passer le lendemain le Kiang, & que s'il en manquoit une seule, il en feroit mourir les capitaines.

Yéliu-yuen-y, un des officiers généraux, ourré d'indignation, alla trouver Tangcouïé, officier Mongon, un de ses amis intimes, qui pensant que de tenter le passage du Kiang, c'étoit se livrer entre les mains des Chinois, lui proposa de retourner dans le nord & d'aller se ranger sous les drapeaux du nouvel empereur des Kin. Ayant concerté l'exécution de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1161.
Kao-tfong.

ce complot, Yéliu-yuen-y parla à plusieurs officiers mécontens, & le lendemain à la pointe du jour, lorsqu'on relevoit la garde, ils se rendirent à la tête de leurs soldats dans le quartier du roi. Ticounaï réveillé par le bruit s'imagina d'abord que c'étoit une attaque des Chinois; il se lève avec précipitation & court à ses armes, lorsqu'une flèche pénètre jusques dans sa tente; il la prend, & voit écrit dessus le nom d'un de ses gens. Un de ses domestiques lui conseilla de se sauver au plus vîte: " Eh! où pourrois-je fuir, lui répondit ce » prince «? Il avoit revêtu ses armes pour se désendre, & vendre au moins chèrement sa vie, lorsqu'un second coup de flèche le renversa par terre; Naho-oualopou qui avoit pénétré jusqu'à sa tente, lui donna le premier coup de sabre; & comme il remuoit encore les pieds & les mains, on l'acheva en l'étranglant. Cette fin étoit digne d'un prince, dont toutes les actions furent marquées au coin de la barbarie & de la cruauté. Il devoit le trône à l'assassinat de son souverain, & pour ne pas suivre les conseils de sa mère, il la fit mourir. Cruel envers ses sujets, il n'épargna pas même la plupart de ses parens, qu'il fit périr injustement. Sans frein dans ses passions, il ravit grand nombre de semmes à leurs maris, & ne rougit pas de mettre ses propres sœurs au nombre de ses concubines.

Les soldats n'ayant plus de chef qui les retînt, se mirent à piller, & ne pensèrent plus à Ticounaï; il n'y eut dans toute l'armée que le seul Tapan, qui prit soin du corps de ce prince: après l'avoir revêtu de ses habits, il le sit brûler. Les autres n'étoient occupés qu'à se saissir de ses semmes & à faire main-basse sur se officiers savoris qu'ils sirent mourir. Ils envoyèrent même un des leurs à Pien-leang, pour se défaire

défaire du prince héritier, qui ignoroit cette révolution & n'étoit pas sur ses gardes. Alors l'armée ayant reculé l'espace de trente ly, on députa à Tchin-kiang pour traiter de la paix, & après avoir fait avertir les troupes qui étoient dans le Hoai, de reprendre la route du nord, toute l'armée se mit en marche pour s'en retourner.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1161. Kao-tsong.

L'an 1162, le premier jour de la première lune, il y eut = une éclipse de soleil.

1162.

Le nouveau roi des Kin, que la fin tragique de Ticounaï affermissoit sur le trône, étoit intéressé à mettre de son parti les officiers de ce prince & à faire un arrangement avec l'empereur. Il dépêcha dans le sud Kao-tchong-kien pour donner ordre aux Kin de cesser toute hostilité contre les Song, & en même-temps annoncer à l'empereur fon avènement au trône & le desir qu'il avoit de vivre en bonne intelligence avec lui. KAO-TSONG ne respiroit qu'après la paix, & cette proposition ne pouvoit que lui être très-agréable. Cependant Tchang-tchen, assesseur du tribunal des ouvrages publics, fit entendre à ce prince qu'il falloit profiter de la circonstance pour remettre les choses sur l'ancien pied & rétablir le cérémonial tel qu'il étoit auparavant; que c'étoit un point absolument essentiel à l'honneur de l'empire & à sa propre gloire, & que si le nouveau roi des Kin faisoit quelques difficultés d'v consentir, il devoit se résoudre à la guerre. L'empercur chargea Hong-mai de cette négociation, & dit à ses grands que dans le dernier traité de paix conclu avec les Kin, il avoit eu principalement en vue que ces Tartares lui renvoyaisent les corps de l'empereur, son père, & des impératrices, & de procurer la liberté à l'impératrice, sa mere; que pour réussir alors, il n'avoit pas craint de se trop humilier

Tome VIII.

Dddd

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1162. K.10-tfong.

en cédant à leurs demandes, mais que les choses étant changées & n'ayant plus ces considérations gênantes, c'étoit à eux à voir ce qu'il y avoit à faire sur cela & de lui en faire leur rapport.

L'ambassadeur de Oulo étant arrivé à Lin-ngan où KAO-TSONG tenoit sa cour, & remarquant qu'on ne le recevoit point avec le cérémonial réglé par les derniers traités, s'en plaignit hautement & vouloit s'en retourner sans rien faire; mais le ministre Tchin-kang-pé lui allégua des raisons si convainquantes qu'il n'eut rien à répliquer, & qu'il changea de sentiment.

Cependant lorsque Hong-maï partit pour Leag-yang, l'empereur lui donna une lettre pour le roi des Kin, écrite de sa propre main, qui portoit: » Il y a plus de trente ans » que je suis éloigné de la sépulture de mes ancêtres, & que » je ne puis veiller à ce qu'on la tienne en bon état & qu'on » y sasse les cérémonies ordinaires; j'en ai le cœur pénétré » de douleur; si on me rend le Ho-nan, je consens encore » à vous honorer comme ci-devant, & je ne craindrai point » de m'humilier devant vous «.

Lorsque Hong-maï, arrivé à la cour de Yen, voulut remettre cette lettre au roi des Kin, le mandarin qui devoit la recevoir sachant que le style en étoit changé, & que l'empereur ne s'y traitoit plus de sujet ni de prince tributaire, lui dit qu'il falloit la réformer, & suivre le cérémonial réglé entre les deux couronnes par les derniers traités. Hongmaï resusa constamment de le faire. Les officiers Tartares l'ayant sait arrêter, le tinrent trois jours en prison sans lui donner à boire ni à manger, après quoi ils le renvoyèrent, lorsqu'ils le virent persister dans son resus.

L'empereur KAO-TSONG, prince naturellement ami du repos, avoit dessein depuis long-temps d'abdiquer la couronne; comme il n'avoit point de sils, il avoit adopté Tchao-oueï, prince de Kien, sils de Tchao-tching, prince de Siou, & petit-sils de l'empereur Taï-tsou à la sixième génération, qu'il destinoit à être son successeur en cas qu'il n'eût point d'ensans mâles. A la cinquième lune de cette année, il le nomma prince héritier, & à la sixième, il écrivit un ordre par lequel il lui cédoit l'empire. Après la cérémonie du couronnement, il se retira dans un autre palais, où le nouvel empereur, connu ensuite sous le titre de Hiao-tsong, voulut l'accompagner à pied.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1162.
Kao-tfong.

KAO-TSONG étoit un prince doux, humain, affable & qui aimoit véritablement son peuple; mais il avoit peu d'esprit, & ne donnoit pas assez d'attention au gouvernement qu'il abandonnoit à ses ministres. Dans le commencement de son règne, il avoit pour ministre Li-kang, & pour général de ses troupes Tsong-tché: si ce prince, docile à leurs conseils, n'avoit point prêté l'oreille à des envieux de leur mérite, ennemis de l'état, il n'y a pas lieu de douter qu'il n'eût chassé les Tartares de la Chine & qu'il ne se sût acquis beaucoup de gloire; mais avant fixé sa résidence dans les provinces du sud, d'où il ne voulut jamais repasser dans le nord, il se laissa entièrement gouverner par Ouang-pé-yen & Hoang-tsien-chan qu'il avoit placés dans le ministère, & après cux par Tiin-hoci: ces perfides serviteurs, sans égaid pour l'honneur de l'empire, ni pour la gloire de leur maitre, l'ont porté aux actions les plus lâches & les plus déshonorantes, & ont couvert son règne d'opprobre aux yeux de la postérité.

DE L'ERE
CHRÉJIENNE.
Son G.
1162.
Hiao-tfong.

#### HIAO-TSONG

Dès que HIAO-TSONG cut pris possession du trône, il sit publier un ordre adressé aux grands ossiciers de l'empire, pour les rassembler auprès de sa personne & les consulter sur la conduite qu'il devoit tenir dans le gouvernement : cette démarche lui procura une infinité de bons & de mauvais conseils dont il ne sit point usage, & qui ne servirent qu'à augmenter ses irrésolutions sur la manière dont il en useroit avec les Kin. Le traitement injurieux qu'ils avoient fait à Hong-maï, envoyé de Kao-tsong, lui donnoit lieu de craindre qu'ils ne recommençassent la guerre avec plus de sureur que jamais; mais ses craintes se dissipèrent lorsqu'il apprit que Ylaououa s'étoit révolté contre le nouveau roi des Kin & avoit usurpé le titre d'empereur.

Ylaououa avoit été envoyé vers les Khitan révoltés; il étoit Khitan lui-même, & Oulo l'avoit choisi de préférence, dans la pensée qu'il auroit plus de pouvoir qu'un autre sur leur esprit, & qu'il pourroit plus aisement les ramener à l'obéissance. Mais après s'être donné aux Khitan qu'il trouva beaucoup plus puissans qu'il ne croyoit, il sut si bien les gagner, & sur-tout Alitchapa, qu'ils le choisirent pour le mettre à leur tête. Encouragé par ces démonstrarions d'estime & d'attachement à suivre l'exemple de Oulo, gouverneur de la cour orientale, qui avoit pris le titre d'empereur des Kin, il prit aussi celui d'empereur des Leao, & sorma le dessein d'en relever la dynastie entièrement tombée.

Oulo ne tarda pas à envoyer contre lui des troupes qui furent battues en plusieurs combats qu'elles lui livrèrent;

ces échecs lui donnoient beaucoup d'inquiétude; pour se mettre l'esprit en repos de ce côté-la, il leva une armée considérable qu'il envoya contre les rebelles sous la conduite de Mou-yen, son lieutenant-général; celui-ci les rencontra à Tehang-lo, les y battit, & mit leur armée en déroute.

DE L'ÉRE
CHRÉTIENNE.
Sonc.
1162.
Hico-tfong.

Ylaououa recueillit les débris de son armée & s'ensuit du côté de l'ouest. Mou-yen le poursuivit dans sa retraite & le battit encore auprès de la rivière Vou-song; mais comme la perte de Ylaououa n'étoit pas considérable, & qu'il étoit encore en état d'entreprendre quelque chose, il alla droit à Y-tcheou dans le dessein de s'en rendre maître,

Cette guerre ne se terminant point, & Mou-yen ne pouvant venir à bout de réduire ces rebelles, Pousan-tchon-y sollicita un ordre pour aller les soumettre. Oulo le nomma général de cette armée à la place de Mou-yen, & lui donna Héchélié-tchining pour lieutenant.

Dès qu'ils eurent joint l'armée, ils marchèrent contre les Khitan, & les poursuivirent jusqu'à Hien-tssuen, à l'ouest de la montagne Hiao-ling, où ils les taissèrent en pièces; leur désaite sut si complète, que Ylaououa se sauva à peine avec quelques cavaliers. Il n'étoit pas remis de cette déroute, qu'il se vit abandonné de la plupart de ses soldats, que la terreur avoit desarmés & soumis aux Kin furieux de cette desection, il rassembla dix a douze mille de ses partisans, & alla se donner avec eux a la horde de Hi.

Ylaououa abbattu par ces pertes, se voyant dans l'impuisfance d'exécuter ses premiers desseins, ne songea plus qu'à trouver quelque retraite, où il sût à couvert du chatiment que les *Uit* ne manqueroient pas de lui saire subir s'ils pouvoient se saitir de lai; il tourna ses vues du coté du pays de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
Hiao-tfong.
1162.

Chato, mais en chemin il fut trahi par ses propres gens qui le suivoient contre leur gré dans ce pays; ils se saissirent de sa personne, & le livrèrent à Ouanyen-stéking, qui le sit conduire à la cour du milieu où on le sit mourir. Le reste de ses gens prit le parti de la soumission, excepté Ylatchapa, qui ne voulut jamais se rendre, & causa les plus vives allarmes sur les frontières, mais il étoit hors d'état d'entreprendre rien de considérable.

Au retour de Pousan-tchon-y, le roi Oulo pour récompenser ce général d'avoir étoussé cette révolte, l'envoya à la cour du midi avec la qualité de grand général des provinces méridionales, & lui donna Héchélié-tchining pour lieutenant-général; en partant il lui dit, que si les Song s'en tenoient au traité fait avec son prédécesseur, & qu'ils vînssent payer le tribut auquel ils s'étoient obligés, il ne commît aucune hostilité contre eux. Pousan-tchon-y comprit par-là que Oulo souhaitoit la paix, & en arrivant il se contenta d'envoyer plusieurs détachemens garder les postes les plus importans.

11630

Cependant ce général Tartare, entré dans le Ho-nan avec plus de cent mille hommes de troupes, faisoit courir le bruit qu'il alloit recommencer la guerre. Tchang-siun qui commandoit une armée dans le pays de Hoai, proposa à la cour impériale de garnir les départemens de Hiu-y, de Sfé-tcheou, de Hoa-tcheou & de Liu-tcheou, & d'observer ensuite les Tartares, asin de se régler suivant le cours des évènemens. Vers le même temps, il lui vint une lettre de Héchélié-tchining, qui le prioit d'engager l'empereur à remettre les choses sur le pied où elles avoient été en conséquence du traité de paix sait avec Hola, sans quoi il alloit

recommencer la guerre, & sans dissérer il envoya Poutchatoumou & Tatcheougin avec un corps de troupes camper à à Hong-hien de Fong-yang-sou. Siao-ki alla camper à Ling-pi, où il sit saire de grandes provisions de grains.

DE L'ERE
CHRÉTIENTE.
Song.
1163.
Hido-tfong.

Ces deux places étoient de la plus grande importance, & fervoient de barrière au pays de Hoaï; Tchang-siun voulant de son côté s'en assurer, envoya Li-hien-tchong pour s'emparer de Ling-pi, & Chao-hong-yuen qu'il sit aller par Ssé-tcheou, avoit ordre de se rendre maître de Hong-hien. Li-hien-tchong passa le Hoaï-ho à Hao-leang, dans le district de Fong-yang-fou; lorsqu'il arriva à Teou-keou, au sud-ouest de Hao-leang, il rencontra Siao-ki qui venoit au-devant de lui avec un corps de Tartares; il le battit & le poussa si vivement qu'il reprit Ling-pi, où il entra aussi-tôt. Il s'y comporta avec tant de sagesse qu'il n'y eut pas un seul habitant de tué, ce qui lui concilia l'estime & la consiance de tout le pays de Tchong-yuen, dont les peuples venoient en soule se soule mettre à lui.

Chao-hong-yuen ne fut pas si heureux dans son expédition de Hong-hien; il fut long-temps à se morfondre devant cette place sans pouvoir la prendre, jusqu'à ce que Li-hientehong y cût envoyé des Tartares qui s'étoient attachés à lui. Ceux-ci eurent l'adresse de persuader à Poutcha-toumou & à Tatcheou-gin que le meilleur parti qu'ils eussent à prendre étoit de se rendre à leur général. Convaincus de leurs raisons ils ne tardèrent pas à l'aller trouver, & surent bientôt suivis par Siao-ki, ce qui couvrit de honte Chao-hong-yuen, & dès-lors la jalousie ne lui sit plus voir dans Li-hien-tehong qu'un ennemi dont il devoit se venger. Ce dernier s'étant approché ensuite de Sou-teheou de Fong-yang-sou, où les

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1163.
Hiao-tfong.

Tartares vinrent l'attaquer, il les y battit encore & les pourfuivit plus de vingt ly; alors Chao-hong-yuen vint le joindre & fut témoin de sa bravoure & de sa bonne conduite. Après la désaite des ennemis, Li-hien-tchong revint à Sou-tcheou, dont il emporta les dehors en moins d'une heure; mais cette ville ne sut pas forcée pour cela: on se battit encore dans les rues avec tant d'opiniâtreté, que les Tartares y eurent plusieurs mille hommes tués & plus de huit mille saits prisonniers: ce ne sut qu'après ce rude combat que Li-hientchong s'en vit le maître.

La prise de cette place sit grand bruit & couvrit de gloire les troupes Chinoises; la cour impériale en témoigna une joie extraordinaire, & l'empereur, dans les transports de la senne, écrivit à Tchang-siun ce peu de mots; » Les nouvelles » que nous recevons de la frontière ont fait un plaisir extrême » à tout le monde, tout retentit de vos louanges, l'allégresse » est universelle, & depuis dix ans on n'a point vu de victoire » aussi complète «.

Cependant Héchélié-tchining revint de Souï-yang avec une nouvelle armée pour reprendre Sou-tcheou. Li-hien-tchong le défit encore & l'obligea de se retirer; mais les Tartares qui ne vouloient pas laisser cette place entre les mains des Chinois, assemblèrent une armée de cent mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie, & l'y envoyèrent sous les ordres du général Possa. Dès que Li-hien-tchong apprit que les Tartares venoient à lui en si grand nombre, il envoya prier Chao-hong-yuen de le venir joindre, asin qu'unissant leurs forces & agissant de concert, ils pussent résister à l'ennemi; mais Chao-hong-yuen qui desiroit sa perte, ne répondit rien & se tint dans son poste.

Li-hien-tchong

Li-hien-tchong cependant ne perdit point courage, & quoique ses forces sussent de beaucoup inférieures à celles des Tartares, il se slatta de pouvoir conserver Sou-tcheou, & que Chao-hong-yuen faisant de plus sérieuses réslexions sur ses propres intérêts, se porteroit de lui-même à le secourir. Suivant ce plan, à mesure que les troupes Tartares arrivoient ils les attaquoit & les mettoit en déroute; il livra ainsi plus de cent combats, dans lesquels les Kin surent battus & perdirent beaucoup de monde; mais quand il vit que leur nombre croissoit tous les jours & qu'il leur arrivoit sans cesse des renforts de troupes fraîches, il s'en tint à désendre sa place.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1163.
Hiao-tfong.

Chao-hong-yuen, furieux de voir échouer tous ses mauvais desseins, séchoit d'envie au récit des exploits glorieux de Li-hien-tchong, qui toujours en action harceloit l'ennemi sans relâche, & soutenoit avec une poignée de soldats les efforts d'une armée formidable. Confus de l'inutilité de ses premières tentatives, il s'attacha à le rendre odieux aux soldats en condamnant sa conduite & blâmant toutes ses opérations: "Est-ce au cœur d'une saison, leur disoit-il, qu'il "saut accabler les soldats sous le poids d'une cuirasse? N'est-ce pas les dévouer à une mort certaine, que d'exposer aux "ardeurs du solcil ceux que le ser des ennemis a pu épargner "? Ces discours semés avec adresse abattirent tellement le courage de ses soldats & même de ses officiers, que plusieurs l'abandonnèrent & s'ensuirent.

Li-hien-tchong défendoit sa place avec la même valeur, rien ne lassoit sa constance, & dans un assaut que les assiégeans livrèrent, il leur tua tant de monde que les sossés furent comblés de leurs cadavres. Quelques jours après, ils

Tome VIII.

Ecce

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1163. Hiao-tsong. revinrent à la charge & attaquèrent l'angle du nord-est avec une sureur qu'animoit encore le dépit de leur désaite, mais ils furent si vivement repoussés, & laissèrent sur la place un si grand nombre des leurs, que désespérant de pouvoir le forcer, ils levèrent le siège & se retirèrent. Li-hien-tchong, que tant de combats avoient épuisé, se trouvant hors d'état de poursuivre les ennemis avec quelque avantage, vit échapper de ses mains, par la persidie de son antagoniste, une si belle occasion de reprendre tout le Ho-nan.

Après la levée du siége, Chao-hong-yuen vint trouver Li-hien-tchong, & lui dit: "Les Tartares sans doute ne s'en "tiendront pas là, & déja le bruit se répand qu'ils revien- nent avec une armée de deux cents mille hommes; vous "connoissez la célérité de leur marche, c'est trop risquer que de les attendre ici; vous ferez ce que vous voudrez, "pour moi, je me retire avec mes troupes, que je ne veux pas exposer à une déroute certaine «. Li-hien-tchong n'étoit plus en état de faire ce qu'il avoit fait, & il savoit que Chao-hong-yuen ne changeroit pas de résolution; il se contenta de dire en poussant un prosond soupir: "Le Tien sans doute "ne veut pas que nous reprenions le pays de Tchong-yuen, "autrement permettroit-il qu'on nous arrêtât en si beau "chemin "! Il partit la même nuit avec ce qui lui restoit de "troupes, & marcha vers Hiu-y avec Tchang-siun.

Le premier jour de la fixième lune, il y eut une éclipse de solcil.

A la huitième lune, Héchélié-tchining adressa encore à un des tribunaux de l'empire, une lettre dans laquelle il demandoit qu'on s'en tînt aux anciennes limites des deux empires, & qu'on donnât chaque année ce dont on étoit

convenu; que l'empereur se reconnût sujet des Kin, & ensin qu'on leur rendît tous ceux du pays de Tehong-yuen qui s'étoient donnés aux Chinois; il promettoit qu'à ces conditions la guerre cesseroit aussi-tôt, mais, en cas de resus, il menaçoit qu'elle seroit éternelle.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1163.
Hiao-tfong.

L'empereur, après avoir pris sur cela le conseil des grands, répondit que les départemens de Haï-tcheou, de Tang-tcheou, de Teng-tcheou & de Ssé-tcheou n'avoient été pris qu'après plusieurs atteintes portées au dernier traité de paix, & avant que l'envoyé Chinois partit pour se rendre à la cour des Kin; que l'argent & les soieries ne souffroient aucune difficulté; mais quant au pays de Hoaï, oriental & occidental, que c'étoit un article qu'on ne pouvoit leur accorder. Il envoya cette réponse par Lou-tchong-hien, mandarin du tribunal, auquel la lettre des Tartares avoit été adressée.

Lorsque Lou-tchong-hien arriva à Sou-tcheou, dont les Kin s'étoient emparés aussi-tôt après le départ de Li-hien-tehong, le général Pousan-tchon-y l'y reçut avec tant de hauteur, que ce ministre qui n'avoit aucune habileté pour traiter des affaires de cette conséquence, en sut épouvanté & en devint presque muet; tout ce qu'il put répondre aux propositions de Pousan-tchon-y, sut qu'à son retour il ne manqueroit pas d'en faire son rapport; ensuite il se chargea d'une lettre de ce général, qui contenoit quatre conditions auxquelles il offroit la paix: que l'empereur auroit pour le roi des Kin le même respect & la même désérence qu'un neveu a pour son oncle paternel; qu'on rendroit aux Kin les départemens de Tang-tcheou, de Teng-tcheou, de Haitcheou & de Sté-tcheou; que chaque année on leur enverroit la même somme d'argent & le même nombre de pièces de

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1163.
Hiao-tfong.

foie qu'ils recevoient auparavant; enfin que tous ceux de leurs sujets qui s'étoient retirés sur les terres de l'empire, soit par révolte ou autrement, leur seroient rendus.

On jugea par cette réponse, qui indigna toute la cour, que Lou-tchong-hien avoit mal conduit sa négociation; plusieurs d'entre les grands l'accusèrent d'avoir déshonoré l'empire, & demandèrent qu'on le fit mourir; l'empereur se contenta de le caffer de sa charge & de l'envoyer en exil à Tchin-tcheou. Ce prince alors jetta les veux sur Ouang-tchiouang qu'il croyoit plus en état de ménager cette affaire que Lou-tchong-hien; quelque temps auparavant il l'avoit oui parler avec assez de fagesse sur les désavantages de la guerre, ainsi il le nomma pour traiter avec les Tartares, & lui donna seulement ces instructions: que si après avoir disputé les premiers articles, il étoit obligé de les accorder, il diminueroit de moitié l'argent & les soieries que les Kin exigeoient. Tchin-leang-han, qui connoissoit mieux Ouangtchi-ouang que l'empereur, n'étoit point d'avis qu'on cédat ces quatre départemens aux Tartares, c'est pourquoi il représenta, en qualité de ministre d'état, qu'après la honte dont Lou-tchong-hien venoit de couvrir l'empire en s'acquittant si mal du ministère dont on l'avoit honoré, il lui sembloit qu'on devoit encore moins penfer à envoyer Ouang-tchi-ouang à qui une commission de cette importance ne convenoit pas mieux; que les quatre départemens dont les Kin vouloient qu'on les mît en possession, étoient quatre postes trop intéressans à l'empire pour qu'on dût les leur céder; qu'il ne falloit absolument plus penser à une pareille proposition: qu'on ne devoit ni leur promettre, ni leur donner l'argent & les soieries qu'après qu'on scroit maître des sépultures

impériales: »Je prie votre majesté, ajouta-t-il, de saire atten-» tion à ce que j'ose lui représenter, & d'envoyer par pro-» vision quelque homme habile qui fache ménager les intérêts » de l'empire; après quoi il fera temps de conclure la paix, si » on la juge nécessaire «. L'empereur goûta cet avis, & nomma Hou-fang à qui il remit l'ordre suivant, écrit de sa propre main. » Que Ouang-tchi-ouang renvoye incessamment les » instructions que je lui ai données & tous les présens des-» tinés pour les Kin; qu'il s'arrête lui & toute sa suite sur » les limites & y attende mes ordres; que Hou-fang fasse son » possible pour arriver le premier à l'armée Tartare, & s'il » n'y arrive qu'après Ouang-tchi-ouang, & qu'on vienne encore » à parler de rendre les quatre départemens dont il s'agit, » qu'il rompe toute négociation & qu'il n'en foit plus parlé«.

DE L'ERE CHRÉTHINNE. SONG. 1163. Hino-tfong.

Hou-fang fit tant de diligence qu'il arriva le premier sur = les limites; il fit demeurer Ouang-tchi-ouang, & se rendit à l'armée Tartare, où il foutint si bien l'honneur & les intérêts de l'empire, que les officiers des Kin, irrités de sa hardiesse, le firent arrêter & mettre en prison. L'empereur, instruit de ce procédé violent, jugea que c'étoit un effet de la protection du Tien de ce qu'il n'y avoit eu rien d'arrêté sur la paix, & il en espéra beaucoup d'avantages : il envoya ordre à Ouang-tchi-ouang de rapporter tous les présens.

1164.

Pousan-tchon-y après avoir fait arrêter Hou-fang, dépêcha un de ses officiers à Oulo, son maître, avec un mémoire, dans lequel il lui rendoit compte de ce qui s'étoit passé à cette occasion. Oulo l'ayant lu, dit tout haut devant ses grands : " Quel crime a commis l'envoyé des Song pour » le faire arrêter? Qu'a fait ce mandarin que son devoir ne » lui commandât. C'est à tort qu'on l'a puni d'avoir rempli

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1164.
Hiuo-tfong.

» fon ministère en sujet sidèle & zèlé ? Qu'on donne ordre à » Pousan-tchon-y de le relâcher & de le renvoyer avec hon-» neur, & que l'affaire des limites entre les deux couronnes » soit remise au tribunal du grand général de notre empire, » afin qu'il la règle lui-même «.

Quelques grands de la cour impériale n'étoient cependant pas d'avis qu'on s'opiniâtrât à ne rien accorder aux Tartares; plusieurs d'entr'eux qui avoient à leur tête Tang-ssé-touï, un des ministres d'état, craignoient que ce ne sût un obstacle invincible à la paix, & qu'un refus obstiné n'allumât le seu d'une guerre qu'on ne seroit plus maître d'éteindre quand on voudroit. Tang-ssé-touï qui avoit représenté ces choses à l'empereur d'une manière fort vive, voyant qu'il ne gagnoit rien, & que ce prince suivoit en tout les vues de Tchang-siun, eut récours à l'empereur, son père, dont il espéroit obtenir un ordre qui le disposeroit à écouter des voies de conciliation pour parvenir à la paix. Kao-tsong sit une réponse par écrit, qu'il envoya à un tribunal où se rapportoient les assaires de trois provinces, asin qu'elle devînt publique: cette réponse étoit conçue en ces termes:

"Vous, Tang-ssé-touï, qui êtes ministre d'état, croyez-vous qu'on doive prêter l'oreille aux propositions des Kin, quelque déraisonnables qu'elles soient? L'état des affaires de l'empire ni la puissance des Tartares d'aujourd'hui ne peuvent fe comparer à ce qui s'est passé du temps de Tsin-hoeï, & vous devez avouer que vous n'avez pas son habileté «. Cette réponse mortista Tang-ssé-touï, & persuadé qu'elle venoit de Tchang-siun il résolut de le perdre; mais la mort de ce général l'en empêcha. Tchang-siun qui étoit déja sur l'age, après avoir pourvu à la sûreté des limites, y avoit

pouvoit y assembler une armée de plus de cent mille hommes avec des vivres en abondance. Voyant les choses en si bon état il se rendit à Kien-kang, dont il étoit gouverneur; il y tomba malade à son arrivée & mourut peu de temps après.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1164. Hiao-tsong.

Le premier jour de la sixième lune, il y eut une éclipse de soleil.

Après la mort de ce gouverneur, Tang-sfé-touï qui marchoit sur les traces de Tsin-hoeï, par le desir qu'il marquoit de conclure la paix avec les Tartares, crut qu'il ne trouveroit plus d'obstacles de la part de l'empereur, & il proposa à ce prince d'envoyer Oueï-ki à l'armée des Kin pour la négocier avec eux, se réservant de lui fournir les instructions necessaires dans une conjonêture si délicate. L'empereur y consentit & lui ordonna de lui faire voir un modèle de la lettre qu'il devoit envoyer au roi des Tartares, il obeit; elle commençoit par ces mots: » Votre neveu, l'empereur du » grand empire des Song, offre avec un prosond respect » cette lettre à son oncle, l'empereur du grand empire des » Kin «.

L'empereur à l'inspection de ce début, fit venir Oueï-ki & lui dit: » Je vous envoie offrir la paix aux Tartares à » quatre conditions, dont il ne faut pas vous départir; la » premiere regarde le cérémonial que je veux remettre sur » l'ancien pied; la seconde qu'ils retirent leurs troupes, & que » de part & d'autre on suspende toute hostilité; la troissème » qu'on diminue les sommes d'argent & la quantité des » soieries qu'on s'étoit engagé à leur sournir annuellement; » & la quattième, qu'on ne me pressera plus de renvoyer

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1164.
Hiao-tfong.

" ceux à qui j'ai accordé un afyle, ne pouvant me réfoudre des hommes qui se sont donnés volontairement à moi; tel est le motif pour lequel je vous envoie «.

Tang-ssé-touï voyant que l'empereur ne se relâchoit en rien de ses prétentions, désespéra de la paix. Il crut cependant qu'il en viendroit à bout, en agissant suivant ses propres lumières, & il se servit d'un moyen sans exemple dans l'histoire; ce sut d'envoyer sous main Sun-tsao aux généraux Tartares, pour leur donner à entendre que la seule voie qui leur restât pour obliger l'empereur à en passer par où ils voudroient, étoit d'envoyer une armée capable de l'y contraindre. Les généraux Tartares satisfaits de cet expédient assemblent leurs troupes, passent par Tsing-ho, & s'avancent vers Tchou-tcheou. Oueï-ching à qui l'empereur venoit de donner le commandement des troupes de ces quartiers, entra aussi-tôt en campagne pour faire face à l'ennemi.

Les deux armées se rencontrèrent à Hoaï-yang, & se choquèrent avec sureur; le combat sut si opiniâtre qu'il dura depuis six heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, sans que la victoire penchât plus d'un côté que l'autre : elle eût encore été long-temps à se décider, si Touchan-kening n'eût amené un corps de cavalerie encore fraîche qui chargea tout-à-coup. Ce renfort haussa le cœur aux Tartares; Oueï-ching ne perdit cependant pas courage; il soutint long-temps l'essort de ces nouveaux ennemis, & sit également le devoir de capitaine & de soldat : suppléant au nombre par la prudence, tantôt il recule quelques pas & seint de céder l'avantage pour sondre avec plus d'impétuosité sur le Tartare, qui le croit vaincu; tantôt oubliant le soin de ses jours, il assente le danger & pénètre dans les bataillons les plus

épais,

épais, & frappant à droite & à gauche, il leur ouvrit un passage; enfin la force prévalut: accablé par la multitude & couvert de blessures, ce général sentit évanouir ses forces & tomba de cheval; ses troupes ne pensant plus qu'à fuir, les Tartares vainqueurs en firent un carnage horrible: la prise de Tchou-tcheou sut le prix de la victoire.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1164. Hiao-tfong.

La perte de cette bataille étonna la cour impériale, qui ne s'attendoit pas qu'après le départ de Oueï-ki, les Kin passassent si-tôt le Hoaï-ho; Tang-ssé-touï seul n'en étoit point surpris: quelques paroles qui lui échappèrent rendirent sa conduite suspecte aux censeurs; l'absence de Sun-tsao, dont on apprit le voyage à l'armée des Tartares confirmant leurs foupçons, ils l'accusèrent de les avoir attirés, & parvinrent à le faire casser de sa charge: il sut exilé à Yong-tcheou. Cette punition ne leur parut pas sussisante. Une trahison aussi évidente excita l'indignation universelle: Tchang-koan, escorté de soixante-douze lettrés, se rendit à la porte du palais, tenant en main un mémoire qu'il présenta à l'empereur; il étoit composé au nom de tous: ils demandoient, d'un ton à faire craindre les suites d'un resus, la mort de Tang-ssé-toui, comme traître à l'empire, & ils exigeoient aussi qu'on écartât de la cour tous ceux qui avoient quelque liaison avec lui; ce coup de vigueur devint bientôt public, & le bruit en parvint aux oreilles de Tang-ssé-touï; il sut tellement effrayé à la vue du supplice dont il étoit menacé, qu'il en tomba malade & mourut peu de temps après.

Oueï-ki, chargé de porter aux Tartares les conditions = d'une paix que les deux partis souhaitoient ardemment, maintint l'honneur & la dignité de l'empire, au mépris des ordres qu'il avoit reçus de Tang-ssé-touï. Tchangkongyu,

Tome VIII,

Ffff

1165

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1165.
Hiao-tjong.

que le roi Oulo avoit nommé pour traiter avec lui, lisant sur ses expéditions le titre d'empereur du grand empire des Song, en sut choqué: il sit beaucoup de difficultés sur cet article, & vouloit absolument l'obliger à essacer le mot de grand. Oueï-ki resusa courageusement de lui donner cette satisfaction; il désendit sa cause avec éloquence, exaltant les grandes qualités de l'empereur, & l'amour que tous ses peuples lui portoient: il ajouta que ses états se trouvoient dans une situation si florissante, qu'on n'y pensoit plus qu'à la guerre, & à reprendre sur eux tout ce qu'ils avoient usurpé dans des temps plus malheureux: » Vous stattez-vous, disoit-il, » que vos armes prospèreront comme par le passe? qu'un tel » espoir ne vous abuse point: dans l'état où sont les choses, » je vois plus à craindre pour vous qu'à espérers.

Soit que Oulo, roi des Kin, ajoutât foi à ces paroles, ou que fatigué d'une si longue querelle, il eût à cœur de la terminer, il voulut la paix à quelque prix que ce sût; il acquiesça à toutes les conditions que l'empereur lui imposoit; en conséquence il sut stipulé que le cérémonial seroit remis sur l'ancien pied, avec cette restriction, que l'empereur auroit pour lui la même désérence qu'un neveu a pour son oncle, & qu'en lui écrivant il ne prendroit point d'autre nom; qu'on diminueroit de cent mille taëls l'argent que les Song avoient coutume de donner tous les ans; qu'on s'en tiendroit, quant aux limites, à ce qui avoit été déterminé la quatorzième année du règne de son prédécesseur; ensin qu'on ne renverroit point les transsuges à qui on laisseroit la liberté de demeurer ou de s'en retourner sans qu'on pût les inquiéter sur le passé.

La nouvelle d'un traité si avantageux causa une joie

incroyable à toute la cour; l'empereur caressa beaucoup Queï-ki, & loua publiquement sa bonne conduite: il ne s'en tint pas là ; convaincu de son habileté il le combla de bienfaits & d'honneurs, & le revêtit des emplois les plus considérables.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONGO 116 % Hiao-tfong.

1166.

L'an 1166, à la deuxième lune, mourut Pousan-tchon-y, généralissime des troupes des Kin. Le roi Oulo ressentit vivement cette perte; cet officier étoit l'ame de toutes les opérations & l'homme le plus intègre : doux & affable à l'égard de ses inférieurs, plein de vénération pour le vrai mérite & d'estime pour les lettrés, il avoit subjugué tous les cœurs; fage dans les conseils, intrépide à la guerre, également propre à former un projet & à l'exécuter, il honora autant le ministère que le commandement des armées : incapable de s'élever au-dessus de son maître, quoiqu'il le surpassat en vertus, il fut ignorer ses services & se contenter du plaisir de s'être bien acquitté de son devoir.

L'an 1167, à la cinquième lune, l'empire pleura aussi la = perte de Ou-lin, commandant des troupes dans la province de Sfé-tchuen, emploi dans lequel il avoit succédé à Ou-kiaï, fon frère; l'un & l'autre servirent l'empire avec l'habileté qu'ils firent paroître dans le commandement, & les preuves de la valeur la moins équivoque qu'ils donnèrent dans les combats, les firent adorer du soldat; il n'est point douteux que deux hommes doués d'aussi grandes qualités n'eussent chasse les Tartares du Chen-si, si on eut suivi leurs grandes

116T.

Poussée autrefois à un haut degré de perfection, l'astronomie commençoit à décheoir par la paresse & l'incapacité

116S.

Ffff 2

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1168.
Hiuo-tsong.

des membres du tribunal des mathématiques. Les grands fembloient trop négliger la connoissance de cette science sublime; on eût à peine trouvé parmi eux quelqu'un capable de juger un ouvrage concernant ces matières. Cependant un homme du commun, dont le nom est resté dans l'oubli, en présenta un, dans lequel il prétendoit corriger les erreurs où l'on étoit tombé depuis long-temps: l'empereur l'envoya à ses lettrés, asin qu'ils l'examinassent & en portassent leur jugement; mais l'ignorance où leur inapplication les avoit plongés les mettant hors d'état d'en décider, ils se contentèrent de dire, pour ne pas paroître indignes de la consiance qu'on leur accordoit, qu'il disservit peu d'un autre dont le titre étoit Kien-tao-ly, & ils l'approuvèrent sous ce nom. Cette décision, quelque hasardée qu'elle sût, ne laissa pas de donner cours au livre.

1169.

L'an 1169, le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1170.

L'an 1170, tandis que les Tartares Kin ébranloient l'empire par les plus violentes secousses, les Hia étoient dans la plus grande sécurité & vivoient dans une paix prosonde, lorsqu'elle sut troublée par les cabales & les intrigues de Gintékin, qui parvint au ministère. Cet homme inquiet & ambitieux, las d'obéir, n'aspiroit qu'à partager le trône avec son souverain; il commença par se faire un parti puissant dans les états de son maître, & lorsqu'il se crut bien affermi, il osa lui proposer de lui en céder une partie. Liginhiao, (c'étoit le nom de ce prince) incapable d'une serme résolution, cut la soiblesse de consentir au partage: ils convinrent de ne rien statuer qu'ils n'eussent obtenu le consentement

du roi des Kin, dont ils se reconnoissoient tributaires. Ils lui députèrent en effet quelques officiers de confiance, pour le prier de ratisser leur traité.

DE L'ERE CHRÉTIENNE Sonc.

1170. Hiao-tfong,

Oulo, roi des Kin, surpris d'une proposition si extraordinaire, vit bientôt quel en étoit le mobile: il ne put se résoudre à favoriser l'injustice, & refusa d'abord son agrément; les grands lui représentèrent que si ce roi & son ministre avoient la fureur de s'entre-détruire, il étoit de son intérêt à lui de demeurer neutre & de ne point se mêler de leurs différends; que rien ne devoit l'empêcher de leur accorder ce qu'ils demandoient, quelque bifarre que fût leur convention. Oulo ne goûtoit point cet avis. Est-il probable, disoit-il, qu'un prince soit assez dépourvu de sens pour diviser ses états & les partager avec un autre, s'il n'y est contraint par de fortes raisons; c'est sans doute son ministre qui veut le forcer à ce partage : les Hia relèvent de nous depuis un grand nombre d'années, & je ne souffrirai pas qu'un rebelle les opprime. Si leur roi est hors d'état de lui résister, n'est-ce point à nous à le défendre? Jamais je ne consentirai à le voir opprimer. Oulo après avoir découvert ses sentimens, congédia les envoyés du roi Liginhiao: il renvoya aussi ses présens, & lui fit porter la réponse suivante :

» Prince, vous devez regarder comme un dépôt facré l'au» torité que vous avez reçue de vos ancêtres, il ne vous est
» pas permis d'en aliéner la moindre partie. La demande que
» vous me faites n'est point d'une nature à être accordée
» fans un mûr examen; j'en ignore le motif & le principe,
» & c'est pour m'en instruire que je vous envoie cet officier:
» ouvrez-lui votre cœur, & découvrez-lui sans détour la
» racine du mal, je me charge d'y porter remède «. Cette

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1170.
Historfong.

réponse étourdit Gintékin, & réveilla Liginhiao de son indolence léthargique. Enhardi par le secours qu'il espéroit, il résolut de se désaire d'un traître dont il avoit tout à craindre.

Le perfide ministre voyant échouer ses desseins du côté des Tartares, s'adressa aux officiers Chinois, qui gardoient les frontières limitrophes des deux empires; il tenta toutes sortes de voies pour les séduire & les porter à favoriser son entreprise auprès de l'empereur; mais la réponse de ces officiers étant tombée entre les mains d'un homme du parti des Hia, il la porta à Liginhiao, qui sur-le-champ sit arrêter Gintékin & lui sit trancher la tête.

1171.

Avant que l'empereur parvînt au trône, ses précepteurs lui avoient tellement imprimé dans l'esprit le respect qui est dû au Tien, qu'il s'en occupoit sans cesse; & lorsqu'il sur revêtu du pouvoir souverain, il s'empressa de lire dans le Chu-king les endroits où il étoit parlé de la vénération & du respect qu'on doit avoir dans le culte qu'on lui rend: il en sit faire plusieurs images, asin que les ayant sans cesse devant les yeux, ces devoirs se gravâssent prosondément dans sa mémoire.

Lorsqu'elles furent finies, il les montra à ses ministres & leur dit: "J'ai lu dans le chapitre Vou-y du Chu-king, que "les empereurs qui ont craint & respecté le Tien, ont été "long-temps sur le trône; pour m'imprimer cette crainte "respectueuse dans le cœur, j'ai fait peindre ces deux images, afin que les ayant soir & matin devant les yeux, & veil-"lant sur moi-mêmel, je sois réservé dans toutes mes actions; c'est pour cela que je les appelle King-tien-tou, c'est-à-dire, mages pour honorer le Tien sur — "Sire, lui dit Yu-yun-ouen, si

» votre majesté met en pratique les grands sentimens qu'elle » témoigne, & qu'elle soit pénétrée de cette crainte respec-» tueuse, elle se remplira des plus sublimes connoissances, » & en tirera les plus précieux avantages «.

DE L'ERE CHRÍTIENNE. SONG. HTTI. Hiab-tfong.

A la dixième lune, Oulinta-tiensi, envoyé du roi des Kin, vint pour féliciter HIAO-TSONG à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance; cet envové voulut exiger que ce prince descendit de dessus son estrade; Yu-vun-ouen pria l'empereur de rentrer dans l'intérieur de son palais, & fit dire à l'envoyé par l'officier de garde que son maître lui donneroit audience le lendemain jour de sa naissance.

II-2.

L'an 1172, à la quatrième lune, mourut Héchélié-tchining que le roi des Kin avoit placé depuis quelques années au rang des ministres d'état. Quelque temps avant sa mort, Oulo donnant un grand repas à ses courtisans dans le palais du prince héritier, jetta les yeux sur Héchélié-tchining, & adressant la parole à son fils, il lui dit: "Envisagez cet homme; » si l'empire est exempt de troubles, si vous & moi jouissons » du bonheur de la paix, c'est à lui que nous le devons «. Sa mort l'affligea sensiblement, il fit publiquement son éloge, dans lequel il ne craignit pas de dire que jamais la nation des Kin n'avoit eu un plus vaillant homme.

Quelque temps après, dans une audience qu'il donnoit à ses ministres pour régler les affaires du gouvernement, il leur dit: "Nous avons coutume depuis long-temps d'échanger » nos foies contre les pierres précieuses des Hia; pourquoi » leur donner des choses de première nécessité pour des » curiofités qui ne servent qu'à entretenir l'orgueil & la » vanité? Je ne veux plus que de parcils échanges aient lieu, 22 & je désends expressément ce commerce; il nous reste un

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1172. Hiao-tfong. » autre abus à réformer; c'est par un travail long & pénible » que le peuple tire l'or & l'argent des entrailles de la terre, » & je sais qu'on le frustre dans les douanes d'une partie du » prosit qu'il en retire; qu'à l'avenir on n'exige rien pour » cet objet «.

Ce fut sur la fin de cette année que Tchu-hi acheva de réunir au Tsé-tchi-tong-kien de Ssé-ma-kouang le Kang-mou (1) qu'on y voit ; il le fit à l'imitation de ce qu'avoit pratiqué Confucius dans le Tchun-tsiou, afin qu'on vît d'un coup-d'œil les traits les plus instructifs & les plus intéressans de l'histoire.

1173.

L'an 1173, le premier jour de la cinquième lune, il y cut une éclipse de soleil.

Tchu-hi, nommé mandarin de Taï-tcheou où on l'envoya, étoit originaire de Ou-yuen dans le département de Hoeï-tcheou du Kiang-nan; dès fa plus tendre jeunesse il avoit aimé l'étude avec passion; son père Tchu-song, qui découvroit en lui une si belle inclination, s'appliqua à faire fructifier ses talens naissans: il étoit alors gouverneur de Tao-tcheou; attaqué d'une maladie très-dangereuse, il le sit venir, & lui dit qu'il connoissoit trois personnes capables

<sup>(1)</sup> Kang exprime en Chinois la corde qui fortifie un filet, & Mou les yeux ou les mailles du filet. Par ces deux termes joints ensemble, ils désignent l'abrégé sommaire des saits de l'histoire Chinoise, mis en grosses lettres & visible au premier coup-d'œil. Ce Kang-mou inséré dans le Tong-kien, & qui est d'ordinaire compris en une l gne ou deux au plus, répond à l'argument que nous mettons à la tête de nos chapitres pour annoncer en gros ce que ces chapitres contiennent. Le Tong-kien est le texte dont le Kang-mou est l'annonce. Voyez ce qu'en dit le P. de Mailla dans sa présace, tom. I, pag. 45. Ces Kang-mou sont fort du goût des Chinois, & il est certain qu'ils donnent beaucoup de facilité pour saisir la suite des faits coupés nécessairement dans les annales. Editeur.

de lui donner les plus belles connoissances, Hou-hien, Lieoumien-tchi & Lieou-tsé-hoei, pour lesquels il avoit toujours eu beaucoup d'estime & de vénération; & il lui conseilla de les aller trouver & de les servir comme ses maîtres. Tchuhi, après la mort de son père, se rendit suivant ses ordres auprès de ces trois sages, résolu de se donner tout entier à l'étude sous leur direction : il y fit tant de progrès, que dans peu de temps il fut en état de subir l'examen du doctorat, & l'obtint dès la première fois. Il fut ensuite créé petit mandarin à Tong-ngan-hien; mais cet emploi le détournant trop de ses études, il l'abandonna pour aller trouver Li-tong de Yen-ping qui avoit étudié fous Lo-tsong-yen, qu'on disoit lui avoir fait part des plus beaux secrets qu'il possédoit; il fit le chemin à pied, poussé par un desir violent de s'instruire; c'est de lui qu'il apprit que la science consiste à épuiser les lumières de la raison & à communiquer ce qu'on sait; à éviter habilement les pièges de l'erreur, & à suivre en tout la voie de la vérité.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1173.

1173. Hiao-tsong.

Tchu-hi s'acquit bientôt la réputation de favant, & fut mandé plusieurs fois à la cour pour occuper des emplois importans; il refusa d'abord d'y aller, ensuite il se rendit aux instances réitérées, & accepta les postes qu'on lui offroit; mais il les quitta à plusieurs reprises, parce qu'il n'y trouvoit pas assez de temps de reste pour vaquer à l'étude : dans la suite il y vir moins de difficultés.

L'empire jouissoit alors d'une paix prosonde, & les Tartares vivoient en bonne intelligence avec les Song, par la prudence & la sagesse de Oulo qui aimoit la paix, & qu'on peut regarder comme le plus grand prince qu'aient eu les Kin. Sentant la vieillesse approcher, il s'occupa sérieusement à

Tome VIII.

Gggg

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1173.
Hiao-tfong.

prolonger au delà de sa vie le bonheur de ses sujets: son principal soin sut d'instruire le prince qu'il destinoit à être son successeur, & de le rendre digne du trône qu'il devoit occuper; c'est dans cette vue qu'il sit traduire en sa langue naturelle les livres classiques de la Chine & les plus beaux traits de l'histoire des empereurs & des princes, asin qu'excité par ces grands exemples il sût porté à les imiter.

Cependant il ne vouloit pas qu'on laissât perdre les anciens usages, & il disoit souvent au prince héritier, qu'il prenoit plaisir à rappeller dans sa mémoire les coutumes de ses ancêtres & le souvenir de leurs grandes actions; qu'il se plaisoit encore à entendre chanter les chansons populaires de leur temps. Dès votre plus tendre jeunesse, disoit-il aux grands devant le prince héritier, votre unique étude a été celle des coutumes Chinoises, & vous ne savez presque rien de la simplicité & de l'excellence de celles de la nation des Nutché; si vous négligez d'apprendre nos lettres & notre langue, c'est le moyen d'essacer la mémoire de votre origine; oubli dans lequel il seroit honteux de tomber: & pour prévenir une pareille ignorance, je veux que vous fassiez une étude particulière de ces usages, & que vous y fassiez instruire vos ensans.

1174.

L'an 1174, le premier jour de la onzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1175.

L'an 1175, à la neuvième lune, Oulo, roi des Kin, donna une preuve de son équité; Tchao-oueï-tchong, gouverneur de toute la partie occidentale du royaume de Corée, qui s'étendoit depuis la montagne Tsé-peï-ling jusqu'au sleuve Yalo-kiang & comprenoit plus de quarante villes, se révolta contre son prince & se déclara sujet des Kin, auxquels il

envoya un de ses officiers pour leur en donner avis. Oulo répondit à ce député avec sa tranquillité ordinaire: » Vous vous trompez, & Tchao-oueï-tchong aussi si vous me royez capable d'approuver une trahison quelque avantage qu'elle pût me procurer; j'aime les peuples de quelque nation qu'ils soient & je voudrois les voir tous en paix: comment avez-vous pu me soupçonner d'une pareille bas-sesse. Il sit saissir cet officier, & l'envoya au roi de Corée. Ce prince, outré de la persidie de Tchao-oueï-tchong, lui sit trancher la tête.

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1175.
Hiao-tfong.

L'an 1176, le premier jour de la troisième lune, il y cut = une éclipse de soleil.

1176.

A la quatrième lune, Touchan-tsévouen offrit au roi des Kin la traduction en langue Nutché, qu'il avoit faite par ses ordres, des principaux endroits de l'histoire des Han occidentaux; ce prince l'approuva & la fit publier: ensuite il fit choisir trente à quarante jeunes gens qu'il confia à Ouenti-hantita, lui ordonnant de leur expliquer le sens des anciens livres, & de leur enseigner à écrire poliment, ainsi que les règles de la poésie.

Ce fut à ce sujet qu'il dit aux grands de sa cour: "Les manciennes loix des Nutché étoient simples, équitables, sans fard & sans artifice, & quoiqu'alors nos ancêtres manquâssent de savoir & de livres, la nature seule leur apprenoit à sacrisser au Tien; ils savoient honorer leurs parens, ils respectoient les vieillards, exerçoient l'hospitalité envers les étrangers & gardoient la foi à leurs amis, comme nos annales en sont preuve. Voulez-vous marcher sur leurs traces? rendez-vous leurs livres familiers, & grayvez-les dans votre mémoire. Je vois beaucoup de gens que

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1176.
Hido-tfong.

"l'espoir d'être heureux porte à honorer le Foé, & à qui la pausse doctrine de Lao-tsé fait illusion; dans ma jeunesse, j'étois un des zèlés désenseurs de cette secte; mais je n'ai pas tardé à m'appercevoir de mon erreur & à m'en désables. Qui veut être heureux doit honorer le Tien; si cet auguste Tien place le souverain au-dessus de ses sujets, c'est afin qu'il les gouverne avec sagesse; lorsqu'il les aime véritablement, & qu'il les traite avec douceur, le bonheur ne peut leur échapper.

1177.

L'an 1177, à la première lune, le roi de Corée envoya un homme de confiance au roi des Kin, avec des présens, pour reconnoître le service qu'il lui avoit rendu en l'avertissant de la révolte de Tchao-oueï-tchong; parmi ces présens, il y avoit une ceinture garnie de diamans d'un prix assez modique. Les courtisans du monarque en furent choqués, & lai dirent que ces pierres étoient des plus communes & qu'elles n'avoient que l'apparence de pierres précieuses. Oulo leur répondit: "Il manque sans doute au roi de Corée des gens qui se connoissent en diamans, je veux bien croire qu'ils les mont pris pour tels; d'ailleurs il ne faut pas juger les hommes par la valeur de leurs présens, mais par leur vertu; puis-je sans cesser d'être juste les renvoyer pour une raison aussi privole, & pensez-vous qu'un tel procédé sût consorme aux règles de l'équité «.

Le premier jour de la neuvième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1178.

Sieï-kouo-gen, un des censeurs de l'empire, voulant rétablir la paix parmi les gens de lettres, & appaiser les querelles qui s'éternisoient entre les partisans de Tching-y & ceux de Ouang-ngan-ché, supplia l'empereur de désendre les livres

de l'un & de l'autre dans tout l'empire, & de menacer des peines les plus graves ceux qui contreviendroient à cette défense. Tchao-yen-tchong, mandarin du conseil secret de l'empereur & un des plus fameux désenseurs de Tching-y, présenta peu de temps après un placet, dans lequel voilant avec adresse l'intérêt qu'il prenoit à la doctrine de ce lettré, il s'exprimoit ainsi:

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1178.
Hiao-tsong.

" Il existe dans l'empire une coutume ancienne & conf-» tamment suivie dans l'examen des gens de lettres & le » choix des livres d'où l'on tire les sujets sur lesquels ils doi-» vent travailler; pourquoi vouloir ajourd'hui fous des pré-» textes frivoles substituer à ces livres le Sing-li & en faire » comme la base de la doctrine de l'empire? pourquoi présérer » un livre dans lequel on ne sçait qui l'emporte des erreurs » ou des discours légers & superficiels destinés à nous séduire? » La doctrine qui doit être l'objet de l'étude des gens de » lettres & à laquelle ils doivent se conformer, est contenue » dans nos six livres classiques, sur le sens desquels il faut » s'en tenir aux explications des sages qui nous ont précédés, » & tel est le modèle sur lequel ils doivent se former. Mais » ouvrir un champ nouveau, vouloir qu'on exalte des prin-» cipes incompatibles avec la raison, & qu'on trouve mer-» veilleux des mots vuides de sens, traiter de vrai respect une » foumission teulement apparente, donner au faux l'avan-» tage sur le vrai, ce seroit miner sourdement la vraie doctrine » reçue parmi nos lettrés, & n'exiger d'eux qu'une vertu sans » action & fondée uniquement sur des pratiques exterieures. » Je supplie donc votre majesté d'ordonner, à ceux qui ont » en main cette affaire, de manifester aux gens de lettres la » doctrine que votre auguste dynastie approuve, & d'indiquer

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1178.
Hiao-tfong.

1179.

IISO.

» celle qu'elle rejette «. L'empereur approuva ce placet, & voulut qu'on remît les choses sur l'ancien pied.

L'année 1179 fut d'une stérilité extrême. L'empereur, touché du malheur de ses sujets, ordonna à tous les grands & aux officiers qui occupoient un certain rang dans les provinces de dire avec liberté à quel vice du gouvernement ils jugeoient qu'on dût attribuer cette calamite: Tchu-hi, nommé depuis peu commandant des troupes de Nan-kang, présenta un mémoire assez long, dans lequel il peignoit la misère des peuples, & suggéroit les moyens de les soulager sans qu'il en coûtat rien à l'empereur. Il avançoit que le plus prompt & le plus sûr étoit de réformer une partie des troupes, & d'occuper les foldats qui seroient licenciés, à défricher des terres incultes qu'on leur donneroit en propre, & sur lesquelles on ne mettroit, pendant quelques années, aucune imposition; qu'alors les dépenses devenant moindres, l'empereur exigeroit moins de son peuple, qui se trouveroit par-là plus à l'aise. Il ajoutoit que pour obvier aux évènemens qui pourroient naître de cette réforme, on obligeroit les gouverneurs des provinces d'exercer aux évolutions militaires la jeunesse de leurs départemens, pour la mettre en état de marcher au besoin. Sur ce plan, l'empereur chargea Tchu-hi de la répartition du tiz, du thé & du fel public de la province de Kiang-si.

de ce temps-là, & ami intime de Tchu-hi; dès son bas âge, on vit éclorre en lui le germe des plus grands talens, que son goût décidé pour l'étude sit fructifier de bonne heure; ces heureuses dispositions combloient de joie Tchang-sun, son

L'an 1180 mourut Tchang-ché, un des plus fameux lettrés

heureuses dispositions combloient de joie Tchang-siun, son père, dont il étoit tendrement aimé. Les jeux de son ensance

étoient de cultiver sa mémoire, & d'y placer par ordre les traits les plus frappans de justice, d'équité, de piété filiale qu'il rencontroit dans ses livres; quand il eut acquis un peu plus d'âge, son père le mit sous la discipline de Hou-hong qui jouissoit alors de la plus haute réputation. Hou-hong ayant dit dans les premières leçons qu'il donna à ses disciples, que la base de la doctrine de Confucius étoit la charité & la bonté du cœur, Tchang-ché comprit sans peine les motifs qui l'avoient porté à fonder sa philosophie sur ces deux vertus, & les développa devant son maître avec tant de sagacité, qu'il s'écria que ce jeune homme seroit un jour compté parmi ses vrais disciples; en effet, il fit tant de progrès dans les lettres, qu'il acheva ses études à un âge où d'autres les commencent : il fut recu docteur dans la première jeunesse, & revêtu de plusieurs emplois dont il sçut allier les obligations avec sa passion pour l'étude : il a laissé plusieurs ouvrages, entre autres, des commentaires sur le Lun-yu & sur le Mong tsé, une explication de la figure Tai-ki relativement à l'Y-king, un livre sur la chronologie de l'histoire, sous le titre de King-chi-ki-nien, & quelques autres moins étendus. Il mourut à l'âge de quarante-neuf ans fort regretté des favans, & principalement de l'empereur qui l'honoroit de son estime.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1180. Hiao-tfong.

Liu-tsou-kien, qui florissoit vers le même temps, étoit == ami de Tchu-hi & de Tchang-ché & marcha sur les traces de ce dernier. Il descendoit à la cinquième génération de Liu-y-kien, & son père se nommoit Liu-hao-ouen. Il s'adonna principalement à l'étude de l'histoire, il avoit même commencé deux ouvrages en ce genre sous les titres de Tou-chu-ki & Ta-ssé-ki, mais il ne les acheva pas; il laissa aussi un com-

1181.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1181. Hiao-tfong.

1182.

mentaire fur l'Y-king, intitulé Kou-tcheou-y, un fur le Chu-king, qui a pour titre Chu-koué, & quelques autres de peu de valeur.

Tchu-hi faisant un jour la visite de différens lieux de sa jurisdiction, vint à Taï-tcheou; le peuple accusa de malversation le gouverneur, nommé Tang-tchong-yeou: Tchu-hi les écouta attentivement, & après avoir discuté les chefs d'accusation, il trouva qu'ils étoient fondés. Ce gouverneur étoit parent & compatriote de Ouang-hoai, alors ministre d'état; ce dernier ayant appris que Tang-tchong-yeou étoit accusé par le peuple, ne vit d'autre moyen pour soustraire son ami au châtiment qu'il méritoit, que de faire monter Tchu-hi à un emploi plus relevé qui lui ôtât toute jurisdiction sur Tai-tcheou. Tchu-hi comprit le dessein du ministre, refusa le poste qu'on lui donnoit, & envoya à l'empereur un placet où il demandoit que Tang-tchong-yeou fût cassé. Quang-hoai intercepta le placet & l'empêcha de parvenir jusqu'à l'empereur; Tchu-hi en fut indigné, il revint à la charge jusqu'à six fois de suite, à la fin Quang-hoai se vit contraint, pour arrêter les poursuites de Tchu-hi, de tirer son parent de Taï-tcheou, & de lui donner un autre emploi à la cour.

1183.

L'an 1183, le premier jour de la onzième lune, il y eut une éclipse de soleil.

1184.

Plusieurs années s'étoient écoulées depuis que Oulo, roi des Kin, avoit fixé sa résidence à Yen-king & n'avoit fait aucun voyage en Tartarie; cette année il voulut revoir sa patrie encore une sois, & partit à la troisième lune pour Hoeï-ning-sou. Avant son départ, il remit le gouvernement de ses états au prince héritier, qui s'excusa de le prendre, alléguant son incapacité & son peu d'expérience.

Oulo

Oulo lui dit pour le rassurer: » Le gouvernement n'est point » une chose si disticile que vous le pensez; agissez avec un ches vœur droit & sans détour, éloignez de votre personne sous les flatteurs & les fourbes, les disticultés s'applaniront, minsensiblement les affaires vous deviendront familières, & si l vous en coûtera peu pour régner «.

De l'Ere Chrétienne. Song. 1184. Hiao-tsong.

1185.

Lorsqu'il arriva à Hoci-ning-sou, la joie qu'il cut de revoir = sa patrie le porta à saire publier une amnistie dans tout le pays des Nutché; ce ne sut pendant plusieurs jours que sestins & setes où il invita sa samille, au sein de laquelle il ne s'étoit jamais retrouvé avec tant de satisfaction: cependant comme ses grands le pressoient souvent de retourner à Yen-king, la seule idée de ce retour diminuoit une partie du plaisir qu'il éprouvoit dans ce sejour.

"Vous me pressez sans cesse, leur dit-il un jour, de retourner à Yen-king; cette réslexion remplit mon cœur d'amertume, je ne saurois me déterminer qu'avec peine à quitter le pays de mes ancêtres & à abandonner ma patrie; je veux au moins qu'après ma mort vous y rapportiez mon corps & que vous l'ensevelissiez auprès du tombeau de Akouta, l'un de mes aïeux; je vous recommande de ne point négliger la seule preuve que j'exige de votre attanchement « Quelque temps après il retourna à Yen-king où il perdit le prince héritier, ce qui l'obligea de reprendre le gouvernement de ses états & de donner tous ses soins à l'instruction de Madacou, l'aîné de ses petits-fils, asin de le rendre digne du trône où il devoit monter après lui.

L'an 1186 qui étoit intercalaire, au commencement de = la huitième lune, il y eut une conjonction du foleil, de la lune & des cinq planètes à l'étoile *Tohin*.

I186.

Tome VIII.

Hhhh

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1187. Hiso-tfong. L'an 1187, à la neuvième lune, mourut Kao-tsong, âgé de quatre-vingt-quatre ans; l'empereur régnant parut très-sensible à sa perte, & porta le deuil de ce prince l'espace de trois années comme s'il eût été son père, en quoi il ne sut point imité des grands, qui ne le portèrent que trois mois suivant la coutume.

L'empereur se hâta d'envoyer Oueï-po, un de ses officiers, au roi des Kin pour lui donner avis de la mort de Kao-tsong, & lui offrir une partie des bijoux qu'il avoit laissés en mourant. Oulo ayant remarqué parmi ces présens cinq pièces enrichies de pierres précieuses d'un grand prix, vingt autres travaillées en verre, avec le carquois, l'arc & le sabre de Kao-tsong, il les remit à Yen-ssé-lou qui avoit accompagné Oueï-po, en lui difant : » Voilà les choses que l'empereur » défunt estimoit le plus, je ne saurois me résoudre à en » priver fon fuccesseur; reprenez ces bijoux & qu'il les con-» serve précieusement, afin de se ressouvenir de lui «; après quoi il les renvoya, & députa avec eux un officier de sa cour, qu'il chargea, en son nom, de faire les cérémonies ordinaires devant le cercueil de l'empereur défunt, dont le corps ne fut porté au lieu de sa sépulture qu'à la troisième lune de la même année.

1188.

Cependant l'empereur vaquoit sans relâche aux affaires du gouvernement; il recevoit les placets des mandarins, qu'il mandoit fréquemment pour prendre leurs avis, & s'occupoit jour & nuit de ce qui pouvoit accroître la prospérité de l'empire. Tandis qu'il se donnoit tant de mouvemens, Tchu-hi vint à la cour, & obtint de ce prince une audience pendant laquelle il déclama fortement contre l'eunuque Kan-pien à qui il avoit accordé sa consiance, & demanda qu'il sût

dépouillé de l'emploi dont il étoit revêtu & réduit au service ordinaire du palais. » Kan-pien, lui répondit l'empereur, » a de la capacité, vous ne fauriez en disconvenir «. — » Que » n'est-il, reprit Tchu-hi, moins éclairé & moins habile! » sa méchanceté seroit moins à craindre: un méchant sans » lumières est incapable de faire beaucoup de mal«. L'empereur offrit alors à Tchu-hi de le faire assesseur du président du tribunal de la guerre, mais Tchu-hi ne voulant pas être le collègue de Lin-li qui occupoit le même poste dans ce tribunal, s'excusa de l'accepter sur des infirmités qui ne lui permettroient pas de s'acquitter dignement d'un tel emploi, & il sollicita celui de mandarin des cérémonies.

DE L'ERE CHRÉTIENNE SONG. 1188. Hiao-tfong.

Lin-li n'étoit pas moins habile que Tchu-hi. Ces deux lettrés s'étoient brouillés à la fuite d'une dispute sur l'Y-king où ils s'échauffèrent beaucoup l'un & l'autre sans convenir de rien, & ils n'avoient rapporté de cette conférence qu'un fond intarissable d'inimitié & une jalousie que le temps ne put affoiblir. A peine Lin-li avoit-il quitté Tchu-hi qu'il rencontra un de ses amis, auquel il dit: » Tchu-hi passe pour être » habile; c'est s'abuser étrangement que de regarder comme » tel un homme superficiel, qui n'a d'autre mérite que » d'avoir sçu s'approprier quelques passages de Tchang-tsaï & » de Tching-y; il s'en fait honneur aux yeux de ceux qui igno-» rent son plagiat, & se vante d'avoir sais le point de la vraic » doctrine : il a l'impudence de publier par-tout ses préten-» dues découvertes & le bonheur d'en imposer à quelques » ignorans qu'il a rangés au nombre de ses disciples. Croyant » marcher sur les traces de Confucius & de Mong-tsé, il » imite la conduite que tinrent ces deux grands-hommes dans » un temps où l'empire étoit déchiré par tant d'intrigues &

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1188.
Hico-tfong.

» de factions. Séduit par l'espoir chimérique de placer son » nom à côté du leur, il rode de tous côtés, s'insinue dans » les esprits, & donne lieu, par cette conduite, de soup-» conner qu'il travaille à souffler le seu de la révolte«.

Lin-li ne s'en tint pas là, dès qu'il eut vent de ce qui s'étoit passé à l'audience que l'empereur avoit accordée à Tchu-hi, & que ce prince pensoit à le lui donner pour collègue, il crut devoir s'y opposer; en conséquence, il présenta contre Tchu-hi un placet, dans lequel, après avoir dévoilé son plagiat, il disoit: » Tchu-hi enflé d'une vaine réputation, » a fait agir secrètement, & plusieurs fois, auprès de votre » majesté, pour lui inspirer la pensée de l'élever aux pre-» mières charges, tandis que par un fentiment de l'orgueil » le plus raffiné, il les refusoit à haute voix, afin d'engager » ses disciples à redoubler leurs éloges, & d'exciter ceux qui » font chargés du gouvernement à le produire devant elle » comme le plus grand homme de l'empire. C'est ce qu'il a » fait publier en arrivant ici, & votre majesté trompée par la » voix du peuple, dont il a su se concilier la bienveillance, » l'avoit nommé à un grade infiniment au-dessus de son » mérite, dans le même tribunal où elle a daigné me placer: » il l'a cru cependant trop au-dessous de lui, & a cu la témé-» rité de le refuser. Se parant des dehors de la vertu, la doc-» trine de Tchang-tsaï & de Tching-y auroit-elle appris à » cet orqueilleux à dédaigner vos bienfaits? Votre majesté » l'ayant nommé à un emploi qui est de ma jurisdiction, » j'ai cru qu'il étoit de mon devoir de le lui faire connoître, 25 & si j'eusse tardé à le faire je me serois rendu indigne de » ses bontés & complice de son crime; je supplie donc » votre majesté de le casser de sa charge, & de lui faire

» connoître & à ceux qui seroient tentés de l'imiter, la = manière dont ils doivent la servir.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1188.
Hiao-tfong.

L'empereur ne put s'empêcher de dire, après avoir lu ce placet, que Lin-li outroit les choses, & que l'animosité en avoit dicté une partie; cependant pas un des grands qui étoient présens n'osa rompre le silence en faveur de Tchu-hi, mais le secret transpira bientôt, & la chose sit beaucoup d'éclat. Yé-ché, un des premiers mandarins de la cour, se chargea de désendre Tchu-hi, & présenta un mémoire pour le justisser; l'empereur le laissa fans réponse; néanmoins, pour contenter les deux partis, il donna à Lin-li le gouvernement de Tsuen-tcheou, & à Tchu-hi un emploi médiocre & relatif aux cérémonies dans un des moindres tribunaux de la cour.

Le premier jour de la huitième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1189, à la première lune, mourut Oulo, roi des = Kin, âgé de soixante-sept ans; Madacou, son petit-sils, lui succéda. Après la mort du prince héritier il avoit pris soin de le former & de lui donner les lumières nécessaires à un souverain qui veut gouverner par lui-même.

Oulo fut sans contredit un des plus sages princes qui eussent régné sur les Tartares Kin. Oulintachi, son épouse légitime, étant morte, il ne voulut pas qu'aucune autre jouit de la place qu'elle avoit occupée dans son palais & dans son cœur. Ce bon roi étoit simple & ennemi de tout sasse; ses meubles n'avoient rien qui se sentit de la magnificence des hommes de son rang; aucun de ses uslensiles n'etoit d'or ni d'autre matière précieuse, & loin d'augmenter la somptuosité de sa

1139.

De L'Ere Chrétienne. Son G. 1189. Hiao-tsong. table, il ne cherchoit qu'à la diminuer, en se réduisant au simple nécessaire: » Je crains, disoit-il fréquemment à ses » grands, que les dépenses de ma bouche n'affament mon » peuple; toutes les fois que je vois couvrir ma table, l'image » de mes sujets souffrans & manquant de subsistance vient » s'offrir à mon imagination: mon cœur rempli d'amertume » a peine à se soulager, un soupir m'échappe, & les mets » qu'on me sert me deviennent insipides «.

Ce sage prince ne formoit aucune entreprise de quelque importance, sans en avoir conféré avec ses mandarins, dont il prenoit volontiers les avis ; jamais on ne le vit punir ceux qui, enhardis par sa bonté, lui parloient avec franchise; jamais une remontrance trop libre, une parole peu respectueuse, mais dictées par un zèle ardent, n'excitèrent sa colère. Il craignoit qu'en s'élevant avec rigueur contre cette noble audace, qui veille à la gloire des princes, & écarte de leur trône tout ce qui pourroit la ternir, au risque même de leur déplaire, la crainte n'enchaînât leur langue, & ne mît entre la vérité & lui un rempart inaccessible. Il avoit une sorte de tendresse pour sa patrie, & n'oublia rien pour y introduire les meilleures coutumes; il fit traduire en sa langue tous les livres classiques de la Chine, l'histoire & les autres ouvrages qu'il crut propres à concourir à son dessein; ami de la paix, il s'efforça de la procurer à ses peuples, & de la maintenir contre les entreprises de ceux qui cherchoient à la troubler dans ses états. La justice s'y rendoit avec tant d'exactitude & l'amour du devoir étoit devenu si puissant sur le cœur de ses sujets, que malgré l'étendue immense de pays dont il étoit le maître, il y eut sous son règne des années où on ne trouva

pas plus de quinze à dix-huit criminels qui eussent mérité la mort; c'est ce qui porta ses peuples à lui donner le nom de petit Yao ou de petit Chun.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1189.
Hiso-tiong.

Le premier jour de la deuxième lune, il y eut une éclipse de soleil.

A la mort de Kao-tsong, l'empereur HIAO-TSONG qui régnoit alors, résolut d'abdiquer l'empire & de le céder à Tchao-chun son troisième fils & prince de Kong, qu'il avoit désigné son successeur, après avoir perdu ses deux aînés; il s'en étoit souvent expliqué en présence des grands: cette année il manda Tcheou pi-ta, un de ses ministres, pour en dresser l'acte de cession qu'il rendit public à la seconde lune. Après avoir placé lui-même son fils sur le trône, il le sit reconnoître des grands; ensuite revêtu de ses habits de deuil, il lui céda aussi le palais impérial, & alla loger dans un autre qu'il avoit eu soin de se faire préparer avant son abdication.

#### KOUANG-TSONG.

La Chine a eu peu d'empereurs plus infortunés que Kouang-tsong; il sembloit digne d'un trône, auquel il n'avoit été élevé que fort tard : on espéroit qu'un prince de quarante ans, ayant acquis de l'expérience, seroit plus capable de soutenir le poids de la couronne; mais l'enfance des hommes médiocres se prolonge dans l'âge mûr, ou plutôt elle dure autant que leur vie. Kouangtsong, d'un naturel timide & d'un esprit borné, sut toujours sous la tutelle de Li chi, son épouse, à qui il accorda trop tôt le titre d'impératrice. L'aversion invincible qu'il avoit pour le travail,

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1189.
Kouang-tfong.

cimenta l'autorité d'une femme impérieuse & colère : enchaîné à un joug qu'il n'avoit pas la force de secouer, il se laissa si fort dominer par cette princesse, qu'après lui avoir attiré la réputation de mauvais sils, & slétri sa gloire de mille manières, elle lui arracha le sceptre pour le mettre entre les mains du prince qu'elle avoit eu de lui.

Les troubles que l'impératrice Li-chi excita dans la famille impériale, n'étoient pas les seuls malheurs dont les peuples eussent à gémir. La guerre continuelle que se faisoient les lettrés, pour faire prévaloir leur doctrine, allarmoit les vrais patriotes: en esset, elle étoit poussée à un tel point, qu'ils auroient bouleversé l'empire, si on n'eût pensé à réprimer l'audace & la fureur des deux partis. Les désordres que causoient ces disputes éternelles animèrent le zèle de Lieoukouang-tsou, & l'engagèrent à présenter au nouvel empereur le mémoire suivant:

"Si l'on voit aujourd'hui les bons & les méchans combattre pour leur sentiment avec une égale opiniâtreté &
"user des mêmes invectives, c'est qu'il n'est pas facile de
distinguer parmi les cris de tant de lettrés l'opinion qu'on
doit embrasser. Quoique le but de toutes ces disputes soit
la vérité, on se flatte en vain d'y parvenir par des injures
des déclamations: de pareils moyens ne servent qu'à
produire & à entretenir une fermentation dangereuse dans
les esprits, & loin de contribuer au bonheur de l'empire,
elle pourroit le conduire à sa perte. Votre auguste famille
court même de grands risques, & votre majesté ne peut
y penser trop sérieusement.

» Les plus habiles docteurs dont la Chine puisse se glovrisser, ont vécu dans les premiers siècles, & quoiqu'ils n'eussent

" n'eussent pas tous les moyens que nous avons d'établir un gouvernement serme & stable, cependant, suivant ce que l'histoire nous apprend, l'empire florissoit de leur temps, & jouissoit d'une paix prosonde; sa constitution étoit montées suissi sages que solides.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1189.
Kouang-tsong.

1190.

"Sous les empereurs Tchin-tsong & Gin-tsong la saine = doctrine régnoit encore sans opposition; cet état n'étoit in moins paisible ni moins florissant; Ouang-ngan-ché sut le premier qui y porta atteinte; séduit par ses fausses idées fur la doctrine, il écarta les sages qui auroient pu le détromper, & leur substitua des gens à qui il avoit sait adopter ses erreurs: il auroit tout anéanti, si ces mêmes fages ne s'y sussent généreusement opposés. Il n'y a plus eu depuis cette époque qu'une alternative de faux & de vrai qui a ensanté la guerre, où les disputes sur la doctrine nous ont plongés.

» Lorsque je vins à la cour pour la première fois, j'y » entendis parler des différens sentimens qu'on y suivoit, » mais je ne soupçonnois pas qu'il se formât des partis puis» sans qui ne s'occupâssent que de leur ruine réciproque; la 
» deuxième sois que j'y suis venu, j'ai vu avec douleur ces 
» partis tout formés, les grands les plus zèlés & les plus 
» éclairés, les censeurs les plus intègres & les plus hardis 
» traités en criminels & dépouillés de leurs charges, j'ose 
» dire que c'est faire triompher la mauvaise doctrine comme 
» sous le règne de Tché-tsong, & je ne vois pas quelle dif» férence on peut mettre entre son règne & celui-ci?

" C'est pour prévenir les maux dont l'empire est menacé, " que je supplie votre majesté, au commencement de son Tome VIII. Iiii

De l'Ere Chrétienne. Song.

1190. Kouang-tsong. » règne, d'examiner avec soin ceux auxquels elle se propose » de faire part du gouvernement, & d'enjoindre à ceux qui » les produisent de s'instruire à fond de la doctrine qu'ils sui-» vent; de déterminer sans équivoque l'opinion à laquelle » on doit demeurer inviolablement attaché; de distinguer » ses fidèles sujets des hommes de parti ; de ne pas permettre » que chacun suive à sa fantaisse les sentimens qu'il lui » plaît; de punir sévèrement ces bouteseux qui se nourrissent » d'intrigues & de factions, & de rendre enfin la paix à » l'empire : le peuple en sera plus heureux, & votre auguste » famille comblée des bénédictions de ses sujets s'affermira » fur le trône de ses ancêtres. Si votre majesté ferme l'oreille » à ces remontrances, qu'un sincère amour pour sa personne » nous a dictées, elle ne verra plus qu'intrigues, que caba-» les, que mandarins cherchant à se nuire mutuellement. » & à se faire le plus grand nombre de créatures pour sup-» planter leurs adversaires, sans se soucier des maux que » leur mésintelligence peut attirer sur l'état; enfin si elle » tarde à punir les mutins, les choses viendront à un point » que toute sa puissance ne suffira pas pour relever un em-» pire qu'ils auront mis sur le penchant de sa ruine «.

Lorsqu'on sut au-dehors le contenu de ce placet, plusieurs craignant les suites de l'impression qu'il pourroit faire sur l'esprit de l'empereur, suspendirent le cours de leurs disputes, & attendirent en silence le jugement qu'il en porteroit; mais soit qu'il sit peu de cas des représentations de Lieou-kouangtsou, soit que ceux qui y étoient intéressés en empêchâssent l'esset, il se contenta de louer son zèle, & ne se donna pas le moindre mouvement pour remédier à tant de maux.

L'an 1191, à la deuxième lune, les membres du tribunal des mathématiques, commencèrent à faire usage du traité d'astronomie, qui avoit pour titre, Hoeï-yuen-ly, corrigé par un mandarin de ce tribunal appellé Lieou-hiao-jong.

DE L'ERB
CHRÉTIENNE.
SONG.
1191.
Kouang-tiong.

Le nouvel empereur n'aimoit point les eunuques, & avant son avenement au trône, il avoit résolu de les faire mettre à mort sans exception; les eunuques connoissant son aversion pour eux, concertèrent entr'eux les moyens de se soustraire à sa cruauté & par les intrigues de l'impératrice, ils semèrent tant de faux bruits & lui donnèrent tant d'ombrage, que ne fachant point à qui se fier & ne pouvant vaincre ses irréfolutions, il n'eut pas la force d'exécuter son dessein. Ce prince étoit d'une santé très-foible; il tomba malade vers le même temps; l'empereur; son père, se flatta de pouvoir le guérir avec un remède qui lui étoit connu: en conséquence il le fit préparer sous la forme de pilules, à dessein de les lui donner lorsqu'il viendroit lui faire visite suivant sa coutume; les eunuques l'ayant su le redirent à l'impératrice d'un air & d'un ton qui lui firent naitre d'injustes soupçons: "L'empereur votre père, lui dirent-ils, a » fait préparer un remède qu'il veut administrer à son fils " lorsqu'il ira le voir, nous ignorons de quoi il est composé; » s'il couvoit quelque perfidie nous aurions tout à nous » reprocher en étant avertis: il est de notre devoir de pré-» venir un malheur co.

L'impératrice voulut s'assurer elle-même de la vérité de ce rapport. Elle prit des mesures si justes, qu'elle ne tarda pas à être convaincue que l'empereur faisoit en esset préparer des pilules qu'il destinoit à son sils; c'en sut assez pour fortisser ses conjectures, & lui faire ajouter soi aux bonnes intentions

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1191. Kouang-tsong. que témoignoient les eunuques. Cependant pour ne rien précipiter, elle voulut elle-même sonder ce prince : lui ayant rendu une visite, il l'invita à manger avec lui, & sur la fin du repas, elle le pria de se servir de son autorité pour saire déclarer Tchao-kou, prince de Kia, héritier présomptif de la couronne; l'empereur refusant d'y donner les mains, elle lui dit: " Pensez-vous que ma demande soit injuste? je suis semme » légitime de l'empereur, votre fils, j'ai été reconnue pour » impératrice, & le prince de Kia est mon fils; quel motif » empêcheroit qu'il fût nommé son successeur «? L'empereur choqué du ton dont elle lui parloit, s'emporta vivement contre elle & la congédia. L'impératrice furieuse se retira en murmurant, & affermie plus que jamais dans les soupçons qu'elle avoit conçus contre lui, du même pas elle alla chercher le prince son fils & le conduisit chez son époux, à qui elle dit, en fondant en larmes, que l'empereur, son père, pensoit à le faire descendre du trône & à y faire monter un autre à sa place; elle lui parla d'un ton si animé & si persuasif, qu'elle vint à bout de lui communiquer ses craintes: persuadé que son père en vouloit à sa couronne, il commença par cesser de lui rendre ses visites accoutumées, afin de lui témoigner par-là son mécontentement.

1192.

L'impératrice pleine d'ombrage & de défiance, se mit en tête que la princesse Hoang-chi déconcertoit ses desseins, & empêchoit l'empereur de désigner le prince de Kia son successeur. La tendresse que son époux avoit pour cette princesse ne contribuoit pas peu à l'affermir dans cette idée; ainsi l'ambition & la jalousse conspirant dans son cœur contre sa rivale, elle résolut de s'en désaire. Elle saissit pour cela le temps que l'empereur son époux avoit pris pour se disposer par le jeûne

au facrifice qu'il devoit faire au ciel & à la terre; pendant cette retraite, elle la fit périr secrètement, & fit courir le bruit qu'elle étoit morte subitement.

CHRÉTIENNE. SONG.

Le lendemain, jour marqué pour la cérémonie, le sacri- Kouang-tsong. fice étoit à peine commencé, qu'un vent impétueux, mêlé de pluie, éteignit toutes les lampes & forca de l'abandonner; cet évènement, joint au chagrin que lui causoient les mauvais desseins qu'on prêtoit à son père, firent tant d'impression sur Kouang-Tsong que sa maladie empira. Devenu incapable de vaquer aux affaires du gouvernement, il en remit les rênes à Li-chi, dont l'orgueil monta à son comble.

Dès que Hiao-tsong apprit la maladie de son fils, il accourut au palais, & témoigna son indignation à l'impératrice, lui reprochant que sa mauvaise conduite donnoit le coup de la mort à son époux. Cete vive apostrophe n'eut d'autre effet que d'aigrir encore plus une femme impérieuse & d'augmenter la haîne qu'elle lui portoit.

L'an 1193, à la troissème lune, l'empereur se trouvant = en état d'agir, donna audience aux grands, qui lui représentèrent les fâcheuses suites que pouvoient entraîner sa conduite à l'égard de son père; que tout l'empire étoit scandalifé de la division qui régnoit entre cux, & qu'il devoit à ses sujets l'exemple du respect & de l'amour filial. Il approuva leurs raitons, & se disposoit à revoir son père comme à l'ordinaire, mais l'impératrice para encore ce coup, & fit évanouir toutes ses resolutions: elle le détourna d'y aller.

Un si mauvais exemple, qui ne pouvoit manquer d'être public, révolta étrangement tous les esprits, & on s'en plaignit hautement : le peuple unit sa voix a celle des mandarins, & ceux-ci, jaloux de leur devoir, ne lui donnèrent

11)3.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1193. Kouang-tfong.

point de relâche jusqu'au solstice d'hiver, l'exhortant fréquemment à faire cesser ce scandale. Voyant que toutes leurs représentations étoient inutiles, & résolus de faire un dernier effort, ils s'assemblèrent en corps & le pressèrent vivement. L'empereur ne céda pas d'abord à leurs inftances; mais Tchao-ju-yu, président du tribunal des mandarins, s'étant rendu au palais pour le même dessein, il lui peignit avec des couleurs si vives les malheurs qui naîtroient de son obstination, & la tache qu'une telle conduite imprimeroit à son nom, qu'il consentit à donner l'exemple de la piété filiale en allant voir son père, & en oubliant le passé. L'impératrice en frémit, & toute intrépide qu'elle paroissoit, elle commença à craindre pour l'avenir : les terreurs dont elle étoit agitée la rendirent si docile qu'elle voulut accompagner fon époux dans la visite qu'il devoit rendre à son père; ils y demeurèrent fort paisiblement jusqu'au soleil couché. Cette démarche causa une joie universelle. Hiao-tsong avoit fait un accueil si gracieux à fon fils & à l'impératrice, fon épouse, qu'il y avoit lieu d'espérer un avenir plus heureux; mais l'impératrice qui ne pouvoit pardonner le refus qu'on avoit fait de déclarer le prince son fils héritier de l'empire, aveuglée par son ambition, prit les témoignages d'amitié que Hiao-tsong leur avoit prodigués pour un piège dont il couvroit ses projets: elle crut que le but de ce prince étoit de la rassurer contre les craintes qu'avoit pu lui inspirer l'avis des eunuques; dans cette pensée, elle se servit de l'ascendant qu'elle avoit sur l'esprit de son époux, & l'indisposa plus fort que jamais contre son père. Il passa une année entière sans paroître au palais de l'empereur, son père, non que les mandarins

s'endormissent sur leur devoir. Ces généreux oshciers renouvelloient chaque jour leurs instances; chaque jour ils faifoient entendre le cri de l'honneur aux oreilles de ce prince insensible. Sourd à leurs remontrances, il ne faisoit aucune Kouang-tsong. réponse à leurs placets, & s'obstinoit à vivre éloigné de son père. Cent vingt-huit lettrés crurent qu'en se réunissant pour la même cause, ils vaincroient son opiniâtreté; mais foible contre les intrigues d'une femme hautaine & sans vertus, ce prince résista à la voix de ces sidèles sujets & leur mémoire demeura encore sans réponse : cependant il le disposa un peu à écouter Yen-ché, qui plus adroit ou plus heureux que les autres, vint seul à bout de l'ébranler. L'habile mandarin saississant un de ces momens d'inconséquence dont son épouse sayoit si bien tirer parti pour l'avilir, il le mit à profit pour le bien de l'empire & la gloire de son maître, qui, vaincu enfin, promit de se réconcilier avec son père & tint parole.

A la douzième lune de cette année, mourut Li-gin-hiao, roi des Hia, qui régna cinquante-cinq ans; il fut le premier qui fonda un collége dans ses états pour l'instruction de la jeunesse. Il avoit cet établissement tellement à cœur qu'il le visitoit souvent, & ne dédaignoit pas d'y donner des lecons lui-même. Dans ces exercices lorsqu'il parloit de Confucius, c'étoit toujours sous le nom de Ouen-siuen-ti, c'est-à-dire, l'empereur de la véritable éloquence. On ne peut nier qu'il n'v cût de la sagesse & de la profondeur dans ses vues, mais la fermeté lui manqua: il n'eut pas la force d'être empereur, & les grands abusant de son indolence, s'emparèrent de toute l'autorité & donnèrent de violentes secousses à la constitution de son état; son fils Li-chun-yeou lui succéda.

DE L'ERE SONG.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1193.
Kouang-tsong.

Vers la fin de l'année arriva à la cour impériale un envoyé du roi des Kin, pour assister aux cérémonies accoutumées du nouvel an. Les louanges excessives que les disciples de Tchu-hi donnoient à leur maître avoient ébloui la cour des Kin. On y sçut qu'il n'étoit employé à la Chine qu'à des assaires de peu d'importance, & comme l'idée que ces Tartares avoient de sa science étoit très-dissérente de celle des mandarins Chinois, ils résolurent de réparer en partie la prétendue injustice qu'on lui avoit faite; c'est ce qui engagea leur envoyé à s'informer de sa demeure, aussi-tôt après son arrivée; les mandarins en ayant eu avis, le privèrent de cette satisfaction: pour frustrer Tchu-hi des honneurs qui l'attendoient & dont ils étoient jaloux, ils le firent nommer gouverneur de Tan-tcheou dans la province de Hou-kouang, où il eut ordre de se rendre sans dissérer.

1194.

Le premier jour de l'an 1194, l'empereur régnant rendit visite à son père suivant l'usage, mais ce sut pour n'y plus retourner. Peu de temps après, le vieil empereur tomba ma-lade; il étoit du devoir de son fils de se transporter en personne dans son palais & de s'instruire de son état, cependant, loin d'y aller lui-même, il eut assez de durcté pour n'y envoyer personne. Croupissant ainsi dans une criminelle indissérence, il assecta une insensibilité qui jusqu'à lui étoit sans exemple. Les grands, témoins de sa barbarie, voyant qu'à la quatrième lune il résistoit encore à toutes leurs remontrances, plus de cent d'entre eux, indignés, apportèrent la démission de leurs charges, & lui demandèrent permission de se retirer de la cour, à quoi l'empereur s'opposa fortement.

A la cinquième lune, la maladie de son père augmenta, & on commença à désespérer de sa guérison; les remontrances

furent

furent plus vives que jamais; enfin Tchin-fou-leang, outré de l'opiniâtreté de l'empereur, ne voulant plus servir un homme qui s'étoit dépouillé des sentimens de la nature, se rendit au palais pour remettre les provisions de sa charge, & retourna dans sa province, d'où il rendit compte des motifs de sa retraite; cette lettre, jointe aux nouvelles instances que lui firent les ministres & les grands, portèrent l'empereur à envoyer Tchao-ko, prince de Kia, son fils, que Hiao-tsong ne put voir sans verser des larmes.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1194.
Kouang-sfong.

A la fixième lune, ce prince mourut, âgé de foixante-huit ans; les eunuques de fon palais voulurent aussi-tôt en donner avis à ceux qui s'étoient saiss du gouvernement; mais Tchao-ju-yu, craignant que Kouang-tsong ne trouvât quelque prétexte pour se dispenser de sortir, intercepta l'avis des eunuques, & le lendemain, il alla lui-même lui annoncer la mort de son père, en l'exhortant de se rendre à son palais pour la publier & prendre le deuil. L'empereur lui promit, mais les grands attendirent inutilement jusqu'après soleil couché: ce prince ne sortit point, & seignit une indisposition.

Les ministres & les grands se rendirent le lendemain matin au palais de l'empereur défunt, & publièrent le deuil qu'on devoit observer dans l'empire. S'étant revétus eux-mêmes d'habits de deuil, ils allèrent en cérémonie prier l'impératrice de donner ses ordres pour les obsèques, puisque l'empereur étoit malade; mais sur le resus de cette princesse de s'en charger, Licou-tching vint à la tête des mandarins lui présenter, au nom de tous, un placet conçu en ces termes:

» Nous avons tenté plusieurs sois, quoiqu'en vain, d'ap-» procher de votre majesté, pour nous acquitter du devoir de » sidèles sujets; nous lui avons présenté plusieurs placets Tome VIII. Kkk

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1194.
Kouang-fong.

"y qu'elle a laissés sans réponse : nous venons encore lui 
"représenter avec le plus prosond respect que si l'empereur 
"ne sort pas du palais pour rendre les derniers devoirs à 
"son père, & que les grands, qui ne peuvent s'en dispenser 
"sans crime, remplissent cette obligation sans lui, son 
"absence ne pourra manquer de choquer les peuples & 
"d'exposer la famille impériale : nous supplions au moins 
"votre majesté de faire prendre le deuil aux gens du palais 
"& de régler les cérémonies des obsèques ". La princesse 
promit de le faire.

Hiao-tsong méritoit plus de reconnoissance de sa famille, car de tous les empereurs des Song qui ont régné dans les provinces méridionales, c'est lui qui a rendu de plus grands services aux siens. Vigilant, attentif, éclairé sur ses vrais intérêts, jamais aucun ministre ne put lui en imposer comme à Kao-tsong; plein de fermeté & de zèle pour l'honneur de l'empire, il ne voulut jamais faire la paix avec les Kin qu'il n'eût effacé la honte dont des ministres perfides l'avoient couvert; il changea le cérémonial humiliant qu'ils avoient introduit, rava les noms de sujet & de tribut, & diminua les sommes d'argent & le nombre des pièces de soie que ses prédécesseurs s'étoient obligés de fournir aux Tartares; enfin il mit les affaires sur un si bon pied, qu'on espéroit voir l'empire recouvrer son ancien éclat. Il y eût réussi, si ceux qui devoient concourir à l'exécution de ses desseins ne se fussent efforcés d'y mettre eux-mêmes des obstacles.

Les grands voyant que l'empereur ne sortoit point pour les cérémonies des obsèques, délibérèrent entre eux sur la manière dont on les feroit: » On publie, dit Yé-ché, que » l'empereur est malade & ne sauroit sortir de son palais; le

» prince de Kia, son fils, est déja assez grand pour agir par » lui-même, déclarons-le prince héritier, il pourra tenir sa » place, & tout sera dans l'ordre«. Les grands approuvèrent cette proposition, & ils dressèrent un mémoire pour supplier l'empereur de déclarer le prince de Kia, héritier de l'empire; mais leur placet resta sans réponse; six jours après ils en présentèrent un second, au bas duquel l'empereur écrivit ces mots, très-bien, & il le leur fit rendre. Le lendemain les grands persuadés de la sincérité de cette réponse, écrivirent l'ordre que l'empereur devoit donner pour la déclaration du prince héritier, & le prièrent de le signer & de l'envoyer ensuite au tribunal chargé de publier ses édits; l'empereur écrivit au bas: Il y a long-temps que je foutiens le poids des affaires, je pense à me retirer pour me délasser de tant de fatigues. Cette réponse les déconcerta tous, mais sur-tout Licou-tching, qui d'ailleurs ne s'accordant point avec Tchao-ju-yu, craignit que la peine ne retombât sur lui, & faisi dépouvante il se retira de la cour.

DE L'ERE
CHRÉILENNE.
Son G.
1194
Kouang-tfong.

La fuite de Lieou-tching fit une telle impression sur les esprits, que l'empereur pour les adoucir, crut qu'il suffiroit de paroître devant ses grands; il se rendit pour cet esset dans la falle où ils étoient assemblés, mais à peine y sut-il entré qu'il tomba évanouï. Tchao-ju-yu qui jusques-la avoit été opposé à ceux qui demandoient qu'on nommât le prince héritier, changea bientôt d'avis, & se declara pour eux avec vivacité; ils résolurent, tous d'une voix, d'envoyer un d'entre eux à l'impératrice, pour la prier d'agir auprès de l'empereur, en faveur du prince son fils, & ils choisirent pour cette commission Han-to-tcheou. Celui ci étoit petit-fils, a la cinquième génération, du fameux Han-ki, & fils

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1194. Kouang-Isong.

d'une sœur de l'impératrice; il s'adressa d'abord à l'eunuque Tchang-tsong-yn, son ami, & par son entremise, il sit parvenir son placet entre les mains de cette princesse, qui n'y répondit point ce jour-là; il revint le lendemain à la charge, & fortit aussi peu avancé que la veille; piqué d'un silence si obstiné, il s'en retournoit fort mécontent lorsqu'il rencontra l'eunuque Koan-li, à qui il découvrit en détail le dessein de Tchao-ju-yu & de tous les grands; l'ennuque se chargea de diligenter cette affaire, & lui ayant dit de l'attendre, il contrefit l'affligé, & entra les larmes aux yeux chez l'impératrice sans proférer une parole. L'impératrice étonnée lui demanda la cause de son affliction : » Votre » majesté, répondit l'eunuque, a lu toutes nos histoires, y » a-t-elle vu l'exemple d'une agitation semblable à celle que » l'empire éprouve aujourd'hui«. La princesse faisant sentir à l'eunuque que ces affaires étoient au-dessus de son ministère, & qu'il ne devoit point s'en mêler : » Les évènemens » dont je parle, reprit-il, ne sont point au-dessus de la portée » des hommes ordinaires, il ne s'agit que de faits que les plus » ignorans peuvent raconter comme les lettrés; vos ministres » d'état se sont déja retirés: de tous les grands il ne reste » plus que le seul Tchao-ju-yu, qui, dans le mécontentement » où je le vois, ne tardera pas à suivre leur exemple «. Ces paroles prononcées d'un ton pathétique, & accompagnées de larmes, firent tant d'impression sur l'esprit de l'impératrice qu'elle y ajouta foi, & qu'elle en fut vivement frappée; alors pouffant un profond foupir: " Quoi donc! dit-elle, Tchao-» ju-yu, lui-même, qui porte le nom de la famille impériale, » pourroit se résoudre à l'abandonner «? — » Le nom de » Tchao, reprit l'eunuque, n'est pas la seule raison qui l'ait

» empêché de fuivre si-tôt l'exemple des autres ; l'appui qu'il » attendoit de votre majesté a eu plus de pouvoir sur lui que » tout autre motif, mais voyant qu'elle ne daigne pas » répondre aux placets qu'il lui présente, & perdant tout Kouang-tsong. » espoir, quel lien pourroit le retenir? Il y a tout lieu de » croire qu'il se retirera, & s'il prend ce parti, quelle ressource » nous reste-t-il? Dans l'état où sont les choses, votre ma-» jesté ne sauroit trop faire pour les contenter; elle doit au » moins leur laisser entrevoir quelque lueur d'espérance «. La princesse ayant su de l'eunuque que Han-to-tcheou étoit dans le palais qui attendoit ses ordres : » Dites-lui, ajouta-» t-elle, qu'il a tout à espérer, pourvu toutesfois qu'il n'y » ait point de violence, & recommandez - lui d'agir avec » beaucoup de sagesse & de prudence «. Voilà la seule réponse que j'aie à faire à leur placet.

Koan-li se hâta de rejoindre Han-to-tcheou & de lui remettre l'ordre de l'impératrice; il ajouta qu'elle iroit le lendemain au palais de l'empereur défunt, où se faisoient les cérémonies de ses obsèques, & que tous les grands eussent à s'y rendre, parce qu'elle avoit des choses de conséquence à leur communiquer. Les grands s'y étant transportés de grand matin, disposèrent toutes choses conformément à leur dessein; l'impératrice s'y rendit avec le prince de Kia, son fils; après que les grands curent salué cette princesse qui étoit cachée derrière un rideau, Tchao-ju-yu s'avança un peu & lui dit: » Nous n'avons pu apprendre, sans la plus » vive douleur, que la maladie de l'empereur le mettoit » hors d'état de rendre les derniers devoirs à son père; cette » nouvelle nous avoit portés à le supplier de déclarer le » prince de Kia héritier de l'empire; sa majesté a daigné y

DE L'ERE

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
S O N G.
1194.
Kouang-tfong.

"répondre, & a écrit de sa propre main sur un premier placet qu'elle approuvoit ces dispositions, & sur le second qu'elle ne pensoit plus qu'à se retirer & à vivre en repos; c'est cette abdication qui nous porte à prier aujourd'hui votre majesté de manisester ses volontés «. — » S'il est vrai, » répondit la princesse, que l'empereur ait pris cette résoluvion, il ne nous reste qu'à nous y conformer «. — » Nous » supplions votre majesté de considérer que la chose est de » trop grande importance pour être décidée sans de mûres » réslexions, & qu'elle doit être publiée dans tout l'empire, » vu que les historiens ne manqueroient pas d'en instruire la » postérité; ainsi nous supplions votre majesté de nous donner » elle-même ses ordres à ce sujet «.

Alors Tchao-ju-yu fit voir l'ordre qu'il avoit minuté, & que l'impératrice n'avoit plus qu'à figner. Il étoit conçu en ces termes: » La maladie continue de l'empereur l'empê» chant d'affifter aux funérailles de son père, elle l'a obligé
» à écrire de sa propre main qu'il ne pensoit plus qu'à se
» retirer pour vivre en repos; ainsi, que Tchao-kou, prince
» de Kia, monte sur le trône, & que l'empereur son père
» jouisse des mêmes titres qu'ont porté ses deux prédéces» seurs lorsqu'ils se démirent de l'empire: nous agréons cette
» disposition, & ordonnons qu'elle ait son exécution«.
La princesse l'approuva en esset & ordonna qu'elle sût exécutée.

Le prince de Kia balança quelque temps à accepter la couronne, de peur que dans la fuite on ne l'accusât d'avoir manqué à la piété filiale; mais Tchao-ju-yu lui fit entendre que le principal devoir de l'amour filial étoit de maintenir dans sa famille l'empire que ses ancêtres lui avoient laissé.

Le prince s'étant rendu à leurs instances, les grands le conduisirent sous une tente préparée à dessein, où ils le revêtirent des habits qui lui étoient destinés, & le reconnurent empereur d'une voix unanime; après quoi il se dépouilla de ces habits de cérémonie pour prendre ceux de deuil, & tenir auprès du cercueil de l'empereur désunt la place de son père qui ne pouvoit y assister; les cérémonies funèbres achevées, il déclara impératrice la princesse Han-chi, son épouse, fille de Han-ki, à la sixième génération, & nièce de Han-to-teheou; il accorda ensuite une amnistie à tout l'empire, qui apprit avec joie que les démêlés de la famille impériale étoient terminés, & qu'elle rendoit ensin les derniers devoirs à la mémoire de l'empereur Hiao-tsong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1194.
Kouang-tfong.

#### NING-TSONG.

Quoique Tchao-ju-yu & Han-to-tcheou eussent agi de concert pour mettre Ning-Tsong sur le trône à la place de Kouang-tsong, il s'en falloit beaucoup qu'ils sussent amis, & leur inimitié se fortissa dans la suite; Tchao-ju-yu eut pour récompense l'emploi de ministre d'état, & à peine parut-on penser à Han-to-tcheou : cette distinction l'aigrit encore davantage contre Tchao-ju-yu, dont il s'imagina avoir été desservi. Mais ce qui le poussa à se déclarer ouvertement contre ce nouveau ministre, sut la conduite qu'il tint lorsqu'il se vit revêtu du pouvoir. Zèlé partisan de Tchu-hi, il prosita de son élévation pour faire proposer à l'empereur ce lettré, comme le plus habile homme de l'empire, & celui qui avoit le mieux saisi le sens des King, & conséquemment comme le plus capable de les lui expliquer : pour

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1194.
Ning-tfong.

remplir cet objet on conseilloit à ce prince de le faire venir à la cour, & de le mettre au rang des docteurs, chargés par leur emploi de cet office. Tchao-ju-yu proposa lui-même de lui associer Hoang-chang, Tchin-sou-leang, Pong-koueïnien, & quelques autres lettrés du même parti, & zèlés désenseurs de la doctrine de Tchu-hi.

Han-to-tcheou qui tenoit pour la doctrine opposée en conçut un cruel dépit, & pour s'en venger il convint avec Lieou-pi, président d'un tribunal, qui avoit adopté le même sentiment que lui, de se servir des blancs signés de l'empereur, qu'il lui seroit aisé de se procurer. Dès le lendemain Tchaoju-yu ayant sait observer qu'il manquoit deux censeurs, Han-to-tcheou sit écrire sur un de ces blancs signés les noms de Lieou-té-siou & de Sieï-chin-sou, deux des plus ardens de son parti, & se servit de la même voie pour en placer d'autres, & éloigner de la cour quelques-uns de ceux qui leur étoient contraires, avec la précaution cependant de faire toujours approuver son choix par l'empereur.

Tchu-hi au désespoir de voir éloigner ainsi ses partisans, engagea Pong-koueï-nien, parvenu depuis peu au grade d'assesseur du président du tribunal des mandarins, par l'estime que Tchao-ju yu faisoit de lui, d'unir ses essorts aux siens pour accuser Han-to-tcheou & le faire exiler de la cour; mais Pong-koueï-nien ayant obtenu dans le même temps une commission pour les provinces du dehors, il ne put le seconder. Tchu-hi s'adressa alors à Tchao-ju-yu lui-même, espérant qu'il pourroit gagner Han-to-tcheou à force de biensaits, & obtenir par ce moyen ce qu'il n'avoit pu par ses raisons; il l'engagea fort à user de cette voie, à lui faire des présens, à s'informer soigneusement des choses qui pourroient

pourroient le flatter pour les lui procurer, mais Tchao-ju-yu dont les manières étoient peu civiles, lui répondit assez Chrétienne. brusquement & sans saire attention à ce que Tchu-hi disoit, qu'il n'avoit pas besoin de tant de précautions, & qu'il n'étoit pas fort difficile de gouverner Han-to-tcheou.

SONG. 1194.

Ning tfong.

Hoang-tou, un des censeurs de l'empire & zèlé partisan de Tchu-hi, voyant que Tchao-ju-yu agissoit si mollement, résolut d'accuser Han-to-tcheou, & de le perdre s'il pouvoit; celui-ci en eut vent & le prévint; il intrigua si finement, qu'il le fit casser de son emploi, & nommer gouverneur de Ping-kiang-fou. Tchu-hi fut si sensible à l'éloignement du censeur, que sans considérer qu'il s'exposoit à recevoir le même traitement, il présenta à l'empereur un mémoire sur les grands changemens qui se faisoient dans les charges, sans oser néanmoins faire aucune application directe dans la crainte de se perdre. Il disoit dans cet écrit : » Il n'y a pas » encore dix mois que votre majesté est montée sur le trône, » & nous voyons avec étonnement changer les grands qui » possèdent des emplois à son service; c'est une révolution » continuelle de mandarins placés & déplacés en apparence » par son ordre exprès, quoiqu'on soupçonne que ceux qui » approchent ordinairement de sa personne, ont part à ces » promotions & à ces mutations. On dit même assez haute-" ment qu'abusant de votre consiance, ils sollicitent & » obtiennent des ordres dont votre majesté ne prend aucune » connoissance; je ne puis m'empêcher de craindre qu'en » écoutant trop facilement les conseils de certaines gens, » au lieu de cette paix qu'elle recherche, elle ne voie naître » de grands désordres causés par l'abus d'une autorité que 55 son intention n'est pas de leur confier pour faire le mal ",

Tome VIII.

LIII

De l'Ére Chrétienne. Sonc. 1194. Ning-tsong.

Han-to-tcheou, entre les mains de qui cet écrit tomba, démêla aisément l'artifice de Tchu-hi, & vit qu'il tendoit à sa perte; quelque violent que sût son ressentiment, il eut la force de le dissimuler; mais quelques jours après il fit jouer devant l'empereur une petite comédie, où les acteurs étoient habillés à la manière de Tchu-hi & de ses disciples, c'est-à-dire, avec des habits dont les manches étoient si amples, qu'elles traînoient jusqu'à terre, & un bonnet fort élevé. L'empereur prit beaucoup de plaisir à cette bouffonnerie; Han-to-tcheou le voyant de belle humeur, fit tomber adroitement la conversation sur Tchu-hi, & se mit à le railler sur son air rustique & grossier, ajoutant qu'il étoit surpris qu'il pût supporter les manières peu civiles d'un homme, qui d'ailleurs n'étoit bientôt plus en état de le servir : » Il est » vrai, lui dit l'empereur, qu'il est un peu grossier & déja » âgé; je veux qu'il aille passer tranquillement le reste de ses » jours dans sa province « C'étoit ce qu'attendoit Han-totcheou; charmé d'avoir si bien réussi, il écrivit l'ordre de l'empereur adressé à Tchu-hi, il portoit: » Je considère » qu'étant déja sur l'âge, vous devenez incapable de soutenir » les fatigues attachées à votre emploi; je me suis même » apperçu que vous ne pouviez plus vous tenir de bout, en » m'expliquant les King, c'est pourquoi je vous remercie de » vos services, & vous laisse seulement le titre de mandarin » du palais«. Cet ordre fit grand bruit à la cour; Tchao-ju-yu alla trouver l'empereur pour lui en demander la révocation, mais il ne put l'obtenir : il sollicita alors la permission de se retirer, que l'empereur lui refusa. Cependant Tchin-fouleang qui avoit de l'emploi dans le tribunal des ministres, refusa d'expédier l'ordre contre Tchu-hi, & il le renvoya

tout cacheté. Lieou-kouang-tsou, Teng-y, Ou-liei, Sunfong-ki, Yeou-tchong-hong, tous grands mandarins de la
cour, présentèrent une requête à l'empereur pour l'engager
à le retenir; mais ce prince ne daigna pas y répondre. Hanto-tcheou l'avoit prévu & il avoit cu la précaution de remettre
l'ordre de l'empereur à un mandarin de son parti, qui le porta
à Tchu-hi; ce lettré le reçut avec respect, & pour marquer
sa soumission il se disposa sur-le-champ à l'exécuter.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1194. Ning-tfong.

Tchin-fou-leang, Licou-kouang-tsou perdirent leurs charges à cette occasion; Hoang-ngaï faillit à perdre aussi la sienne: le lendemain du départ de Tchu-hi, ce mandarin étant au palais, demanda à l'empereur quel motif l'avoit porté à l'éloigner de sa présence: » J'avois résolu, répondit » ce prince, de lui laisser sa charge encore quelque temps, » mais je vois qu'il attise le seu de la discorde à ma cour, & » comme c'est pour toute autre chose que je l'avois appellé, je » me suis déterminé à l'éloigner «. Hoang-ngaï tenta de le disculper, & loin de plaire à l'empereur, il ne sit qu'attirer sur lui une partie de la disgrace de Tchu-hi. Celui-ci n'avoit gardé son emploi que quarante-six jours, & expliqué que sept sois les King devant l'empereur.

Après ce coup de partie, Han-to-tcheou s'attendoit bien = que Tchao-ju-yu & les autres disciples de Tchu-hi, ne respireroient que vengeance contre lui, & jurcroient sa perte; Tchao-ju-yu étoit le plus à craindre: ministre d'état, il avoit rendu de grands services à l'empereur, qui lui étoit presque redevable de la couronne, & il n'étoit pas facile de l'éloigner; son exil cependant entroit dans les vues de Han-to-tcheou, & il ne savoit comment il pourroit l'obtenir. Comme il en conseroit un jour avec King-tang, celui-ci

1195.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1195. Ning-tfong. lui dit que Tchao-ju-yu tirant tout son lustre de la famille impériale à laquelle il prétendoit appartenir, & l'empereur lui-même le reconnoissant pour son parent, il n'étoit pas dissicile de donner de l'ombrage à ce prince, en lui faisant pressentir les risques qu'il courroit, en déposant son autorité entre les mains d'un ministre de ce nom, qui pourroit aisément la lui enlever.

Han-to-tcheou satisfait de cet expédient, alla trouver Li-mou, un des ennemis de Tchao-ju-yu, & assuré de la volonté qu'il avoit de nuire au ministre, il lui procura une place qui lui donnoit le droit de présenter des placets à l'empercur; à peine Li-mou fut-il à portée d'agir qu'il en offrit un, dans lequel il représentoit les inconvéniens auxquels on s'exposoit, en laissant le gouvernement entre les mains d'un homme de la famille impériale; il concluoit à ce que Tchaoju-yu fût destitué du ministère. L'empereur, naturellement défiant & inconstant, se laissa aller à ces impressions défavorables, & nomma Tchao-ju-yu gouverneur de Foutcheou; mais Sieï-chin-fou représenta qu'on ne pouvoit, fans imprudence, confier un gouvernement à un homme qui ne se verroit pas exclu du ministère, sans donner quelques marques de ressentiment, & qu'instruit à fonds, comme il l'étoit des affaires de l'empire, il auroit trop de moyens de se venger dans une place de cette importance; d'autres profitant de sa disgrace, le chargèrent de plusieurs crimes, dont le plus grand étoit de favoriser la doctrine de Tchu-hi; ces mauvaises menées séduisirent l'empereur, qui l'envoya en exil à Yong-tcheou. Tchao-ju-yu n'y arriva pas: il mourut en chemin.

Ce ministre s'étoit fait des créatures qui le servirent avec

courage dans sa disgrace, & n'épargnèrent rien pour le défendre; son zèle pour le bien de l'empire, dans un temps où tous les grands étoient sur le point de se retirer, l'activité avec laquelle il avoit travaillé à mettre l'empereur régnant sur le trône, la fidélité dont il lui avoit donné mille preuves durant son ministère, tout sut rappellé pour émouvoir l'empereur en fa faveur; mais ce prince aussi ingrat qu'indifférent, n'en fut point touché, & tout ce qu'ils y gagnèrent fut d'être traités & punis comme des factieux, ce qui ruina presque en entier le parti de Tchu-hi à la cour.

Le premier jour de la troissème lune, il y eut une éclipse de soleil.

Les disputes des lettrés ne finissoient point, & six licenciés du collège impérial qui se firent exiler pour ce sujet, présentèrent un placet à l'empereur en faveur de Tchao-ju-yu & de la doctrine de Tchu-hi; cet acharnement des deux partis commençoit à faire craindre que ce qu'on avoit négligé d'abord comme de peu de conséquence, n'eût des suites fâcheuses; c'est ce qui engagea Licou-tsé-siou à supplier l'empercur de faire examiner & discuter à fonds les articles qui étoient le sujet du différend, afin de mettre la vérité en évidence, & de déclarer ensuite à quoi l'on devoit s'en tenir. L'empereur donna ordre à tous les docteurs qui avoient des emplois à la cour, d'examiner chacun en particulier les deux doctrines, de décider quelle étoit la meilleure, & de lui en faire leur rapport; cet ordre captieux devint funcste à quelques mandarins & utile à d'autres : ceux qui eurent le bonheur d'adopter l'opinion reçue, furent avancés dans les charges; ceux au contraire qui embrassèrent le parti opposé se virent déchus de leurs dignités. Ce fut la

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. IIos. Ning-tsong.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1195.
Ning-tsong.

doctrine de Tchu-hi, disciple de Li-tong, qui passa pour erronée; ses partisans prétendoient que Li-tong l'avoit reçue de Lo-tsong-yen, & celui-ci de Yang-chi, disciple des deux frères Tching-hao & Tching-y, qui n'avoient enseigné, selon eux, que la doctrine de Consucius & de Mong-tsé.

Ceux qui étoient d'un sentiment opposé prétendoient que Tchu-hi & ses maîtres avoient mal interprété la doctrine de Confucius & de Mong-tsé, & qu'ils y avoient ajouté beaucoup du leur. Tchang-koué-mou indiqua en particulier le Taï-ki-tou, c'est-à-dire, la figure du Taï-ki, contre laquelle il s'échauffa beaucoup. Ho-tan dit dans un placet, que la fausse doctrine, semblable à un torrent, avoit entraîné les lettrés de ce temps-là; qu'appuyés sur le vuide & sur un néant, qui par lui-même ne peut avoir de nom, ils se glorifioient de soutenir le faux; & que peu scrupuleux sur les moyens de se faire une réputation, ils aimoient mieux appuyer leurs sophismes que de rester dans l'obscurité, en soutenant le parti de la vérité; que pour remédier à de si grands abus, il supplioit sa majesté d'ordonner que tous les lettrés de l'empire fussent obligés à l'avenir de s'en tenir à la doctrine de Confucius, avec défense de recourir à l'autorité des commentateurs. L'empereur donna en conséquence un édit, & ordonna qu'il fût affiché hors du palais, afin que tous les lettrés s'y conformassent à l'avenir.

Un ordre si impérieux produisit une grande sermentation à la cour, & sut cause que plusieurs perdirent leurs emplois. Tchu-hi qui étoit demeuré tranquille dans sa maison avec le titre de mandarin dont il se contentoit, ne sut plus maître de lui-même lorsqu'il en reçut la nouvelle; il prit aussi-tôt le pinceau, & composa un long mémoire pour se désendre lui

& ses sectateurs: il y faisoit une vigoureuse sortie contre ceux du parti contraire, avançant hardiment qu'ils se trompoient, che avoient porté l'empereur à appuyer une opinion qui flétrissoit sa gloire, & imprimeroit une tache à son nom.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
Ning-tsong.
1195.

Avant que de l'envoyer il le fit voir à ses enfans & à ceux de ses disciples qui se trouvoient près de lui; ils surent effrayés de la hauteur & de la hardiesse qui y régnoient, & craignant qu'il n'attirât sur eux quelques nouveaux malheurs, ils le prièrent avec instances de le supprimer; mais Tchu-hi le croyant nécessaire dans les circonstances, sut source leurs représentations.

Tsaï-yuen-ting qui se faisoit gloire d'être de ses disciples, étant entré chez lui sur ces entrefaites, prit lecture du placet, & fut également d'avis qu'il ne falloit point l'envoyer; Tchu-hi ne se rendit pas pour cela : alors Tsaï-yuen-ting proposa d'examiner la chose sur les koua de l'Y-king, & Tchu-hi convint de s'en tenir à ce qu'ils décideroient. Tfaïyuen-ting savoit compter par les koua, & en tirer des pronostics fûrs pour l'avenir: il les dessina, & par les dissérens changemens qu'il leur fit faire suivant les règles de l'art, il trouva que le koua de Tun koua s'étoit changé en celui de Tong-gin-koua, ce qui fignifioit, comme ils en convinrent tous, qu'on devoit s'en tenir au sentiment du plus grand nombre. Tchu-hi, n'avant rien à répliquer, jetta son placet au seu, & en sit un autre, par lequel il demandoit d'être privé du titre de mandarin qu'il avoit encore, & qui l'obligeoit à certains devoirs dont, vu ses incommodités, il n'étoit plus en état de s'acquitter; la cour lui accorda sa démission sans nulle dissiculté.

Hou-hong, mécontent de ce que Tchu-hi l'avoit reçu avec du riz sec, des herbes & du thé, l'attribua au peu de considé-

DE L'ERE
CHRÉTIENNE
SONG.
1196.
Ning-tsong.

ration qu'il avoit pour lui, & sensible à ce mépris, il conçut le dessein de lui en marquer son ressentiment; mais quoiqu'il fût mandarin de la cour, la charge qu'il y possédoit ne lui donnoit point le droit d'offrir des placets à l'empereur; il se lia donc d'une étroite amitié avec Chin-ki-tsou, censeur de l'empire, qui se chargea d'appuyer l'accusation qu'il forma contre Tchu-hi. Il le disoit coupable de dix crimes, & l'accusoit d'avoir copié ce qu'il y avoit de moins mauvais dans les ouvrages de Tching-y & de Tchang-tsai, & de se faire honneur de ce plagiat en se l'appropriant; d'entretenir des tireurs d'horoscopes, avec lesquels il faisoit aux esprits des facrifices en faveur des jeunes gens qu'il vouloit gagner; d'usurper une autorité & un nom qui ne lui appartenoient pas; de conférer des degrés, sans en avoir le droit, à certains de ses disciples, asin de multiplier le nombre de ses partisans; de ne manger que du riz le plus grossier & des herbes communes; d'affecter de porter un habit long & ample, avec une large ceinture; de n'avoir point de demeure fixe, & de se trouver tantôt dans un temple d'idole de Kouang-sin au milieu d'une troupe de disciples, tantôt assis à plus de mille ly de-là dans un temple près de Tchang-cha; de paroître tour-à-tour & de disparoître en changeant fréquemment de figure, comme les mauvais esprits. Il finissoit par demander à l'empereur que Tchu-hi fût dégradé de tout rang & de toute dignité, & que Tsai-yuen-ting qui le secondoit dans ses opérations magiques & appuyoit sa doctrine pernicieuse, fût séparé d'avec lui & envoyé en exil: Tsaï-yuen-ting fut exilé à Tao-tcheou.

Ce dernier, homme de beaucoup d'esprit & fort adonné à l'étude, étoit sils de Tsaï-sa, le philosophe de son temps qui

qui avoit le plus lu; en mourant, il remit à son fils trois livres, le Yu-lo de Tching-chi, le King-chi de Chao-chi, & le Tehing-mong de Tchang-chi, & lui recommanda de les méditer, parce qu'ils renfermoient, disoit-il, la véritable doctrine de Confucius & de Mong-tsé. Tsaï-yuen-ting fit d'abord sa principale occupation de ces ouvrages, & afin d'avoir moins de distraction, il se retira sur la montagne Si-chan près de Kien-yang, où il se contentoit pour toute nourriture de riz grossier & de quelques herbages.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1196. Ning-t fong.

Ce fut dans cette retraite qu'il entendit parler de Tchu-hi dont les disciples faisoient sonner le nom dans tout l'empire; Tsai-yuen-ting quitta sa solitude, & alla trouver cet homme extraordinaire. Tchu-hi, qui le sonda, fut étonné de la profondeur de ses connoissances, & il le considéra dès-lors, non comme disciple mais comme ami. Ces deux philosophes eurent des entretiens longs & fréquens sur les endroits les plus subtils des livres classiques; ce sut pendant le séjour que Tsai-vuen-ting fit avec Tchu-hi, que celui-ci composa ses commentaires sur les Sséchu ou quatre livres, sur l'Y-king & le Chu-king, & qu'il mit la dernière main au Kang-mou du Tong-kien, ouvrages auxquels Tsaï-yuen-ting eut beaucoup de part. Ils s'en occupoient encore lorsqu'il s'éleva de grandes disputes à la cour sur la doctrine des différentes écoles & que la leur fut condamnée; un grand nombre de leurs partifans perdirent leurs mandarinats ou furent exilés. Tfaï-vuenting le fut à Tao-tcheou; il en reçut l'ordre avec beaucoup de sang-froid & de fermeté; il partit sans délai de la maison de Tehu-hi qui l'accompagna, escorté de plus de cent de ses disciples, durant quelques dixaines de ly, & il se rendit à Tome VIII. Mmmm

DE L'ERE CHRÉTIENNE. Song.

1196. Ning-tsong.

pied avec son fils Tsaï-tchin dans le lieu de son exil, à trois mille ly de-là.

La réputation de Tsaï-yuen-ting & les motifs de son exil lui procurèrent une multitude incroyable de visites & beaucoup de disciples; ses amis, craignant qu'il ne reçût quelque nouvelle disgrace à cause de cette affluence, l'exhortèrent à interrompre ces assemblées qui pouvoient devenir suspectes au gouvernement; mais il ne put jamais se résoudre à renvoyer des gens qui venoient pour s'instruire. Il mourut à Tao-tchcou au bout d'un an : les livres qu'il a laissés à la postérité sont le Hong-fan-kiaï ou explication du chapitre Hong-san du Chu-king; le Ta-yen-tsiang-choué, ou discours sur l'examen du nombre de la grande expansion de l'Y-king; c'est une explication des figures Ho-tou & Lo-chu; enfin, un traité de musique intitulé Liu-liu-sin-chu, c'est-à-dire, ouvrage nouveau sur la musique.

1197.

Comme on remarqua beaucoup d'opiniâtreté dans ceux qu'on accusoit de suivre une fausse doctrine, & que les punitions dont on avoit usé à leur égard n'avoient opéré chez eux aucun changement, Ouang-yen, gouverneur de Mientcheou, obtint de l'empereur qu'on sît une liste des plus entêtés & qu'on les déclarât inhahiles à posséder aucune charge; on en sit une recherche exacte, & Tchao-ju-yu, Lieou-tching, Tcheou-pi-ta, & Ouang-lin surent mis à la tête de cette liste, comme ayant occupé les premiers emplois de l'empire; après eux venoient Tchu-y, Siu-y, Pong-koueïnien, & plusieurs autres au nombre de cinquante-neus qui avoient tous de la réputation (1).

<sup>(1)</sup> Les autres étoient Tchin-fou-leang, Siué-chou-ssé, Tchang-yng, Tching-

NING-TSONG étoit sans postérité, & on craignoit que venant à mourir sans avoir désigné son successeur, on ne vît élever de grands troubles dans l'empire; ce motif détermina King-tang, quoique l'empereur ne sût point encore âgé, à le prier de choisir dans sa famille quelque prince qu'il feroit élever dans son palais comme son sils. NING-TSONG jetta les yeux sur Tchao-yu-yuen, âgé seulement de six ans, descendant à la dixième génération de l'empereur Taï-tsou par Tchao-té-tchao, prince de Yen-y; cet ensant paroissoit plein d'esprit & donnoit les plus grandes espérances.

De l'Ere Chrétienne. Son G. 1198. Ning-tsong.

1199.

Si les lettrés d'alors confacroient beaucoup de temps à = l'étude des King, on peut dire d'un autre côté qu'il n'y a point eu de dynastie si peu sertile en habiles astronomes que celle des Song; durant l'espace de deux cents cinquante ans, on sut obligé de rectifier l'astronomie jusqu'a quatorze sois, & on trouvoit, en remontant jusqu'à l'empereur Hoang-ti, qu'elle avoit été résormée cinquante sois en tout. Cette année, à la cinquième lune, l'astronomie connue sous le titre de Tong-tien-li, sut sinie, & l'empereur lui donna cours, mais on ne sut pas long-temps à s'appercevoir qu'elle étoit encore plus remplie d'erreurs que les autres.

Il y avoit cinq ans que NING-TSONG occupoit sur le trône;

tchi, Leou-yo, Lin-ta-tchong, Hoang-yeou, Hoang-fou, Ho-y, Sun fong-ki, Lieou-kouang-tfou, Liu-tfo-kien, Yé-ché, Yang-fang, Hiang ngan-chi, Chin-yeou-kai, Tieng fan-pin, Yeou-tchong-hong, Ou-liei, Li-tfiang, Yang-kien, Tchao-ju-tang, Tchao-ju-tan, Tchin-hien, han-tchong-fou, Ouang-koué, Sun-yuen king, Yuen-fiei, Tchin-ou, Tien-tan, Hoang-tou, Tchang-ti gin, Tai-yeou-hio, Hoang-hao, Tcheou-nan, Ou-jeouching, Li-chi, Ouang-heou-tchi, Mong-hao, Tchang-tchi-yuen, Tchao-kong, Pé-yen-tchin, Hoang fou-pin, Oueïtchong-gin, Yang-hong-tchong, Tcheou-toan-tchao, Lin-tchong-lin, Tfiang-fou, Stu-fan, Tili-yuen-ting, & Liu-tfou-tai.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1199.
Ning-tfong.

cependant il n'étoit pas encore allé voir l'empereur, son père, dans le palais où il s'étoit retiré depuis son abdication; mais Kouang-tsong lui-même n'avoit pas rendu à l'empereur Hiaotong les devoirs d'un fils; ainsi il ne pouvoit se plaindre d'une négligence dont il avoit donné l'exemple. A la huitième lune, le jour de la naissance de Kouang-tsong, l'empereur alla le visiter, accompagné de ses ministres & des grands, ce qui causa une joie universelle parmi les Chinois, accoutumés à regarder comme criminels ceux qui manquent à ces devoirs naturels.

1100.

L'an 1200, à la troisième lune, mourut le fameux Tchu-hi, âgé de soixante-onze ans; il avoit obtenu le doctorat à vingt-un; il exerça dissérens mandarinats dans les provinces, mais il n'en occupa à la cour que durant quarante-six jours; il étoit né d'une famille pauvre, & peu en état de lui procurer son avancement. Dans sa jeunesse, il alla demeurer à Tchongngan dans le Fou-kien, chez Licou-tsé-yu, ami de son père, où il se livra sérieusement à l'étude; de-là il vint s'établir à Kao-ting dans la dépendance de Kien-yang, & il y eut un grand nombre de disciples. Il ne vivoit que de riz sans être mondé & d'herbes les plus communes.

Lorsqu'on proscrivit sa doctrine, la crainte dispersa beaucoup de ses disciples; les moins timides allèrent se cacher dans les montagnes pour n'être pas découverts: les autres présérant leur fortune à la gloire de son école, changèrent de nom, & suivirent d'autres maîtres qui enseignoient une doctrine opposée à la sienne; ils affectoient même de passer souvent devant sa porte sans jamais y entrer, pour donner à croire qu'ils avoient changé de sentiment. Il y en eut qui poussèrent l'hypocrisse jusqu'à quitter l'habit de lettré pour

se mettre dans le commerce. Quelque sensible que dût être Tchu-hi à leurs procédés, il parut toujours aussi tranquille qu'à fon ordinaire, & sans qu'aucune considération de ce qu'il avoit à craindre de l'autorité fût capable de déranger ses leçons, il consacra le reste de ses jours à former des disciples. Lorsqu'il se sentit près de sa fin, il se fit revêtir de ses habits de lettré, mit le haut bonnet, & mourut au milieu d'un grand nombre de personnes qui étoient accourues de toutes parts pour le voir. La foule de ses disciples qui vinrent à Sin-chang affister à ses obsèques, sut si considérable, que le mandarin Ché-kang-nien craignant qu'il n'en arrivât du défordre, fit tout suspendre & en avertit l'empereur, qui fit défendre ce concours de monde. Tchu-hi a laissé un grand nombre d'ouvrages à la postérité (1). Les plus fameux de ses disciples furent Tsai-vuen-ting, Hoang-kan, Li-fan, Tchanghia, Tchin-chun, Li-fang-tse-hoang-hao, Tsai-chin, sils de Tfaï-yuen-ting, & Fou-kiang, qui se rendirent recommandables par leurs écrits.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1200.
Ning-tfong.

Hoang-kan avoit coutume de dire que le véritable sens de la saine doctrine se perpétuoit d'âge en âge, mais que très-peu l'avoient reçue dans sa pureté depuis la grande dynastie des *Tcheou* jusqu'à son temps; qu'après Consucius il n'y avoit que Tseng-tsé & Tsé-tsé qui en cussent conçu

<sup>(1)</sup> Ces o ivrages sont le Y pen y, Ki-mony, Chi-koua-kao-ou, Chi-ti-tehuen, Ta-hio-t-hong yong tehangliu, Hoe-ouen, Lun-yu-mong tsé-tsi-tehu, Taï ki-tou, Tong chu, Si ming-kiai, Tehou-tse-tsi, Tehu-pien tehing, Han-ouen-kao y, Lun-mong tsi y, Monz tse tehi-yao, Tehong-yong-tsi lio, Hiao-king kan ou, Siao hio-chu, le Kang mou di Tong kien, Yen-hing-lo ou des hon mes illustres de la typastie des Song qui oit été dans les chaiges, Kia-li, Kin Jélo, Ho nan-tehing, Chi-y-chu, Y-lo-yaen-yuen-lo, Y-iy-king-tehuen-tong-kiaï.

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1200. Ning-t song.

toute la beauté; qu'elle avoit été transmise à Tcheou-lien-ki, à Tching-y & à Tchang-tsaï; & que Tchu-hi marchant sur les traces de ces grands hommes, lui avoit donné un éclat qu'elle n'avoit pas auparavant. Hoang-kan, gendre de Tchu-hi, étoit celui de tous ses disciples qu'il aimoit le plus, & en qui il eut plus de confiance; il lui remit tous ses écrits en mourant.

> Le premier jour de la sixième lune, il y eut une éclipse de soleil. Peu de jours après mourut l'impératrice Li-chi, princesse impérieuse qui perdit Kouang-tsong, en lui faisant tenir, à l'égard de son père, une conduite condamnable, qui révolta ses sujets contre lui, & faillit à causer de grands troubles dans l'état. Kouang-tsong ne survécut pas longtemps à cette princesse; il mourut à la huitième lune. Il s'étoit fait d'abord beaucoup de réputation, en montrant dans sa jeunesse de l'esprit, du bon-sens & une grande application à fon devoir, ce qui donnoit lieu d'espérer que l'empire seroit heureux sous son règne. Lorsqu'il monta sur le trône, le choix judicieux qu'il fit des personnes qui devoient l'aider dans le ministère, le soin qu'il eut d'éloigner ces courtisans dangereux dont la flatterie fait tout le mérite, son attention à diminuer les impôts & à adoucir la rigueur des supplices étoient bien capables de confirmer la haute idée qu'on s'étoit formée de ce prince; mais cette bonne opinion ne dura guère : l'impératrice Li-chi qui vouloit s'emparer du gouvernement, sçut si bien employer le crédit & l'ascendant qu'elle avoit sur son esprit pour fauver les eunuques que ce prince vouloit exterminer, que ceux-ci, par reconnoissance, l'aidèrent à faire passer l'autorité entre ses mains. Ils causèrent ensuite tant de chagrin à l'empereur, qu'il en tomba

malade & fut réduit à ne pouvoir vaquer aux affaires du gouvernement; la conduite qu'ils lui firent tenir, ternit toute la gloire qu'il s'étoit acquise, & lui fit perdre l'empire, en mettant sa dynastie dans le plus grand danger.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1200.
Ning-tfong.

La mort de Tchu-hi fut très sensible à ses disciples, ils avoient besoin d'un chef qui prît leurs intérêts; mais dans les circonstances c'étoit un fardeau dont personne ne vouloit se charger. Liu-tsou-taï plus hardi que les autres reprocha à ceux de cette école, que depuis la perte que Liu-tsou-kien, son frère, avoit sait de son emploi, ils sembloient avoir oublié l'usage de la parole, & quoique particulier isolé & ne tenant à rien, il voulut leur donner des preuves de son zèle. Il écrivit un placet pour leur justification; comme il ne se trouva personne au palais qui voulût l'offrir à l'empereur, il alla battre le tambour qui étoit à côté de la porte pour servir de resuge aux opprimés; il contraignit par-là ceux qui étoient chargés de recevoir les placets de prendre le sien & de le présenter au monarque.

Dans ce placet, il accusoit d'abord Han-to-tcheou de tromper le souverain, en lui cachant ce qui se passoit; il mettoit ensuite dans tout leur jour les services que Tchao-ju-yu avoit rendus à ce prince lors de son élévation au trône; l'habileté, la capacité & le rang de tant de mandarins dont il rapportoit les noms, que Han-to-tcheou avoit expussés pour leur substituer de misérables petits écrivains, tels que Sou-chi-tan & de vils esclaves de la famille impériale, tels que Tcheou-yun; que sans avoir égard ni aux coutumes de l'empire ni aux règles de la bienséance, il avoit élevé tout-à-coup au ministère Tchin-tsé-kiang, par la seule raison qu'il

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1200.
Ning-tfong.

avoit été son maître. Il ajoutoit que Han-to-tcheou, sous prétexte d'agir contre un parti dont il désapprouvoit la doctrine, privoit sa majesté des seuls hommes en état de l'aider à rendre ses peuples heureux, & finissoit par demander la mort de ce traître, celle de Sou-chi-tan & de Tchéou-yun, de renvoyer Tchin-tsé-kiang chez lui, & de rappeller les exilés, sans quoi il ne pouvoit, disoit-il, répondre des malheurs qui pourroient en résulter.

La témérité révoltante de Liu-tsou-tai indigna tous les honnêtes gens. Tching-song, son ami intime, qui occupoit une des premières charges de la cour, en fut assligé; il craignit qu'on ne le chargeât d'avoir eu part à ce placet, & pour écarter les foupçons, il devint lui-même l'accusateur de son ami, dont il demanda la mort à l'empereur. Liu-tsou-taï fut arrêté & mis entre les mains de la justice pour être interrogé; il s'y attendoit, & loin de marquer de l'émotion, il parut se rendre avec plaisir dans les prisons. Le magistrat qui avoit ordre de l'interroger, le traita d'abord avec douceur, & promit d'obtenir son élargissement s'il lui déclaroit ceux qui l'avoient sollicité à faire cette démarche. » Comment, répon-» dit Liu-tsou-taï en souriant, pouvez-vous me faire cette quesso tion? Je n'ignore pas qu'on me fera mourir, voudriez-vous » que j'eusse engagé quelque autre à courir le même risque «? - » Sans doute, lui dit le Juge, que vous avez composé » cette pièce dans un accès de folie «. — » Dites plutôt, inter-» rompit Liu-tsou-taï, que dans un moment de folie Han-» to-tcheou yous a élevé, vous & plusieurs autres, aux emplois » que vous exercez«. Le juge après plusieurs interrogations, voyant qu'il ne tireroit rien d'un homme déterminé à tout,

fit son rapport à l'empereur, & demanda qu'il sût exilé à Lao-ching, ville de la dépendance de Kin-tcheou, dans le ressort de Lien-tcheou-sou, de la province de Kouang-tong.

De L'ERE CHRÉTIENNE. Son G. 1200.

Ning-tfong.

IZOI.

L'an 1201, à la deuxième lune, il y eut, à Lin-ngan-fou, l'incendie le plus terrible qu'on eût vu depuis que la famille = impériale étoit passée au midi du Kiang; plus de cinquante-deux mille maisons furent consumées par les slammes. L'empereur vint au secours des malheureux habitans de cette ville, en leur faisant distribuer cent soixante mille ensilades de deniers, & soixante mille mesures de grain.

Han-to-tcheou changea de conduite à l'égard de ceux qu'il = avoit fait condamner comme fauteurs d'une fausse doctrine; il craignit qu'à la fin leurs cris ne fussent écoutés, & redouta les essets de leur vengeance: il fit donner un titre honorisque à Tchao-ou-yu, qui étoit mort, & rétablit dans leurs places ceux qui étoient encore en vie, avec la liberté de les exercer ou de demeurer chez eux, en jouissant simplement du titre: on rendit à Tchu-hi & aux autres qui étoient morts, les degrés d'honneur qu'ils avoient possédés de leur vivant; mais asin d'empêcher les troubles qu'ils pouvoient exeiter, laissant à chacun une entière liberté d'embrasser le sentiment qu'il voudroit, on désendit toute dispute sous les peines les plus sévères.

1202.

Le premier jour de la cinquième lune, il y eut une éclipse de soleil.

L'an 1203, le premier jour de la quatrième lune, il y cut = une éclipse de soleil.

1203.

La paix dont les Kin jouissoient depuis trente-huit ans avec les Song les avoit beaucoup affoiblis: leurs troupes qu'on satiguoit sans cesse sur les frontières, étoient mécontentes Tome VIII.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1203.
Ning-tsong.

& mal payées; les peuples chargés d'impôts avoient peine à vivre, & malgré cela, les tréfors étoient épuifés par de folles dépenfes & le défaut d'économie. De toutes parts, s'élevoient des bandes de mécontens qui menaçoient les Kin d'une ruine prochaine. Cependant ceux qui étoient à la tête du gouvernement ayant ouvert les yeux, craignirent que l'empereur instruit de leur position, ne vînt insulter leurs frontières, & ils y envoyèrent des troupes, avec des ordres pressans de remplir les magasins de vivres & d'armes.

La cour impériale, au bruit de ces préparatifs, ne doutant pas que les Kin n'eussent intention de recommencer la guerre, chargea Han-to-tcheou, qui disposoit de tout en maître, de faire des emplettes de chevaux, d'augmenter les troupes des frontières, de faire construire de nouvelles barques de guerre, d'approvisionner les magasins de vivres & d'armes, en un mot, de pourvoir à tout, pour n'être pas surpris par les Tartares, & pouvoir même les attaquer s'il étoit nécessaire. Aloudaï, commandant des Kin dans les provinces du sud, étant retourné en Tartarie, annonça que, suivant toutes les apparences, les Song ne seroient pas long-temps sans venir contre eux à main armée : le roi des Kin irrité contre Aloudai, qu'il disoit en être la cause, vouloit saire mourir ce commandant; on demanda grace pour lui, & il se contenta d'abaisser de six degrés le rang qu'il tenoit parmi ses officiers.

3204.

Comme l'empereur & Han-to-tcheou paroissoient incliner à la guerre contre les Kin, plusieurs des grands, par pure statterie, offrirent des placets, dans lesquels ils assuroient que les Kin étoient sur leur déclin; que tout étoit en trouble dans leurs états, & qu'infailliblement on les détruiroit si on

cs attaquoit; & pour faire leur cour à Han-to-tcheou, ils pressoient Ning-Tsong de charger quelqu'un de régler tout ce qui seroit nécessaire pour cette guerre, sachant bien qu'il n'en nommeroit pas d'autre que ce ministre, qui le souhaitoit avec ardeur. A la troissème lune, il y eut encore un grand incendie à Lin-ngan-sou.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1204.
Ning-tsong.

A la cinquième lune, Han-to-tcheou pour gagner la faveur des officiers de guerre, fit donner au brave Yo-feï le titre de prince de Ouo.

1205.

Le roi des Kin inquiet des préparatifs des Chinois, tint un = conseil composé de ses grands; la plupart dirent qu'il n'y avoit point à craindre; que les Song qu'ils avoient fait suir dans leurs dernières guerres, étoient à peine en état de conserver les restes de leur empire, & qu'ainsi il n'y avoit pas lieu de croire qu'ils voulussent être les aggresseurs. Ouanyenkouang sut seul du sentiment de ne pas négliger les avis qu'on recevoit des préparatifs des Chinois, qui avoient sans doute dessein de recouvrer les provinces qu'on leur avoit enlevées. Le roi des Kin envoya Poussan-koué à Pien-leang pour y rassembler des troupes, & les tenir prêtes à tout évènement.

Poussan-koué, arrivé à Pien-leang, écrivit à la cour impériale, pour se plaindre de ce qu'elle se préparoit à une rupture. Le tribunal à qui cette lettre étoit adressée, répondit qu'on n'avoit point ce dessein, & même que pour ôter tout soupçon, ils avoient donné ordre depuis long-temps de ne laisser sur les frontières que les troupes nécessaires à leur sûreté. Poussan-koué crut qu'on ne le trompoit pas; & ce qui le consirmoit dans cette idée, c'est qu'il avoit appris d'ailleurs que les troupes Chinoises, répandues sur les

Nnnn 2

De L'ERE
CHRÉTIENNE.
Song.
1205.
Ning-tfong.

frontières, n'étoient composées que de soldats mal exercés; la plupart vieux ou malades; il donna avis au roi des Kin des informations qu'il avoit faites depuis son arrivée à Pienleang, & ce prince en conséquence révoqua l'ordre qu'il avoit donné d'assembler des troupes.

Cependant Han-to-tcheou continuoit ses préparatifs de guerre contre le sentiment des personnes sages, qui ne faifant pas dépendre leur fortune de ce ministre, n'avoient aucun intérêt à le ménager. Kieou-tsong, capitaine dont on faisoit la plus grande estime, s'en expliqua d'une manière très-forte: il dit que le pays de Tchong-yuen n'étoit plus depuis cent ans entre les mains des Chinois; que la guerre ne devoit avoir lieu que quand on ne pouvoit l'éviter, parce qu'il étoit impossible de répondre des évènemens, & qu'on ne devoit point l'entreprendre à la légère : que le dessein de cette expédition, qui exposeroit l'empire à un danger éminent, ne pouvoit avoir été concu que par un étourdi, qui n'avoit confulté que son orgueil & la passion de se rendre important. Han-to-tcheou n'ignora pas ce que cet officier avoit dit; malgré cela il le nomma général des troupes du Kiang-hoai, espérant par cette distinction gagner son suffrage; mais Kieou-tsong refusa le commandement.

1206.

Ce ministre avoit aussi envoyé ordre à Hoang-sou-pin de s'approcher des frontières du Ho-nan, avec un corps de troupes qu'il lui désignoit. Celui-ci, plus hardi ou moins zèlé & moins clairvoyant pour le véritable bien de l'empire que Kieou-tsong, reçut cette faveur avec reconnoissance, & vola à la tête de l'armée, dont on lui confioit le commandement; il la divisa en deux corps, qu'il sit marcher l'un vers le pays de Tang, & l'autre du côté de Teng. Le roi des Kin qui en

fut informé, envoya pour la seconde sois Poussan-koué à Pien-leang, afin de veiller à la conservation du Ho-nan; il se fit donner un état des troupes qu'il avoit sur pied, & il se distribua dans les lieux les plus importans.

De L'ERE
CHRÉTI' NNE.
Son G.
1206.
Ning-tfong.

Han-to-tcheou cessant de tenir secret le dessein qu'il avoit de faire la guerre aux Kin, fit faire la promotion des généraux. Siei-chou-ssé fut nommé pour commander dans le Hou-pé; Teng-yeou-long dans le pays de Hoai; Kouo-y dans le Chan-tong; Hoang-fou-pin sur les limites du Ho-nan; & enfin Ou-hi dans le pays de Chou. Le général Kouo-y prit d'abord Ssé-tcheou, poste important, & se rendit maitre de quelques autres de moindre conféquence; mais ensuite détachant Kouo-tcho & Li-ju-y pour attaquer Sou-tcheou. ces deux lieutenans furent si bien battus, que le premier eut beaucoup de peine à se tirer d'affaire; un autre détachement qu'il avoit envoyé insulter Chéou-tchéou, sous la conduite de Li-chuang, fut également défait par un corps de Tartares. Le général Hoang-fou-pin ne fut pas plus heureux, car ayant envoyé un détachement faire le siège de Tsaitcheou, les Kin accourus au secours de cette ville, mirent en fuite Ouang-ta-tsiei qui le commandoit, & le poursuivirent jusqu'au corps d'armée de Hoang-fou-pin. Les Tartares s'appercevant que le défordre régnoir dans ce corps d'armée, le chargèrent & le battirent encore.

A la septième lune, Li-ngan-tsiuen, fils de Li-gin-yeou, prince de Yuei, de la famille royale des Hia, mécontent de Li-chun-yeou, son souverain, le détrona, & se sit fit déclarer à sa place roi des Hia sans qu'il y eut de sang répandu; Li-chun-yeou mourut peu de temps apres.

A la dixième lune, les Kin qui jusque-là s'étoient tenus

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1206.
Ning-tfong.

sur la désensive, & contentés d'observer les Chinois pour prendre ensuite leurs mesures, voyant qu'ils se laissoient battre de toutes parts, résolurent de les attaquer à leur tour & de fondre sur les terres de l'empire. Poussan-koué, qui commandoit dans le Ho-nan, partagea ses troupes en huit corps d'armée. A la tête de trente mille hommes, il alla en personne du côté de Yng-cheou; il en donna vingt-cinq mille à Ouanyen-kouang, qu'il envoya vers le pays de Tang & de Teng; trente mille à Héchélieï-tségin, qui devoit entrer par Ouo-keou; vingt mille à Héchéheï-houchahou, pour aller se saisir de Tsing-ho; dix mille à Ouanyen-tchong, pour fortir par Tchin-tsang; dix mille à Poutcha-tchin, pour aller attaquer Tching-ki; dix mille à Ouanyen-kang, pour se rendre maître de Lin-tan; & enfin deux petits camps volans chacun de cinq mille hommes, l'un commandé par Chémeitchong, l'autre par Ouanyen-lin, devoient entrer par Yentchuen & par Lai-yuen, & battre la campagne.

Héchélieï-houchahou, après avoir passé le Hoaï-ho, se rendit maître de Tsing-ho, & vint mettre le siège devant Tchou-tcheou (1). La cour impériale, surprise de cette diligence, envoya aussi-tôt ordre à Kouo-keou de se poster à Tchin-tcheou, & à Kieou-tsong, d'aller incessamment faire la revue des troupes qui étoient dans le pays de Kiang-hoaï.

Cependant Ouanyen-kouang, maître de Kouang-hoa & de Tsao-yang, s'approcha de la ville de Siang-yang qu'il prit, ainsi que Sin-yang & Souï-tcheou; de-là, tirant vers le midi, il alla assiéger Té-ngan-fou.

Lorsque le général Poussan-koué arriva sur les bords du

<sup>(1)</sup> Hoaï-ngan-fou du Kiang-nan, vers l'embouchure du Hoang-ho.

Hoai-ho, il trouva le passage de ce fleuve gardé par Ho-ju-li & Yao-kong-tso; jugeant qu'il y auroit de la témérité à hafarder de le passer à leur vue, il laissa dans son camp une partie de ses soldats, auxquels il désendit de rien déranger, afin de faire croire aux Chinois qu'il y étoit encore. Ce général partit de nuit avec le gros de l'armée, pour aller passer le Hoai-ho à Pa-tici-tan, & vint se présenter devant les Chinois qui le croyoient encore de l'autre côté de ce fleuve; ils furent si surpris qu'ils ne pensèrent qu'à fuir, & avec tant de désordre qu'ils périrent presque tous sans combattre. Il ne fut pas difficile à Poussan-koué de se rendre alors maître de Yng-keou, de Ngan-fong-kiun & de Ho-kiang-hien; il fit investir Ho-tcheou, & campa auprès de la rivière Qualeang-ho, d'où il envoya des détachemens qui ravagèrent les départemens de Tchin-tcheou & poussèrent jusque sur les bords du Kiang: l'épouvante se répandit dans tout le pays au midi de ce fleuve.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
SONG.
1206.
Ning-tfong.

Le général Ou-hi, que la cour impériale avoit employé dans le pays de Chou pour couvrir le Chen-si, envoya secret-tement proposer aux Kin de se déclarer en leur faveur, s'ils consentoient à lui donner la principauté de Chou; & en attendant la réponse qu'on lui seroit, ce traître s'étoit posté à Ho-tchi pour être à portée de prendre le parti qui conviendroit le mieux à ses intérêts. Cependant Han-to-tcheou, impatient de le voir dans l'inaction, envoyoit courier sur courier pour le presser d'entrer sur les terres des Kin; comme la réponse des Tartares tardoit, Ou-hi, craignant que s'il persistoit à ne rien saire sa trahison ne vînt à éclater, sortit de son camp, prit Tsin-tcheou & Long-tcheou, & battit un parti Taitare : il dissipa par-là tous les soupçons que le

DE L'ERE CHRÉTIENNE. SONG. 1206. Ning-tfong.

ministre pouvoit avoir. La réponse des Kin arriva enfin; avec des lettres-patentes qui le créoient prince de Chou, que lui & ses descendans posséderoient à titre de tributaires des Kin; ces lettres lui furent remises après qu'il eut fait tenir sa soumission au roi des Kin; alors ce traître levant le masque, mit en cendres Ho-tchi, & introduisit les Tartares dans la ville de Ho-tcheou de l'ouest.

Cependant Héchélieï-tfégin s'étant rendu maître de Tchoutcheou, ville du district de Fong-yang-sou, s'avança du côté de Tchin-tcheou où la terreur de ses armes l'avoit devancé; plus de cent mille hommes, foldats & habitans prirent la fuite, & passèrent au midi du Kiang sur des barques que le gouverneur de Tchin-kiang avoit eu soin de leur préparer; par-là les Tartares se trouvèrent maîtres de tout le Hoaï-si, c'est-à-dire du pays situé à l'occident du Hoai.

Le ministre Chinois voyant que son expédition tournoit si mal, se repentit de sa démarche imprudente, & envoya ordre au capitaine Kicou-tsong qui avoit voulu l'en détourner, d'agir auprès de Poussan-koué pour l'engager à la paix, & à s'en tenir au traité fait entre les deux couronnes. Kieoutsong en écrivit à Poussan-koué, & demanda une suspension d'armes. Poussan-koué répondit que l'empereur ayant le premier rompu la paix, il n'étoit pas juste que les Tartares abandonnassent leurs conquêtes sans être dédommagés des frais immenses qu'ils avoient été obligés de faire. Kieou-tsong envoya Ouang-ouen, un de ses officiers, dire à ce général que la cour impériale n'avoit aucune part à ce qui s'étoit passé; que c'étoit la faute de Sou-ché-tan, de Hoang-fou-pin & de quelques autres officiers qui avoient fait ces actes d'hoftilité de leur chef & fans aveu, mais qu'ils en avoient été

févèrement

lévèrement punis. Cette excuse paroissoit peu vraisemblable,

& le général Tartare avoit peine à y ajouter soi.

DE L'ERE
CHRÉTIENNE.
Son G.
1206.
Ning-tfong.

Kieou-tsong ne se rebuta point; pour parvenir au rétablissement de la paix, il se relâcha sur deux articles du dernier traité, & promit qu'on rendroit aux Kin leurs transsuges, & qu'on leur remettroit annuellement la même somme d'argent & le même nombre de pièces de soie. Le général Tartare, satissait de ces conditions, se retira de Ho-tcheou.

1207.

L'an 1207, à la deuxième lune, mourut le général Poussankoué, homme estimable par les qualités de l'esprit & du cœur & par son habileté dans le gouvernement; ce sut une perte pour le roi des Kin, qui lui destinoit la place de premier ministre. Ouanyen-tsouhao, que ce prince envoyoie pour le remplacer dans le Ho-nan, n'arriva que peu de jours après sa mort. Il sut regretté universellement, mais sur-tout des soldats dont il avoit la consiance.

La cour impériale craignit que le nouveau général du Ho-nan ne voulût point confentir aux propositions de paix acceptées par son prédécesseur. Elle avoit besoin d'un négociateur intelligent, & elle jetta les yeux sur Fan-sin-ju, qui se rendit incessamment au camp des Tartares. Poussan-koué en mourant avoit remis le commandement à Héchélies tségin; Fan-sin-ju tut très-mal reçu de ce général, qui le sit arrêter, & prétendit l'obliger à s'engager, au nom de l'empereur, à remettre les choses sur le pied où elles étoient lors du traité de paix sait avec Kao-tsong, c'est-à-dire que l'empereur se reconnoîtroit tributaire & dépendant des Kin. Fang-sin-ju lui répondit avec sermeté, qu'ayant déja promis de rendre leurs transsuges & de payer les redevances annuelles en argent & en soieries sur l'ancien pied, il consentoit d'en passer par-là;

Tome VIII.

0000

De l'ère Court inne. Son c. Tros. Nagallong

mais quant au ceremonial, qu'il maintiendroit ce qui avoit ete arrete par les derniers traites, & que toutes ses menaces n'etoient pas capables de le saire changer. Hechelier-trègin, outre de sa reponte, lui demanda s'il ne pensoit pas à s'en retourner en vie! « Lorsque je suis parti de la cour de mon » maître pour venir ici, repartit Fan-sîn-su, j'ai regarde la » vie & la mort avec indisference & comme le moindre des » sont je devois m'occuper «.

Hecheliei tiègin, vovant qu'il ne parviendroit point à intimider un homme de cette trempe & qu'il ne gagneroit tien fur lui, l'envoya à Pien-leang au general Ouanventiouhao, qui le logea dans un des hotels destines aux ettangers, & chargea un de ses officiers de recevoir ses propositions, avec ordre d'exiger cinq articles, au resus desquels il lui desendit de continuer les conferences. Fang-iin-ju repondit à ces cinq articles avec tant de subtilite & de sorce, que le general Tartare ne sachant que repliquer, lui dit de retourner aupres de son maître pour lui en saire part.

Fang-un-ju, de retour à la cour imperiale, donna peu a esperance de reussir comme on le souhaitoit; cependant Ning-Tsong le renvoya, accompagne de Lin-kong-tehin, avec la ratification de paix telle qu'elle avoit ete proposée à Poussan-koue.

Ouanven-tiouhao, eroyant que Fang-fin-iu n'avoit point rendu fiaclement la reponie, entra dans une giande colère & le menaça de le faire mourir. L'envove Chinois l'ecouta avec un lang raills qui le deconcerta. Il le renvova de nouveau avec cette regionle par cent.

~S. vous pouvez vous resouure a vous dire nos sujets, nous ~ consentons que le nation du pays de Hoai soit la ligne de

" séparation entre les deux empires; mais si vous ne voulez

" prendre que la qualité de fils, nous entendons pousser nos

" limites jusqu'au Kiang; nous demandons de plus la tête

" du perfide sujet qui a excité cette guerre, & que vous

" augmentiez les tributs annuels de cinquante mille suels &

" de cinquante mille pièces de soie, independamment de

" dix millions de suels que nous exigeons pour les frais de la

" guerre «.

DR L'Erz C'ERTITIONS SANG. 1107. Ningesforge

De retour de sa seconde commission, Fan-sin-ju remit cette réponse au tribunal auquei elle étoit adressee. Han-to-tcheou lui demanda avec empressement quels étoient les cinq articles que les Tartares exigeoient: Fan-siu-ju le satissit, à l'exception du cinquieme, qui concernoie ce ministre, & qu'il faisoit difficulte de lui annoncer; Han-to-tcheou que ce mystère piquoit encore davantage, le pressa vivement, & enfin il apprit que les Kin demandoient sa tête. Il devint surieux a cette nouvelle contre Fan-sîn-ju, qu'il cassa de sa charge & envoya à Lin-kiang-kiun.

Cependant la lettre du general Tartare sit impression sur les grands de la cour & sur l'empereur même. Presque tous les peuples de Chou-keou & de Han-hoas avoient péri dans cette dernière expedition; les tresors etoient epusses, & malgre cela, Han-to-tcheou continuoit la guerre sans que personne osât s'y opposer.

Sse-mi-yuen, assessent du L.-pra ou tribunal des rits, se trouvant un jour seul avec l'empereur, profita de cet instant pour lui faire un tableau de l'état dans lequel la mauvaisse administration de Han-to-tcheou avoit plongé la Chine; il lui sit connoître que l'ambition de ce ministre tendoit à renverser la famille imperiale, & il sinit par dire que sa

00002

DE L'ERE
CHRÉTITINE.
SONG.
1207.
Ning-tfong.

mort seule pouvoit appaiser les Tartares & procurer la paix à l'empire.

Sfé-mi-yuen se jugeant perdu après cette première démarche, s'il ne réufsissoit pas, eut recours à l'impératrice Yangchi. L'impératrice Han-chi, nièce de Han-to-tcheou, étoit morte depuis quelques années sans enfans, & Yang-chi avoit été élevée après elle à ce rang, contre le sentiment de Hanto-tcheou, que cette nouvelle impératrice regarda depuis de mauvais œil. Ssé-mi-yuen crut qu'il lui seroit aisé de la faire entrer dans ses sentimens contre Han-to-tcheou, & il ne se trompa pas : elle agit si fortement auprès de l'empereur, & sit demander la mort de ce ministre par tant de grands réunis & jaloux de son élévation, que ce prince déja ébranlé par la demande qu'en avoient fait les Tartares, y consentit; mais il voulut que la chose se passât sans bruit; l'ordre qu'il écrivit de sa propre main, portoit:

» Depuis long temps Han-to-tcheou s'est emparé de mon » autorité; sans en avoir de motif, il a renouvellé la guerre » avec les Kin, & a cause tous les malheurs dont mes peuples » sont accablés: qu'il soit d'abord privé de toute inspection » sur les troupes & de ses emplois. Que Tchin-tsé-kiang qu'il » avoit élevé au ministère pour se faire seconder dans ses » vues pernicieuses, soit cassé de sa charge; que Hia-tchin, » officier de mes gardes, prenne trois cents hommes, & veille exactement sur Han-to-tcheou, & ensin que cet ordre » soit publié dans tout l'empire «.

On ne le publia cependant pas le même jour, & on n'en eut connoissance que le lendemain matin, lorsque Han-to-tcheou venant au palais à son ordinaire, Hia-tchin l'arrêta & le conduisit dans une place voisine, où il lui sit trancher

la tête; il alla ensuite avertir l'empereur, qui craignant encore qu'il ne sût en vie, disséra pendant trois jours la publication de son ordre, & des raisons qu'il avoit en de se désaire d'un si méchant homme.

DE L'ERE
CHETTIENNE.
Song.
1207.
Ning tfong.

L'an 1208, à la troisième lune, Ouang-nan revint de Tartarie, où il avoit été envoyé à la place de Fang-sin-ju; il réussit à faire modérer les demandes des Kin, mais il ne put obtenir grace pour Han-to-tcheou: ils consentirent que l'argent & les soieries sussent livrés sur l'ancien pied, & que pour les frais de la guerre on leur cédàt quelques places dans le pays de Hoaï, & trois cents mille taèls en argent. Lorsque Ouang-ngan revint avec ces propositions, il ignoroit la mort de Han-to-tcheou.

A cette époque, le feu prit à Lin-ngan-fou d'une manière si violente, que pendant quatre jours qu'il dura, dix à douze tribunaux surent brûlés, & cinq mille huit cents quatre-vingt-dix-sept maisons du peuple, de sorte que les deux tiers de la ville surent réduits en cendres; il périt une quantité innombrable de monde dans cet incendie.

A la fixième lune, Ouang-nan ayant rendu compte de fa commission, l'empereur le renvoya en Tartarie porter la tête de Han-to-tcheou. Madacou, roi des Kin, sortit au milieu de ses gardes rangés sur deux haies, & accompagné de tous ses grands pour la recevoir; il la sit exposer sur le grand chemin, après en avoir fait peindre plusieurs tableaux, qu'il ordonna de suspendre en divers lieux publics. Il sit enregistrer cet évènement dans ses tribunaux comme un des plus glorieux de son règne; alors la paix sut renouvellée suivant les conditions convenues. Peu de temps après sa ratissication, Madacou tomba malade; il n'avoit point d'ensans males, &

#### 662 HIST. GÉN. DE LA CHINE, &c.

De l'Ere Chrétienne. Son c. 1208. Ning-tfong. comme il étoit mécontent de la plupart des princes de sa famille qui avoient droit d'aspirer au trône, il jetta les yeux sur Tchongheï, prince de Oueï, & descendant du roi Oukimaï, à la septième génération, qu'il déclara son successeur : c'étoit un des plus beaux hommes de son temps, & fort doux, mais il étoit soible, d'un esprit borné, & incapable de grandes choses.

1209.

Madacou laissa à son successeur un ordre par écrit, portant, que deux de ses semmes étant enceintes, si l'une d'elles donnoit un enfant mâle, il entendoit que son successeur le déclarât prince héritier. Poussan-touan qui prévoyoit que cette disposition occasionneroit des troubles, donna avis à Tchong-her, que la grossette de la princesse Li-chi s'étoit trouvée fausse, d'après la visite des médecins; mais Tchong-her ayant ensuite appris, que du consentement même de la princesse, ils avoient fait avorter son fruit, il les condamna à mourir pour servir d'exemple.

Fin du Tome huitième.

#### DE L'IMPRIMERIE

De CLOUSIER, Imprimeur de la Faculté de Théologie de Paris, rue Saint-Jacques, vis-à-vis les Mathurins.











